## NÉVROLOGIE

DESCRIPTION ET ICONOGRAPHIE

# SYSTÈME NERVEUX

## ORGANES DES SENS

DE L'HOMME.



## Cet ouvrage se trouve aussi :

| A AGEN.     | chez Bertrand.          | A MESSINE. ch      | ez Ant. di Stefano.     |
|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
|             | Chairon et C*.          | METZ.              | Lorette, Warion.        |
| AMIENS.     | Prévost-Allo.           | MEXICO.            | H. Brun.                |
| AMSTERDAM.  | Van Bakkenes.           | MILAN,             | Dumolard frères.        |
| _           | Caarelsen et Cie.       | MONTPELLIER.       | Sévalle, Savy.          |
| ANGERS.     | Barassé.                | MOSCOU,            | Gautier.                |
| _           | Cosnier et Lachèse.     |                    | Renand.                 |
| ARRAS.      | Topino.                 | 11-                | Ilrhain.                |
| ATHÈNES.    | Ad. Nast.               | NANCY.             | Allle Gonet.            |
| BERLIN.     | Hirschwald.             | _                  | Grimblot et Ce.         |
| BESANCON.   | Baudin-Bintot, Bulle,   | NANTES.            | Forest ainé.            |
| BORDEAUX.   | Chaumas.                |                    | Gnéraud.                |
| BREST,      | Lenontois.              | NAPLES.            | G. Nobile.              |
|             | Fr. Robert.             | -                  | Marghierri.             |
| BRUXELLES,  | Tircher.                | PALERME.           | Muratori.               |
| CAEN,       | Bouchard.               | POITIERS.          | Letang.                 |
| COPENHAGUE, | Host et Cie.            | PORTO,             | Moré.                   |
| DIJON .     | Lamarche et Drouelle.   | RENNES.            | Verdier.                |
| DUBLIN,     | Hodges et Smith.        | ROCHEPOET.         | Proust-Branday.         |
| EDIMBOURG,  | Maclacidean et Stewart. | _                  | Girand.                 |
| FLORENCE.   | Piatti.                 | ROME.              | P. Merle.               |
| _           | Ricordi et Jouhaud.     | ROTTERDAM.         | Kramers.                |
| GAND,       | Hoste.                  | ROUEN.             | Dubust, Lebrument.      |
| GÈNES,      | A. Beuf.                | SAINT-PETERSBOURG. | Clusel et Cie.          |
| GENÈVE,     | A. Cherbuliez.          |                    | J. [ssakoff,            |
| GRENOBLE,   | Rey-Giraud.             | STOCKHOLM.         | Bonnier.                |
| LA HAYE,    | les héritiers Doormann. | STEASBOURG,        | Berger-Levrault.        |
| LEIPZIG,    | Michelsen.              |                    | Derivanx Salomon.       |
| _           | W. Gerhard.             | _                  | Treuttel et Würtz.      |
| -           | Ch. Twietmeyer.         | Toulon,            | Monge.                  |
|             | TO. Weigel.             | TOULOUSE,          | Gimet.                  |
| LEYDE,      | Brill.                  | TUBINGEN,          | Fuës.                   |
| Liége,      | Desoer. — Gonchon.      | TURIN .            | J. Bocca.               |
| LILLE,      | Béghin, Vanackère.      | _ `                | Schiepatti.             |
| LISBONNE,   | Rolland et Semiond.     | _                  | Toscanelli et Cie.      |
|             | Silva,                  | UTRECHT,           | Kemink et fils.         |
| LOUVAIN,    | Van Esch.               | VARSOVIE,          | Natanson.               |
| Lyon,       | Cli. Savy.              | VIENNE,            | Braumuller.             |
| MARSEILLE,  | Chair, veuve Camoin.    | -                  | Gérold.                 |
| -           | Bergamin.               | -                  | Sternickel et Sintenis. |

## NÉVROLOGIE

111400

DESCRIPTION ET ICONOGRAPHIE

# SYSTÈME NERVEUX

FT DES

## ORGANES DES SENS

DE L'HOMME

AVEC LEUR MODE DE PRÉPARATION.

PAR MM.

LUDOVIC HIRSCHFELD,

Docteur en médicine de la Yamilé de Fais. Professor particulier d'anatonir et de médicine opératoire, la univat de l'unistit de France (écalemine des sciences). Prosecteur et collaborateur du desteur Bourgery pour son grand ouvrage d'anatomie, Membre de la société de biologie, etc.,

J.-B. LEVEILLÉ,

141600

ACCOMPAGNÉ DE QUATRE-VINGT-DOUZE PLANCHES DESSINÉES D'APRÈS NATURE.

Ouvrage adopté par le Conseil supérieur de l'instruction publique.



## A PARIS,

CHEZ J.-B. BAILLIÈRE.

A MADRO, CREE BALLY-BALLERS, CALLE DEL MEDECINE,
A CHARACTERIUME, 19.
A LONDRES, CHEZ H. BAILLIÈRE, 219, REGENT-STREET.
A New-York, cher H. Baillurer, 200, Roodway.
A MADRO, CREE BAILLY-BAILLIÈRE, CALLE DEL PRINCIPE, 11.

1853.



# PRÉFACE.

Depuis l'antiquité, la science de l'organisation de l'homme a fixé d'une manière toutspéciale l'attention des médecins. De nos jours on a été plus loin, on a fait de l'anatomie la base de la médecine. Les progrès récents de la physiologie expérimentale, de la chirurgie et de la médecine, ont maintenant un cachet de vérité et de certitude, parce qu'ils sont le résultat de la connaissance exacte de l'anatomie. Mais l'anatomie n'a jamais été et n'est pas encore une science facile. Son étude evige des travaux soutenus et constants, et doit se faire, non seulement dans les livres, mais particulièrement sur le cadavre. Or le cadavre humain est encore aujourd'hui plus rare qu'on ne pense.

Que de fois nos devanciers, entraînés par l'enthousiasme et par l'ardeur de connaître ces rouages si compliqués dont le mécanisme est si surprenant et si merveilleux, furent persécutés pour avoir disséqué des corps humains! Grâce à la civilisation, nous sommes loin de cette époque. Ces vieilles idées de profanation, nées de la superstition, sont presque généralement abandonnées auiourd'hui.

Cependant de quels obstacles imprévus, de quelles difficultés souvent insurmontables ne sont pas hérisés les travaux anatomiques. Sans parler ici des conditions indispensables que doit réunir celui qui se livre à ce genre de recherches, lesquelles exigent une forte santé, de la jeunesse, une mémoire heureuse et une patience à toute épreuve, il est d'autres entraves qui naissent du manque de sujets et des accidents funestes résultant quelquefois d'un séjonr trop prolongé dans lessamphithéâtres de dissection. Aussi, y a-t-il peu d'anatomistes, malgré le besoin impérieux pour le médecin de faire de l'anatomie la base fondamentale de ses études médicales.

Le génie de l'homme, si fertile en inventions, ne pouvait manquer de créer des procédés plus ou moins ingénieux, soit pour conserver la nature, soit pour l'imiter, afin d'aplanir les difficultés et d'obsier à tous les inconvénients. Les uns ont eu l'idée de faire des préparations naturelles sèches. Ces sortes de préparations, dont l'immense inconvénient est de ne conserver, ni la forme, ni les rapports, et d'exiger un local spécial pour la conservation, ne se trouvent

II PRÉFACE.

guère que dans les musées. Les autres ont imaginé des pièces artificielles en cire, en plâtre, en carton, etc., etc. Tous ces produits out leur utilité incontestable sans doute. Ils ne peuvent toutefois rendre fidèlement les détails; ils sont fragiles, et ne sont accessibles qu'à peu de personnes, à cause de l'élévation de leur prix.

Le dessin, cet art sublime par lequel on est parvenu à imiter la nature avec tant d'exactitude, qu'on a pu perpétuer les souvenirs les plus précieux, possède sur tous les procédès
connus une supériorité bien autrement grande, par la faculté de reproduire minutieusement
les détails les plus délicats. Depuis les temps les plus recelés jusqu'à nos jours, on trouve
dans la plupart des livres qui traitent des corps organiques et inorganiques des figures qui les
représentent. En effet, le moyen le plus sir et le plus commode pour étudier un corps,
connaître exactement sa forme et comprendre sa description, c'est d'en avoir la figure sous
les yeux. Si le dessin est d'un secours précieux pour la reproduction fidèle des diverses
parties de l'anatomie, c'est surtout dans l'étude du système nerveux qu'on en sent la grande
utilité.

Profondément pénétré de cette vérité, et après plusieurs années de travaux consacrés à ce sujet, j'ai conçu le plan d'un atlas qui représente les différentes parties du système nerveux et les organes des sens de l'homme. Les nombreuses préparations que j'ai faites et répétées moi-même bien des fois m'ont servi de modèle.

La publication de cet ouvrage, faite à une époque ou cette branche importante de l'anatomie a fixé l'attention de tant d'habiles investigateurs français et allemands, paraîtra peutêtre de ma part une entreprise téméraire.

Les travaux anatomiques de Scarpa, de MM. Arnold, Bourgery, Jules Cloquet, Foville, Leuret, etc., sont assurément d'un grand mérite et au-dessus de tout éloge, mais ils ne sont peut-être pas assez à la portée des élèves, et l'ordre des matières, peu méthodique, en rend souvent l'intelligence très difficile.

Ces grands ouvrages, loin de paralyser mes efforts et de me décourager, n'ont fait qu'accroître mon ardeur. Témoin de l'embarras d'un grand nombre d'élèves dont je dirigeai les travaux anatomiques et de leur découragement par les obstacles qu'ils rencontraient, surtout dans les préparations névrologiques, j'ai acquis la conviction qu'il restait quelque chose à faire, et que je pouvais apporter mon tribut à la science. C'est alors que, voulant combler le vide qui existait et aplanir les obstacles signalés, je me suis décidé à publier un ouvrage qui facilitat aux élèves l'étude d'une science aride, fatigante et souvent préjudiciable à la santé.

Livré depuis huit ans à l'enseignement particulier de l'anatomie, à l'école pratique de Paris, je me suis efforcé de réduire à sa plus simple expression l'étude si compliquée du système nerveux.

Préparateur d'un grand nombre de pièces anatomiques conservées au musée de la Faculté de médecine de Paris, prosecteur et collaborateur de M. Bourgery, j'ai dû me livrer à de nombreuses recherches et faire de l'anatomie une étude de prédilection.

Chargé de toutes les préparations névrologiques du grand ouvrage de ce savant distingué dout la science pleure la perte récente, j'ai fait de la néprologie ma principale occupation. Il n'existe pas, j'ose le dire, un seul point du système nerveux que je n'aie vérifié moimême, le scalpel à la main. Parfois il m'est arrivé de faire quelques découvertes qui sont PRÉFACE.

mentionnées dans le Traité d'anatomie de M. Bourgery, dans les Comptes rendus de l'Institut, ou autres écrits périodiques.

J'ai été heureux d'avoir pour collaborateur un artiste du plus grand mérite. M. Leveillé, dont le nom est depuis longtemps acquis à la science anatomique, a dessiné toutes mes préparations, au fur et à mesure, avec l'exactitude la plus scrupuleuse. Dès lors il m'a été possible de revoir d'un coup d'œil l'ensemble de ce travail, d'éviter les redites et de réparer les omissions.

Soutenu par les encouragements les plus flatteurs de MM. les professeurs Bérard, Cruveilhier, Denonvilliers, J. Cloquet et d'autres illustrations anatomiques, il m'a été possible de réaliser l'objet de mes vœux et de commencer la publication de cet ouvrage.

Les étudiants y trouveront la facilité et les moyens de se former aux dissections difficiles par l'exposition du meilleur mode de préparation des parties si compliquées du système nerveux. Il sera pour eux un guide qui leur économisera un temps précieux, perdu presque toujours en tâtonnements; ils auront dans les figures des modèles pour les diverses parties qu'ils désireront reproduire sur la nature humaine.

Les médecins éloignés des amphithéâtres pourront également le consulter avec fruit. Ce sera donc à la fois, pour les uns et pour les autres, un ouvrage et un memento où ils seront sirs de trouver tout ce qui leur est indispensable de revoir et de counsaître.

C'est à vous, étudiants en médecine, 'que j'offre le fruit de mes veilles : heureux si mes efforts sont couronnés de succès et si ce travail trouve auprès de vous le même accueil qu'il a recu de nos maîtres.

Cet ouvrage forme un atlas en un seul volume in-4°, et renferme les meilleurs modes de préparations, avec un texte concis qui sert à la fois de description et d'explication des planches. Il contient 90 planches et plus de 250 figures dessinées d'après nature.

Une explication détaillée du plan que j'ai suivi m'a paru inutile, la table des matières l'indique suffisamment.

Paris, 1er février 1850.

### AVIS AU LECTEUR.

Afin de faciliter l'étude des figures, j'ai adopté trois séries de signes :

- 1° Les lettres italiques désignent les os, les cartilages, les ligaments, les muscles et les téguments, sous la dénomination de parties accessoires.
- 2º Les majuscules indiquent les vaisseaux et les sinus : c'est le système vasculaire.
- 3º Les chiffres marquent tout ce qui appartient au système nerveux.

### ANATOMIE

# DU SYSTÈME NERVEUX

ET

## DES ORGANES DES SENS

DE L'HOMME.

Le système nerveux est cette masse molle, pulpeuse, blanchâtre et grisktre, logée dans la cavité osseuse, vertébro-crânienne, et communiquant à travers les trous de cette cavité avec toutes les parties du copps, au moyen de cordons appelés nerfs. Le système nerveux tient sous sa dépendance toutes les fonctions de l'organisme; il est le siège de tout sentiment et de tout mouvement volon-taire ou involontaire; son concours est indispensable dans l'exercice des phénomènes intellectuels et affectifs. La névrologie est la science qui a pour objet l'étude de ce système.

Considèré dans son ensemble, le système nerveux se compose de deux parties. L'une, le système nerveux central (axe cérébro-spinal), est formée de quatre parties principales: 1º la moelle épinière; 2º la moelle allongée; 3º le cervelet; 4º le cerveau. L'autre, le système nerveux périphérique, nerfs proprement dits, forme deux ordres, eu égard à son rôle physiologique: 1º nerfs sous l'empire de la volonté et de la conscience, ou nerfs de la via antimale, de la vie de relation; 2º nerfs soustraits à l'influence de la volonté et de la conscience. On nomme ceux-ci: nerfs de la vie organique, nutritive, végétative, système nerveux gangliounaire ou grand sympathique. C'est cette division généralement admise aujourd'hui que nous allons suivre.

#### ENVELOPPES DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL.

L'axe cérébro-spinal, ou mieux axe médullo-encéphalique, est entouré, indépendamment de la cavité vertébro-crainieme, de trois enveloppes membraneuses appelées méninges, qui sont, en procédant de la périphérie au centre : 1-la dure-mère, qui est de nature fibreuse; 2º l'arachnoide, nuembrane séreuse tres fine; 3º la pie-mère, fibro-vasculaire dans la moelle et cellulo-vasculaire dans l'encéphale. Ces enveloppes, dont la forme est à peu près celle de l'axe médullo-encéphalique, forment trois gânes emboliées les unes dans les autres. Chacune d'elles se divise en deux portions, l'une médullaire, l'autre encéphalique.

#### 4° DURE-MERE.

La dure-mère représente un long sac fibreux, très résistant, globuleux et bosselé dans le crane, presque cylindrique dans le canal vertébral, servant à la fois de périoste interne à la cavité vertébro-crànienne qu'elle tapisse, et d'organe de contention et de sustentation au centre nerveux médullo-encéphalique.

#### PLANCHES 1 ET 2.

#### DURE-MÈRE VERTÉBRO-CRANIENNE.

Les figures 1 et 2 ont pour objet principal de montrer la surface extérieure de la dure-mère rachidienne, et sa continuité avec celle de la dure-mère cranienne, contenant le centre nerveux médullo-encéphalique et tous les nerfs à leur origine. Le tout est logé dans la cavité vertébro-crànienne, dont une moitié a été enlevée.

La figure 3 représente la dure-mère rachidienne isolée du canal osseux, ouverte dans toute sa longueur et privée de la moelle, afin de voir la surface intérieure de cette membrane.

#### FIGURE 1. - PLAN POSTÉRIEUR.

Prégnation. — On déposible le plan postérieur de la tête et de la colonne vertébrale de ses parties molles; puis on enlève la partie posérieure du criou, divisée préalablement par une section demi-circulaire, commençant à l'extrémité postérieure de la sature bipariétale, et se terminant par une ligne horizontale qui divise les deux condyles de l'occipital. I rau une autre section fialte de chaque côté de la colonne vertébro-serée, sur les lames, au niveau de la base des apophyses transverses, on enlève aussi les parties postérieures dex vertèbres et du sacrum.

A cet effet, on se sert, soit du ciseau et du maillet, soit de la scie à double lame parallèle, ou mieux d'une forte lame à bord tranchant convexe et à bord opposé très épais, pour supporter le choc répété du marteau.

#### Explication de la figure 1.

Parties accessoires. — De a en a, section demi-circulaire du crâne et deses parties molles, s'étendant d'une apophyse matoide à l'autre en passant par la fontanelle posificieure. — b. Moltie posificieure de l'altas pour montrer son adhérence avec la dure-mère. — De c en c (olté gauche), section des lames des sit dernières vertèbres corvicales. — De d en d, section des lames des douze vertèbres dorsales. — De c en c, section des cinq vertèbres corvicales. — De c en c, section des cinq vertèbres corvicales. — De c en d, section double stransversex. — De f en f, section des lames soudées des fausses reribères sacrées. — De g en g (olté d'oil), section des sept vertèbres cervicales, faite de manière à mettre a la l'artère vertèbrel. — De b en b, section double des apophyses transverses des douze collés. — b, b classes motient des aporties positérieurs des douze collés — b, b, Ligaments costo-transversaires postérieurs, els soulce). Muscles intercostaux externes. — De m en m, coltes et espaces latercostaux mis entièrement au par l'ablation des muscles intercostaux ce qui permet de voir en même temps les branches antérieures des postérieures des randes entre l'emps les dranches antérieures des nafet entre set postérieures des restré dors aux. — m. Carré des lombes, — a, a. Muscles intertransversaires lombaires, Ces mêmes muscles ont enlevés du côté opposé, pour montrer en même temps les branches antérieures et postérieures des nerfs lombaires.

Système vasculaire. — A. Sinus longitudinal supérieur. — R. Saillies des glandes de Pacchioni. — C, C. Sinus latéraux. — D, D. Sinus occipitaux. — E. Pressoir d'Hérophile. Tous ces sinus sont rendus plus visibles par une injection de suif. — F. F. Ramifications de l'artère méningée nosque. — G, G. Artère méningée nostre méningée nos extreme de la compartie de la c

Système nerveux. - 1. Surfoc extérieure de la dure-mère cratienne. On y voit les débris d'un grand nombre de petits prolongements fibro-vasculaires qui établissent son adhérence avec la surface lutricure du crine. Ces débris sont marqués principalement le long des sinus, au pourtour du trou occipital et à l'arc postérieur de l'altan. - q. 2. De Portion de cette membrane sur le cerveau. - q. 3. La même sur le cervilet. - De 6 en f., surface extérieure de la dure-mère rachidienne. Cette mombrane présente, aux régions cervicale, lombaire et sacrée, des débris fibro-vasculières qui établissent son adhérence avec les portions correspondantes du canal rachidien. - 5, 5, 5, 5. Ganglions spinaux : le plus souvent au nombre de trente et une paires. Lorsqu'il n'y en a que trente, ce sont toujours ceux de la première paire qui manquent. Les ganglions des régions cervicale, dorsale et nombaire sont logiés dans les trous de conjugisson, et ceux de la région sacrée dans le canal sacré même. - le 6 en 6, furanches antérieures des buit paires cervicales. - 7. Branches postérieures. - 8, 8. Branches autérieures des nerfs forsaux. - 9, 9. Branches postérieure des mêmes nerfs. - 10, 10. Branches antérieures des nerfs lombaires. - 11, 11. Branches postérieures des mêmes nerfs. - 12, 12. Branches antérieures des nerfs sacrés. - 13, 13. Branches postérieures des mêmes nerfs. - 12, 12. Branches antérieures des nerfs sacrés. - 13, 13. Branches postérieures des mêmes nerfs. - 12, 12. Branches antérieures des nerfs sacrés. - 13, 13. Branches postérieures des mêmes nerfs. - 12, 12. Branches antérieures des nerfs sacrés. - 13, 13. Branches postérieures des mêmes nerfs. - 12, 12. Branches antérieures des nerfs sacrés. - 13, 13. Branches postérieures des mêmes nerfs. - 12, 12. Branches antérieures des nerfs sacrés. - 13, 13. Branches postérieures des mêmes nerfs. - 12, 12. Branches antérieures des nerfs sacrés. - 13, 13. Branches postérieures des mêmes nerfs. - 12, 12. Branches antérieures des nerfs sacrés. - 13, 13. Branches postérieures d



#### FIGURE 2. - PLAN ANTÉRIEUR,

PRÉPARATION. — Enlevez avec une scie les trois quarts antiféreurs du thorax et du bassin : débarrassez complétement la face antérieure de la colonne vertébrale et du sacrum de ses parties molles, comme pour la préparation du ligament commun vertébral antérieur; setze le rachis dans toute sa longueur et de chaque côté, dans les pédicules apophysaires, de manière à enlever le corps de toutes les vertibress, y compris ceux des fausses vertibres sacrées, nin de mettre largement à nu la foce antérieure de la dure-mère rachiditenne Pour bien voir la continuité de la dure-mère rachidienne avec la dure-mère crânienne, le crâne doit être selé verticalement et transversalement, suivau une ligne qui commence au milieu du condyle de l'occipital et se termine au condyle occipital du côté opposé, en passant au niveau de l'angle postérieur de la fontantelleantérieure.

#### Explication de la figure 2.

Partice accessoires. — De  $\alpha$  on  $\alpha$ , section demi-circulaire des tégiments, des muscles et des os du crâne. — De b en b section des apophyses transverses des sept vertières certicies, pour mettre b nu, b, ganche, b canal vertêbral, b droite l'artiere vertébrale. — De c en c, section de la base des apophyses transverses des vertières dorsales et des extrêmités correspondantes des doux coltes. — De d en d, section des apophyses transverses des cinq vertêbres bombaires. — De c en c, section de surant ou utieva des trous servés antérieux — f. Section du sterno—clédo-mastoiden, — g. Scalène antérieux. — h. Scalène postérieux. — f, h. Muscles intercostaux. — f, f, carrié des noubes. — h. Grand et petit posso.

Système vasculaire. — A. Artère méningée antérieure. — B. Artère méningée moyenne. — C. Artère carotide interne. — D. Artère vertébrale.

Système nerveux. — 1. Dure-mère crànienne sur le lobe antérieur du cerveau. — 2. Même membrane sur le lobe moyen. — 3. Id. au devant de la protubérance annulaire et du buble crànica. — 4. Prolongement de la dure-mère traversant la fente sphénoidale pour servir de périote à la cavité orbitaire. — 10-5 en 5, surface antérieure de la dure-mère rachidienne s'étendant du trou occipital jusqu'an niveau de la base du cocçx, en se divisant en plusieurs galnes qui entourent les nerfs formant la queue de cheval. Avant sa termination, à peu près au niveau des régions iombaire et sacrée, la dure-mère présente (2004. le deux figures) un diamètre plus considérable qui Jui donne l'apparence d'une ampoule , laquelle sert de réservoir commun su liquide céphalorachidien.

Cette face est remarquable par les débrés de prolongements fibreux qui établissent l'adhérence de la dure-mère avec le ligament vertébral commun postérieur. Ces prolongements, nombreux et assez longs aux régions l'ombaire et cervicale, sont très rares à la région dorsale.

Cette figure présente comme la précédente, sur les côtés de la face extérieure de la dure-mère, des prolongements de deux espèces. Les uns, sons forme de gaines fibreuses, accompagnent et euveloppent les nerfs spinaux jusqu'aux troud de conjugation; lét lis se confondent avec le tissue sellulaire qui entoure les nerfs.

Les autres, d'une apparence nacrée et très résistants, forment de chaque coté une série de bandelettes qui se dirigent de haut en bas, en passant dans l'intervalle des gaines fournies aux ners spinaux par les divisions de cette membrane et viennes ta er éunir au perioste eui tiaiste les trous de coningasson.

Cette disposition anatomique permet de considérer dans la dure-mère raclidienne deux feuillets: l'un externe, servant de périoste au canal vertébral; l'autre inteine, servant d'enveloppe à la moelle. Le feuillet aterne ou périositque se confond dans la région cervicale avec le feuillet interne de la dure-mère, de sorte que cette membrane devient plus épaisse dans cette région et adbère par tous les points de sa face externe aux parois correspondantes du canal.

Ce même feuillet se divise aux régions dorsale, lombaire et sacrée, de chaque côté, en une série de brides ou bandelettes de plus en plus fortes et marquées, à mesure qu'elles s'approchent de la région sacrée. Ces brides out pour usage de servir à la fois de moyen de fixité à la dure-mêre et de périosic interne aux os.

6. Plexus cervical formé par les branches antérieures des quatre premières paires cervicales. — 7. Plexus branches antérieures des quatre dernières paires cervicales et de la première dorsale. — De 8 en 8, branches antérieures des onze d'entières nerfs dorsaux. — 9. Plexus lombaire formé par les branches antérieures des trois premières paires lombaires et la moitié de la quaritéme. — 40. Plexus serré formé par les branches antérieures des trois premières paires des berefs serés, la moitié de la quaritéme paire et le trone lombo-sacré, formé lui-même par la seconde moitié de la quatrième paire et toute la elinquième paire lombaire. — 11. Portions supérieures des rerfs glosso-pharyagien, pueumo-gastrique et spinal. — 12. Portion supérieure du nerf grand hypoglosse.

#### FIGURE 3.

Face intérieure de la dure-mère rachidienne et ses prolongements latéraux sous forme de galnes. Cette face a un aspect lisse dd au feuillet pariétal de l'arachnoïde qui la tapisse.

#### PLANCHE 3.

DURE-MÈRE CRANIENNE OU ENCÉPHALIQUE.

Cette planche montre la surface extérieure de la dure-mère renfermée dans la cavité crànienne, et enveloppant l'encéphale et ses deux autres membranes.

#### FIGURE 1. - PLAN SUPÉRIEUR.

Préparation. — On fait aux téguments du crâne une section circulaire et horizontale commençant immédiatement au-dessus des sourcils, pour se terminer au niveau de la protubérance occipitale externe. On relève les parties molles désachées; on grate le périoste, et l'on casse le crâne avec le marteus hachette, dans la direction de la coupe Indiquée. Les coups de marteus secs ont sur la scie le double avantage d'être plus expéditifs et de pas entamer le cerveau. En effet, la résistance de la dure-mère empèche l'ébranlement de se communiquer à l'encépiale. Une fois le crâne cassé, il suffit d'enfoncer l'extrémité étroite du manche ou le crochet qui garnit son extrémité libre , pour enlever, à l'aide de quelques tractions, la calotte du crâne. L'opération terminée, on voit la dure-mère qui pulsge la voite du crâne.

#### Explication de la figure 1.

Parties accessoires. -a, a, a, a, Section des téguments et des os du crâne. -b, b. Section des muscles temporaux.

Système vasculaire. — A, A. Branches des artères méningées moyennes, qui se distribuent sur toute la surface extérieure de la dure-mère.

Système nerveux.— 1,4. Surface extérieure de la dure-mère recouvrant la convexité ducerveau.— 2, 2, Sullie médiane et antiér-opsérieure de cette membrane, formée par le sinus noignitudinal suspérieur. On vois ur la dure-mère use multitude de débris de prolongements fibro-vasculaires qui font adhérer cette membrane à la bolte cadalenne. Ces prolongements sont surtout marqués au niveau des sutures. — De 3 en 3, points d'adhérence de la dure-mère, correspondants à la suture sagitulai. — 4, 4, 1/4. Correspondants à la suture coronale. Tous ces débris fibro-vasculaires donnent à la surface extérieure de cette membrane un aspect rugueux.—5, 5. Sullies de la dure-mère formées par les glandes de Pacchioni.

#### FIGURE 2. - PLAN LATÉRAL.

PRÉPARATION. — On divise la tête en deux parties égales par une section verticale antéro-postérieure. La moltié du crane qu'on veut enlever doit être détachée de la dure-mère, morceaux par morceaux, à cause de l'adhérence de la hoite cratienne avec cette membrane.

#### Explication de la figure 2.

Parties necessoires. — a, a, a. Section des téguments et des os du crâne. — b. Cloison des fosses nasales, Système vasculaire. — a. Artère méningée antérieure. — b. Id. méningée moyenne. — c. Id. méningée positérieure. — b. Artère verifeble traversant la dure-mère. — b. Artère carolidé interne traversant aussi cette membrane. — F. Sinus latéral se jetant dans le golfe de la veine jugulaire interne.

Système nerveux.—1. Dure-mère crânienne se moulant sur le lobe antérieur du cerveau.—2.1d., sur le covelet.—6. Double prolongement de la dure-mère, qui traverse la fente sphénoidale et le trou optique pour former le périosse orbitaire et la gaine du nerf optique.—5. Prolongement de la dure-mère dus les fosses masales pour former des gaines au nerf offactif.—6. Déris de prolongement fibro-usaculaires établissant l'adhérence de cette membrane avec le bord potérieur des petites altes du sphénoide.—7. Id. Points d'adhérence avec la siture fronto-pariétale.—8. Id. avec le bord supérieur du rocher.—9. Id. au pourtour du trou occipila,—10. Id. d'a la pouttre basilière.—11. Nerf maxillaire supérieur.—12. Al. maxillaire inférieur.—13. Nerf paeuno-gastrique. Chacun de ces nerfs, en traversant la dure-mère, est entouré d'une gaine formée par cette membrane, l'apuelle se continue, à la sorie des trous de la base du crâne, avec le périoste extérieur.—14. Dure-mère soulevée par plusieurs glandules de Pacchionf, et se logeant dans les dépressions osseuses correspondantes.

PL.3.



Fig. 2 to a second seco



Fig. 1



Fig. 2.



#### PLANCHE 4.

#### DURE-MÊRE CRANIENNE.

Cette planche présente la surface intérieure de la dure-mère crànienne avec ses trois replis (cloisons incomplètes) désignés sous les noms de : faux du cerveau, tente du cervelet et faux du cervelet, qui divisent la cavité crànienne en plusieurs loges.

#### FIGURE 4.

Présnation. — Sciez le crâne préalablement dénudé de ses téguments, à 5 millimètres environ de la sutre segitate, dans la direction d'une ligne antéro-posérieure qui commence à la racine du nez, et se termine à la protubérance occipitale externe; réunissez l'extrémité postérieure de cette ligne par un trait de sele presque horizontal, qui se dirige de la protubérance occipitale externe à la base de l'apophyse mastoide, en longeant la ligne courbe occipitale supérieure; continuez la coupe dans la direction d'une autre ligne qui divisé l'apophyse mastoide, la base de l'apophyse stjoide, la cavité tympanique et les trous ovale, grand et petit rond, traverse l'orbite par la fette sphénoidale et se termine à l'échancrure ou au trou sus-orbitaire.

#### Explication de la figure 1.

Parties accessoires. — a, a, a. Section antéro-postérioure des téguments et des os du crâne. — b, b. Section presque horizontale des mêmes parties. — c. Coupe de l'apophyse mastoide. — d. Apophyse styloïde. — c. Coupe du trou ovale. — f. Id. du trou grand rond. — g, Id. de la voitie orbitaire. Ces coupes sout faites pour montrer les gaines fournies aux nerfs par la dure-mère. — h. Apophyse ptérygoide. — i. Tubérosité maxillaire. — f. Cavité giénoide.

Système vasculaire. — A. Artère cérébrale antérieure. — B. veines de Gallen. — C, C. Sinus longitudinal supérieur. — D. Sinus slongitudinal inférieur. — E. Sinus droit. — F. Sinus pêtreux supérieur. — G. Sinus latéral ouvert, recevant le sinus pêtreux supérieur.

Système nerveux, -1,1. Faux du cerveau, ainsi nommée à cause de sa ressemblance avec une faux. Elle s'étend de l'apophyse crista galli, à laquelle elle s'insère, à la tente du cervelet sur laquelle elle tombe perpendiculairement, et avec laquelle elle se continue. Cette lame répond par son bord supérieur à la crête frontale et à la gouttière lougitudinale supérieure, et par son bord inférieur, au corps calleux, qu'elle touche en arrière et dont elle est éloignée dans le reste de son étendue. Elle répond par ses deux faces aux faces internes des hémisphères. On trouve sur quelques sujets, à la partie antérieure, des éraillures qui permettent la contiguité et même la continuité des deux hémisphères, - 2. Foliole gauche de la tente du cervelet. Elle correspond par sa circonférence postérieure, en arrière, à la gouttière latérale qui loge le sinus latéral; en avant, à la gouttière du bord supérieur du rocher, à laquelle elle s'insère et où se trouve le sinus pétreux supérieur. Par sa circonférence antérieure, elle répond à l'isthme de l'encéphale et à la fente cérébrale de Bichat. Cette foliole forme, avec celle du côté opposé, un double plan incliné, qui répond par son sommet à la base de la faux du cerveau et dans le reste de son étendue aux lobes postérieurs du cerveau et au cervelet qu'il sépare l'un de l'autre. Au point d'intersection de la tente et de la faux se trouve un canal veineux triangulaire; c'est le sinus droit. - 3. Double prolongement de la dure-mère, à travers le trou optique et la fente sphénoïdale dans la cavité orbitaire, L'un de ces prolongements forme le périoste de l'orbite, l'autre fournit une gaine au nerf optique. Le releveur de la paupière supérieure et tous les muscles de l'œil, moins le petit oblique, s'insèrent entre ces deux prolongements. - 4. Lambeau renversé de la dure-mère, afin de voir le gauglion de Gasser logé dans l'épaisseur de cette membrane. - 5. Gaîne du nerf maxillaire inférieur. - 6. Id. du nerf maxillaire supérieur. - 7. Id. du nerf ophthalmique de Willis. - 8. Coupe du corps calleux pour montrer ses rapports avec le bord inférieur de la faux. - 9. Glande pinéale et ses deux pédoncules, - 10. Coupe du pédoncule du cerveau,

#### FIGURE 2.

Pafraration. — La même que pour la figure 2, de la planche 3. Ici la cavité crânieune a été vidée de l'encéphale pour montrer les trois replis (cloisons incomplètes) de la dure-mère et les loges cérébrale et cérébelleuse, appissés par cette membrane.

#### Explication dela figure 2.

Parties accessoires. — a, a, a. Section médiane, verticale, antéro-postérieure des téguments, d.s os du crâne et de la face. — b. Paroi externe des fosses nasales. — c. Trompe d'Eustache. — d, d. Coupe de l'allas. — c. id. de l'axis.

Système vasculaire. — A, A. Sinus longitudinal supérieur logé dans l'épaisseur du bord supérieur de la faux, et ouvert dans toute son étendue pour montrer les bridés qui le traversent en tous sens. — B. Sinus droit recevant Cle sinus longitudinal inférieur et D les veines de Galien. — E. Pressoi d'Hérobille.

Système nerveux. — 1. Surface intérieure de la dure-mère tapissant la loge cérébrale. — 2. Id. tapissant la loge cérébrale. — 3. Paux du cervelet. — 5. Paux du cervelet. — 5. Paux du cervelet. — 5. Paux du cervelet. Elle s'étéré pau run rejui du feuillet interne de la dure-mère et répond par sa base à la tente du cervelet avec laquelle elle se continue. Sou sommet se biforque, et chacune des bifurcations contoume le trou occipital, pur finir au trou déchiré postérieur. Ces deux bifurcations continuent les sinus occipitatus. Cette cloison sépare les deux hémisphères du cervelet. — 6. Dure-mère lapissant la fosse pitutaite, « 1 centurant le corps puituitier. « 7. Prologqueme de la dure-mère dans le canal rachidien. La surface intérieure de la dure-mère diffère de la surface extérieure par son aspect lisse et poli, dù au feuillet partiel de l'arachinoide qui la revett. — 8. Gaines de la dure-mère, fournies au nerf diffère de la surface extérieure par son aspect lisse et poli, dù au feuillet partiel de l'arachinoide qui la revett. — 5. Gaines de la dure-mère, fournies au nerf diffère de la nutrieure — 11. Publique, — 12. Nersi rigimeaux. — 13. Moteur oculaire externe. — 14. Nerfs facial et auditif. — 15. Les trois portions de la huitime paire. — 16. Protions du nerf grand hypoplosse. — 17. I-remière pair cervicale, subjeccate à l'artère vertébrale. — 18. Deuxème paire cervicale, La dure-mère est traversée par tous ces nerfs, lesquels en reçoivent autant de gaines. — 19. Liquenent dentelé.

La dure-mère se compose de deux feuillets: l'un, extérieur, tapisse la cavité crànienne: c'est le feuillet périostique; l'autre intérieur, plus étendu, recouvre et sépare les différentes parties de l'encéphale; c'est le feuillet encéphalique. Ces deux feuillet sont unis l'un à l'autre, dans presque toute leur étendue, et sont séparés au niveau des cloisons. Ainsi, le feuillet intérieur se sépare du feuillet extérieur sur un des côtés de la gouttière longitudinale supérieure, et se dirige verticalement, en descendant jusqu'au corps calleux. Arrivé à, il se réféchit, remonte en s'adossant à sa portion

descendante pour former la faux. Bientôt il s'en écarte de nouveau, et se continue avec le feuillet périostique du côté opposé, en laissant un espace triangulaire; c'est lesinus longitudinal supérieur. Ces deux feuillets, que nous venons de suivre dans la formation de la faux et du sinus longitudinal supérieur, se comportent d'une manière analogue pour constituer la tente, la faux du cervelet et les autres sinus, en prenant des directions inverses.

Il résulte de cette disposition anatomique que ces cloisous sont formées par deux lames adossées du feuillet intérieur de la dure-mère, et lessinus, par l'écartement de ces mêmes lames et la portion correspondante du feuillet périostique. Ces sinus ont généralement la forme d'un triangle dont la base répond au feuillet périostique, le sommet et les côtés au feuillet mecéphalique.

La dure-mère est essentiellement fibreuse et constituée par deux plans de fibres entrecroisées. Ses replis présentent une particularité qui mérite d'être signalée. La faux est formée, à sa partie postérieure, de fibres rayonnées, et aux parties moyenne et autérieure, de fibres entrecroisées et parallèles. Les fibres de la face supérieure de la tente du cervelet sont rayonnées aussi, mais moins marquées, et se continuent avec les fibres rayonnées de la faux. Les fibres de la face inférieure de la tente du cervelet se continuent avec les fibres parallèles et rayonnées de la faux du cervelet.



#### PLANCHE 5.

SURFACE INTÉRIEURE DE LA DURE-MÈRE CRANIENNE OU ENCÉPHALIQUE. SINCS DE LA DURE-MÈRE.

On appelle sinus de la dure-mère des canaux fibreux tapissés par la tunique interne des veines et dont la tunique extérieure est formée par cette membrane. Ces sinus servent à recueillir le sang veineux de l'encéphale, des méninges, de l'orliet des os du crâne pour le verser dans les veines jagulaires internes. Les sinus pais sont : 1 les sinus péreux supérieurs; 2 les pétreux inférieurs; 3 els estinus pétreux supérieurs; 2 les pétreux inférieurs; 3 els estinus pétreux postérieurs; 5 les sinus alteraux. Les sinus impairs sont : 1 le sinus longitudinal supérieur; 2 le longitudinal inférieur; 3 sinus droit; à és sinus transverse; 5 sinus coronaire. Six de ces sinus forment par leur convergence un réservoir commun appelé confluent postérieur, ou pressoir d'Hérophile [Tovedar Herophili]; ce sont les sinus : longitudinal supérieur, le droit, les latéraux et les occipitaux postérieurs. Ces sinus ont reçu la dénomination de sinus toroulariens. Les autres sinus appelés atorculariens aboutissent à deux autres confluents nommés chacun pétro-sphénoide, le cause de leur situation entre le sommet du rocher et le sphénoide. Ces confluents reçoivent les sinus caverneux, transverse, coronaire, pétreux supérieurs et pétreux inférieurs. Ces deux derniers établissent de chaque côté une communication entre les confluents antérieurs, le golfe de la veine jugulaire et les sinus latéraux correspondants.

On voit sur les figures 1, 3 la surface intérieure de la dure-mère crânieune avec les replis, les prolongements et les sinus de oette membrane. La figure 1 montre la tente du cervelet conservée en entier et en rapport avec l'isthme. La faux du cerveau est enlevée. La figure 2 est destinée à montrer le foramen ovale de Pacchioni et les insertions des extrémités des deux circonférences de la tente du cervelet. Dans la figure 3 la tente du cave sont coupées au niveau de leur bord postérieur; les sinus de la dure-mères sont miss à découvert. La figure 4 montre la cavité du pressoir d'Hérophile et les embouchures des six sinus.

#### FIGURE I

PRÉPARATION. — Sciez horizontalement le crâne, l'encéphale et ses enveloppes, depuis les bosses frontales jusqu'un peu au-dessus de la ligne courbe occipitale supérieure.

Figure 1. Dans cette figure, le cerveau a été séparé du reste de l'encéphale par une section faite sur les pédoncules, au niveau des éminences mamillaires.

Figure 2. Les fosses occipitales inférieures et la gouttière basilaire ont été vidées du cervelet et de l'istlume, par une section préalable faite sur le buibe, au niveau du trou occipital, afin de laisser voir le foramen ovale. Ici on a conservé seulement la portion centrale de la base du crâne.

Figure 3. La masse enofphalique est enlevée complétement de la base du crâne, par une section faite sur le bulbe, au niveau du trou occipital. De plus, la tente et la faux du cerveite sont coupées au niveau de leur bord postérieur, et les sous mis à nu par la section des portions correspondantes du feuillet intérieur de la dure-mière. Pour montrer le double prolongement que cette membrane envoie dans la cavité orbitaire, enlevez la voite orbitlaire par une section triangulaire dont la base comprend l'arcade orbitaire et dont le sommet correspond au trou optique et à la fente sphénolidle.

Figure A. Une portion de la dure-mère, d'environ 5 ou 6 centimètres de largeur, s'étendant à pou prés du milleu de la suture sagittale au trou occipital, a été séparée du reste de cette membrane. Les sinus de cette région ont été mis à nu par la face extérieure, au moyen de l'abbation de leur paroi périositique.

#### Explication de la figure 1.

Parties accessoires. -a, a, a, a. Coupe horizontale des téguments et des os du crâne. -b, b. Section

des muscles temporaux. — c, c, ld. des muscles frontaux. — d. Apophyse crista-galll.

Système vasculaire. —  $\Lambda$ ,  $\Lambda$ . Artères carotides internes coupées. — R. Veines de Galien. — R. Coupe du sinus

Système vasculaire.—A, 3. Arterès carottes internes coupees. — B. Veines de Gairen. — C. Coupe du situs longitudinal supérieur. — D. Id. du situs droit.
Système nerveux. — 1, 1. Dure-mère recouvrant les surfaces orbitaires de la base du crâne, auxquelles elle

Système nerveux. — 1, 1. Dure-mère recouvrant les surfaces orbitaires de la base du crâne, auxquelles elle adhère faiblement, — 2. Adhérence de la dure-mère à l'apophyse crista-galli. — 3. Dure-mère recouvrant la lame criblée de l'ethmoide. Les trous de cette lame sont traversés par des petits canaux de la dure-mère qui

contiement les divisions des nerfs olfacifis. — 4, \( \text{\mathcal{h}} \). Adhérence de la dure-mère aux apophyses d'Ingrassias. — 5, \( \text{\mathcal{h}} \) returne te pissant les fosses sphendoidles. Cette membrane adhère faliblement aux parties externes de ces fosses; son adhérence est plus marquée aux parties internes. — 6, l'ente du cervelet. Elle recouvre le cervelet, le sépare des lobes postérieurs du cerveau, et correspond par sa circonférence postérieure : 1\(^\*\) 7, 7, aux gouttères laterales auxquelles elle adhère faliblement; \( 2^\*\) 8, \( 8, \) a bord supérieur des rochers. L'adhérence de cette cloison est lei très marquée. Sa portion postérieure contient les sinus lateraux, et l'antérieure formen les vans pêtreux supérieurs. — 9, \( 6, \) Condérence achérieure formant avec le gouttière basilière un espace parabolique: c'est le foramen ovale de Pacchioni, destiné à loger l'istime. — 10, \( 10, \) Moteur oculaire commun. — 11. Nerf c'offigue traversant le trou optique. — 42. Chisama des metrs optiques, — 13. Nerf pathétique. — 41. Nerf de la tente du cervelet. — 15. Tubercules mamillaires, — 16. Tubercules quadrijumeaux, — 47. Glande pinésle. — 48. Coupe du ventricule moya.

#### Explication de la figure 2.

Système nerveux.— 1. Dire-mère tapissant la goutière basilaire.—2. Feaillet superficiel de cette membrane recouvrant le corps pitutaire. Il est percé d'un trou qui livre passage à la tige pitutaire et contient dans son épàseur un canal circulaire; c'est le sinus coronaire. Il existe un autre feuillet profond qui fapisse la selle turcique. Le corps pitutaire se trouve donc placé entre ess deux feuillets.— 3. Gaine de la dure-mère traversant le trou optique.— 4. Foramen ovale de Pacchioni forme par la petite circonférence de la tente du cervelet et la goutière basilaire.— 5, 5. Insertion des extrémités de la circonférence antérieure de la tente aux les apoptisses clinoides antérieures.— 6, 6. Extrémités de la circonférence pastérieure, subjeccetes aux précédientes, es fixant aux apophyses clinoides postérieures et formant vers le sommet du rocher une espèce de pont au-dessous duquel passe le nert rijuneau. Au point d'intersection de ces extrémités, on trouve le nerf pathétique.— 7. Aré potique s'engageant dans le trou optique.— 8. Nerf moteur ocubiaire commun. Ce nert traverse la dure-mère dans l'intervalle formé par l'Eccarieum de sex extrémités de la grande et de la petite circonférence.— 0. Nerf pathétique.—
10. Nerf trijuneau. — 11. Moteur oculaire externe. — 12. Nerf grand hypoglosse se dirigeant du builbe vers le trou condytien antérieur.

#### Explication de la figure 3.

Parties accessoires. — a, a, a. Section horizontale du crâne et de ses téguments. — b. Muscle droit externe de l'œil. — c. Muscle droit interne. — d. Droit supérieur coupé.

Système vasculaire. — A, A. Sinus pétreux. — B, R. Sinus latéraux, Les premiers sont logés dans les goutières latérales de la partie postérieure de la base du crâne. — C, C. Sinus pétreux inférieurs, d'une capacité plus grande que les supérieurs; ils sont logés dans la portion de la dure-mère qui répond aux goutières que l'on remarque dans la suture occipilo-pétrée. — D, D. Sinus occipitaux. Ils répondent à la crète occipitale et à la bifurcation de cette crête, et se terminent aux golfés des veines juguibires. — E, S. Sinus caverneux. Ils sont logés dans les goutières saletrales de la selle turcique, présentent en avant une dilatation nommée sinus ophthalmique et remêment les artieres carotides, les nerfs moteures oculaires externes et les plexus carerneux. On remarque dans l'épaisseur de la paroi externe de chacun de ces sinus, les nerfs, moteur oculaire commun quabélique et ophthalmique de Willis. — P. Sinus coronaire formé aux dépens de la portion de la dure-mère qui environne le corps pitulaire. — G. Sinus transverse, place transversellement sur la goutitre hasialier, a un iveau dubord adhérent de la lame carrée du sphénoide. — II. Fin du sinus longitudinal supérieur. Quant au sinus droit, la planche 4 le montre dans loute son féendue.

Système nerveux.— (Côté gauche) 4. Prolongement de la dure-mère dans l'orbite à travers le trou oplique, su se sphénoidale et formant le périose orbitaire (côté droit). — 2. Prolongement orbitaire de la dure-mère. Il se divise en deux portions : l'une, centrale, forme une galue au nerf optique, l'aquelle semble se continuer avec la seléroisque; l'autre, périphérique, revêt les parois de l'orbite dont elle forme le périosse et se continue en avant, de chaque coté, avec le périoste extérieur. Entre ces deux portions s'insèrent les muscles droits, oblique supérieur de l'œil et le releveur de la paupière supérieure. — 3. Nerf optique. — 4. Moteur ocalaire commun. — 5. Pathétique. — 6. Ophthalmique de Willis. — 7. Moteur oculaire externe. — 8. Facial et auditif. — 9. Les trois portions de la builtième naîre. — 40, Grand hypoolosse. — 41. Bulbe coupé.

#### Explication de la figure h.

Synétme vasculaire. —  $\Lambda$ . Pressoir d'Hérophile avec l'embouchure des six sinus qui sont : — B. Sinus longitudinal supérieur. — C, C. Sinus latéraux. — D, D. Sinus occipitaux. — E. Sinus droit ; on ne voit que son ouverture.



#### PLANCHES 6 ET 1.

#### ARACHNOÎDE VERTÉBRO-CRANÎENNE.

C'est une membrane mince, blanchâtre, demi-transparente, placée entre la dure-mère et la piemère. Comme toutes les séreuses, l'araclinoïde forme, taut dans sa portion encéphalique que dans sa portion rachidienne, un sac sans ouverture, et offre à considérer : 1. Un feuillet viscéral qui s'applique sur la pie-mère encéphalique et rachidienne, et fournit des gaînes aux nerfs et aux vaisseaux ; 2° un feuillet pariétal adhérant à la dure-mère. L'arachnoide diffère essentiellement des autres séreuses. Tandis que celles-ci sont libres par une face et adhérentes par l'autre, l'arachnoïde est libre par ses deux faces. De cette différence anatomique dérivent nécessairement des différences physiologiques; en effet, dans toutes les membranes séreuses, la sécrétion est simple; car, elle n'a lieu que sur une des faces. Elle est double, au contraire, dans l'arachnoïde dont les deux surfaces sont libres d'adhérence. De là , sécrétion de deux liquides , l'un contenu dans la cavité araclmoidienue, l'autre dans la cavité sous-arachnoïdienne. C'est ce dernier qu'ou désigne généralement sous le nom de liquide céphalo-rachidien. Indépendamment de ces deux liquides, il en existe un autre renfermé dans les cavités ventriculaires. La voie de communication du liquide encéphalique et du liquide rachidien ou médullaire est admise par tout le monde, vu la continuité de l'arachnoïde encéphalique avec l'arachnoïde rachidienne. Il en est de même du mode de communication des liquides ventriculaire et sous-arachnoïdien, connus aujourd'hni de tous les anatomistes. Nous savons, en effet, depuis les recherches de M. Magendie, que cette communication a lieu par une ouverture placée au niveau du bec du calamus scriptorius. Une question se présente : le liquide ventriculaire communique-t-il avec celui de la cavité araclinoïdienne même, et, quel est son mode de communication? Je dois rappeler que Bichat a admis une communication entre les cavités araclinoïdienne et ventriculaire, faite au moyen d'un canal découvert par lui et désigné sous le nom de canal arachnoïdien de Bichat. Ce canal serait le résultat de la réflexion et de la pénétration de l'arachnoïde dans le ventricule moven et formerait une espèce de gaine aux veines de Galien. La plupart des anatomistes nient l'existence de ce canal qu'ils considérent comme purement artificiel et comme n'étant que le produit d'un mode particulier de préparation employé pour le démontrer. Voulant lever tous mes doutes à cet égard et m'assurer par moi-même de l'existence vraie ou fausse du eanal de Bichat, j'ai dirigé mes recherches sur ce point avec la plus grande attention, en ayant soin de m'entourer de tontes les paécautions, pour me garantir des mêmes fautes attribuées à ce grand physiologiste. Je déclare ici que j'ai vu et constaté moi-même plusieurs fois l'existence de ce canal. Je suis donc autorisé à penser que le liquide ventriculaire communique à la fois avec celui de la cavité arachnoïdienne, par le canal arachnoïdien de Bichat et avec le liquide sous-arachnoïdien, au moven de l'ouverture du bec du calamus scriptorius.

Les figures 1, 2 sont destinées à faire voir les feuillets viscéral et pariétal de l'arachnoïde rachdienne et la continuité de celle-ci avec l'arachnoïde crànienne. Le premier feuillet euveloppe l'axe nerveux médullo-encéphalique et l'origine de tous les nerfs dont il est séparé par la pie-mère et par une couche de liquide séreux. On voit, à travers l'arachnoïde, les divisions artérielles des rameaux spinaux antérieur et postérieur. Le deuxième feuillet tapisse la surface intérieure de la dure-mère, à laquelle il adhère intimement.

La figure 3 a pour but de montrer : 1 l'arachnoïde rachidienne entre la dure-mère et la pie-mère; 2 · la cavité contenant dans l'état normal le liquide céphalo-rachidien et limitée par la surface intérieure de l'arachnoïde et de la pie-mère; 3 ° la continuité du feuillet viscéral avec le feuillet pariétal, au moyen des gaines que le permier fournit aux nerfset au ligament dentelé.

La figure 4 représente une coupe horizontale de la moelle et de ses enveloppes, afin d'étudier les rapports qui existent entre ces organes et les deux cavités de l'arachnoïde.

#### FIGURE I. - PLAN ANTÉRIEUR.

PRÉPARATION. - La même que pour la dure-mère rachidienne. Cette membrane mise à nu, divisez-la dans

toute sa longueur avec les ciseaux, et renversez les lambeaux sur les côtés; vous avez sous les yeux le feuillet pariétal de l'aractimolide qui revêt la face intérieure de la dure-mère et le feuillet viscéral qui renferme la moelle, la pie-mère ave son ligament dentélé et le liquide céptalo-rachtidien.

#### Explication de la figure 1.

Syntème vasculaire. — A. Artère vertébrale. — B. Tronc basilaire formé par la convergence des artères vertébrales. — C. Rameau spinal antérieur formé supérieurement par la convergence des deux artérioles provenant des artères vertébrales. Tous ces vaisseaux apparaissent à travers la transparence de l'arachnoïde. — D, D. Artères carolides internes, vues à leur entrée dans le crâne.

Système nerveux.—1, 1. Feuillet viscéral de l'arachnoîde sur les lobes antérieurs du cerveau.—2, 2. Id., sur la protubérance et le bube rachidien. La transparence de l'arachnoîde permet de voir le réseau veineux de la piemer et la plupart des nerfs criatiens.— De é ne l'a feuillet viséral de l'arachnoîde euroloppant la jer-mèremédul-laire dont on voit par transparence les divisions artérielles du rameau spinal antérieur, la moelle qui dessine lo forme de cette membrane, les racines des nerfs rachidiens, et le fasceau des nerfs que l'on appelle queue de cheval.—De 5 en 5. Feuillet pariétal de l'arachnoîde sur la face intérieure de la dure-mère rachidienne.—6. Plexus cervical.—7. Plexus Brachial.—De 8 en 8. Nerfs dorsaux.—9, Plexus lombaire.—10. Plexus sacré.—11. Hultikum paire des nerfs cradiens.—12. Nervième paire.

#### FIGURE II. - PLAN POSTÉRIEUR.

#### Explication de la figure 2.

Système vasculuire. — A. Réseau veineux de la pie-mère, vu à travers l'arachnoïde. — B. Sinus longitudinal supérieur ouvert, recevant les veines cérébrales. — C. Sinus latéral. — D. Pressoi d'Hérophile ouvert, recevant le sinus droit. — De E en E. Divisions artirétieles des rameaux surjaux postérieurs. — F. Artère vertébrale

Système nerveux.—1,4. Arachnoide enérphalique sur les lobes du cerven.—2,2. da, sur le cervele.—3, 3. Feuille viséral de l'arachnoide médulaire ou rachidienne.—6. Point de réunion de l'arachnoide rachidienne avec l'arachnoide cranicane.—5. Ampoule formée par l'arachnoide autour de la queue de cheval.—6, 6. Gaines formées par l'arachnoide aux racines postérieures des nerfs spinaux.—De 7 en 7. Peuillet pariétal de l'arachnoide, tapissant la face inférieure de dure-mêre.—8, 6. Gauglious te branches des nerfs rachidiens.—9, 9. Branches postérieures des nerfs dorsaux, séparées par les ligaments costo-transversaires inférieure.

#### Explication de la figure 3.

Système nerveux.—1. Dure-mère rachilitenne Incisée supérieurement et érignée sur les côtés.—2, 2, Caine formées par cette membrane autor des racines et des ganglions spinaux.—3. Aracholde rachilitenne ou médul-laire, laissant voir par transparence les rameaux spinaux mis à nu supérieurement.—4, 4. Gaines formées par l'arachnoide autour des racines des nerfs et du ligament dentelé.—5, 5. Points de communication du feuillet visécria de l'arachnoide avec son l'euillet pariella. —6. Fit-emère dans l'épaiseur de laquelle on voit les divisions artérielles du rameau spinal antérieur.—7. Ligament dentelé séparant les racines antérieures des racines pos-térieures des nerfs spinaux, et sevant de communication entre la dure-mère et la pie-mère.

#### Explication de la figure 4.

Système nerveux.— 1. Dure-mère rachdidenne.— 2. Peuillet pariétal de l'arachnoide.— 3. Feuillet viscéral.

4. Ple-mère. — 5. Moelle. — 6. Cavité arachnoidienne. — 7. Cavité sous-arachnoidienne. — 8. Point de réunion du feuillet viscéral avec le feuillet pariétal. — 9. Gaine de la dure-mère autour des racines d'un des nerés spinaux et du ganglion correspondant. — 10. Racine postérieure et ganglion inter-vertébral. — 11. Racine anté-leux.— 12. Ligament dénaté.

PL.8.

#### PLANCIE 8.

ARACHNOÎDE CRANIENNE OU ENCÉPHALIQUE.

Le feuillet viscéral de cette membrane enveloppe complétement l'encéphale, dont îl est séparé par la pie-mère et par une couche de sérosité plus ou moins abondante. L'arachnoïde est unie par ce feuillet à la pie-mère, au moyen d'un tissu cellulaire très tenu, susceptible d'infiltration. Dans son trajet, cette membrane passe d'une circonvolution à l'autre, à la manière d'un pont, sans s'enfoncer dans les anfractuosités. Cc mode de passage de l'araclmoïde sur les circonvolutions contribue à former des espaces entre celle-ci et les aufractuosités recouvertes par la pie-mère. Ces espaces sont surtout prononcés à la base du cerveau. Ainsi, cette basc présente vers sa partie moyenne et sur la ligne médiane, entre les lobes du cerveau et la protubérance annulaire, un intervalle formé par ces saillies et cette membrane; c'est ce qu'on nomme espace sous-arachnoïdien antérieur. A la partie postérieure de l'encéphale, l'arachnoïde passe d'un hémisphère cérébelleux à l'autre et du cervelet sur le bulbe rachidien, sans s'enfoncer dans les scissures et laisse entre elle et ces renflements un autre espace : c'est l'espace sous-arachnoïdien postérieur. Tous ces espaces communiquent entre eux, et sont remplis de sérosité dans l'état normal. L'arachnoïde viscérale accompagne tous les vaisseaux et les nerfs jusque dans les trous de la base du crâne. Arrivée là, elle s'en dégage, pour se réfléchir, se continuer avec l'arachnoîde qui tapisse la face intérieure de la dure-mère et constituer le feuillet pariétal. L'arachnoide envoie autour de la tige pituitaire un prolongement qui se continue aussi avec l'arachnoïde pariétale. A la convexité, cette mcmbrane s'enfonce dans la scissure médiane antéro-postérieure, et se réfléchit d'un hémisphère à l'autre, au-dessus du corps calleux. Parvenue au bourrelet du corps calleux, l'arachnoïde se dirige sur la face supérieure du cervelet, trouve sur son passage les veines de Galien, et forme tout autour un caual qui, d'après Bichat, établit une communication entre l'arachnoïde extra et intra ventriculaire,

On voit (fig. 1, 2) le feuillet viscéral de l'arachnoide de la convexité du cerveau (face supérieure) tedes abses (face inférieure). Le feuillet pariétal se remarque sur la face intérieure de la dure-mère dont les lambeaux, sont renversés.

Figure 3. Coupe verticale et transversale du cerveau et de ses enveloppes, afin de montrer les rapports qui existent entre ces différentes parties.

#### FIGURE 1 ET 2.

PRÉPARATION. - La même que pour la face extérieure de la dure-mère crânienne. Incisez de plus, la dure mère sur les côtés du sinus longitudinal supérieur; renversez les lambeaux, vous avez sous les yeux l'arachnoide viscérale qui revêt la convexité du cerveau et dont la transparence laisse voir le réseau vasculaire de la pie-mère et le feuillet pariétal de l'arachnoïde adhérant à la face intérieure de la dure-mère. Pour étudier l'arachnoïde viscérale de la base du cerveau et sa continuité avec l'arachnoïde pariétale, détachez la faux de l'apophyse cristagalli; soulevez la masse encéphalique de la main introduite sous les lobes antérieurs du cerveau et renversez-la légèrement, d'avant en arrière. Cette manière de procéder exerce sur les gaînes, fournies par l'aractinoïde aux nerfs et aux vaisseaux, un tiraillement qui les rend plus visibles et nermet de les mieux étudier. Coupez successivement les nerfs, les vaisseaux et la tige pituitaire, séparez la tente du cervelet du bord supérieur des rochers et de la base de la faux : coupez avec de grands ciseaux les autres perfs qui retiennent encore l'encéphale à la base du crâne : enfoncez profondément la lame d'un couteau dans le trou occipital : coupez entre la première et la deuxième vertèbre cervicale, la moelle, les artères vertébrales et les nerfs spinaux; dégagez la masse encéplialique de la boite crânienne, à l'aide de la main introduite dans la solution de continuité, pendant que de l'autre vous soulevez légèrement l'encéphale par sa convexité. Vous avez alors sous les yeux, d'une part, l'encéphale revêtu du fenillet viscéral de l'arachnoide; de l'autre, le feuillet pariétal adhérant à la face extérienre de la duremère. Afin de rendre plus apparent le feuillet viscéral de l'araclinoïde, on peut insufflet de l'air au moyen d'un chalumeau introduit entre celle-ci et la pie-mère, au niveau de l'un des espaces sous-arachnoïdiens,

#### Explication de la figure 1.

Système vasculair. — A.A. Artères vertébrales. — P., Trose basilaire formé par l'aussionsoèdes deux artères vertébrales. — C. Artère cérébelleuse antérieure. — D. Trone médian antérieur ou rameau spinal antérieur. Ces artères sont vues par transparence de l'arachnoide. — E, E. Artères carotides internes revêtues de leurs gaines arachnoidiennes. — F, F, F. Veines cérébrales et cérébelleuses à nu. — G, G, G. Mêmes veines vues à travers l'arachnoide. — H. Coope du sinous longitudinal supérieur.

Système nerveux.— 1. Arachinoide s'enfonçant entre les lobes antérieurs du cerveau.— 2. Id. passant directement d'un lobe à l'antre., — 3. Id. recouvrant les arctères carotides internes et le chisma des neris optiques.

— 1. Id. recouvrant le tuber cinereum. — 5. Gaine de la tige pitulatie, formée par l'arachinoide. Parachinoide passant d'un lobe à l'autre, et du cerveau à la protubérance annulaire, pour former l'espace sous-arachinoidien passant d'un lobe à l'autre, et du cerveau à la protubérance annulaire an bulbe et aux l'émisphères du cervelet pour former l'espace sous-arachinoidien posatérier. Ces deux espaces servent de réservoir au liquide éphalo-rachidien. Les portions de l'arachinoidé qui concourent à former es deux espaces sont dondières par un tisus fibreux. Cette disposition est enoure plus marquée dans la portion de l'arachinoide correspondant à l'espace sous-arachinoidien antérieur. — 8. Arachinoide recouvrant le lobe antérieur du cerveau et le nerf olicuif. — 9. Arachinoide se dirigeant sur les lobes moyen et postérieur, sans s'enfoncer dans la seissanz de Sylvius. Cette membrane, 'en passant d'un lobe à l'autre, et d'une circonvolution à une autre, a la manière d'un pont, forme de petits espaces,' qui sout en communication avec les grands espaces. — 10. l'ortion de l'arachinoide fournissant des galnes aux nerfs craîniens. — 11. Arachinoide et bulber cachidien coupés horizontalement. — 12. Arachinoide pariétale adhérant aux lambeaux reuversés de la dure- rerêre. — 13. l'éc-mêre et son réseau veineux mis à mu

#### Explication de la figure 2.

Système vasculaire. — A. Sinus longitudinal supérieur ouvert, et recevant les veines cérébrales. — B, B. Réseau veineux de la convexité du cerveau.

Système nerveux. -1,1. Arachnoïde viscérale recouvrant la convexité du cerveau et laissaut voir par transparence les veines. -2,2. Pié-mère et réseau veineux à  $n_1$ . -3,3,3. Granulations de Pacchioni dont une partie soulève l'arachnoïde, et l'autre est mise à  $n_1$ . -4. Arachnoïde pariétale revêtant la face intérieure de la duremère dont un lambeau est renversé.

#### Explication de la figure 3.

Système nerveux.—1,1. Fragments des lobes du cerveau.—2,2,2. Double fœuillet de la pie-mère, dans chaque anfractuosité.—3,3. Arcahonde viscéralet et sa continuité avec l'archonde particle.—4. Peruillet extérieur de la dure-mère.—5. Feuillet intérieur de la dure-mère confond a vec l'extérieur qu'il abandonne pour se replier sur u'i-même, et former en s'accolant de nouveu la faux et le sinus.





#### PLANCHES 9 ET 10.

PIE-MÈRE VERTÉBRO-CRANIENNE.

C'est la troisième membrane placée entre le centre nerveux médulo-encéphalique, qu'elle enveloppe immédiatement, et l'arachnoïde, qui lui est superposée. Elle est mince, demi-transparente, de nature cellulo-vasculaire dans le crâne et fibro-vasculaire dans le canal rachidien. Elle sert de support an réseau vasculaire qui pénêtre le centre nerveux.

On divise la pie-mère en pie-mère cranienne et pie-mère rachidienne.

Cette planche montre principalement la pie-mère rachidienne superposée immédiatement à la moelle avec laquelle delle a des connexions intimes, les divisions artèrielles des rameaux spinaux et l'origine des nerfs rachidiens, entre les racines desguels on voit les ligaments deutelés.

La figure 1 montre la pie-mère rachidienne et sa continuité avec la pie-mère crànienne, par le plan antérieur, les divisions artérielles du rameau spinal antérieur, les racines et les branches antérieures des nerfs rachidiens qui sont en rapport avec la chaîne ganglionnaire du grand sympathique.

La figure 2 laisse voir la pie-mère rachidienne par le plan postérieur, les divisions artérielles des rameaux spinaux postérieurs, les racines et les branches postérieures des nerfs rachidiens.

#### FIGURES 1, 2. - PLAN ANTÉRIEUR ET PLAN POSTÉRIEUR.

Práparation. — La même que pour la dure-mêre et l'aracimoide rachidlenne. De plus, Incisez l'aracimoide, reuversez les lambeaux de chaque côté; vous avez devant vous la surface extérieure de la pie-mère rachidlenne, calcide à reconsidre à sou réseur avaculaire et visible surtout par l'Injection naturelle es vienes. Tou blen étudier la surface l'atérieure de cette membrane, on procède de la manière suivante. Isolez complétement la moelle du canal rachidien et de ses deux evoloppes extérieures; divisez la ple-mère circulairement, au niveau du bubbe rachidien; renversez-la de haut en bas ; tirez-la dans le même sens, de manière à l'isoler de la moelle, comme on dépouille une anguille. Il vous reste alors une espèce de boyan qui présente, sur les côtés, toutes les racines des nerfs rachidiens. Par l'isualfiain, vous pouvez reproduter la forre de cette membrane. Ce mode de préparation exige que la moelle soit excessivement fraiche : telle est celle des suppliciés, des individus frappés de mort subble en des enfants nouvea-mét.

Un autre mode de préparation employé de préférence, lorsque la moelle n'est pas fraiche, est le sulvant : Ou fait macérer la moelle pendant quelques jours, dans une faible dissolution de potasse; on la plonge ensuite dans de l'eau fraiche, qui doit être renouvelée à mesure que la dissolution se trouble. De la sorte, la moelle finit par disparatire, entraînée par le liquide, et la pie-mère intacte est mise à nu.

#### Explication de la figure 1.

Parties accessoires. - (Vay, l'explication de la figure 2 des planches 4, 2.)

Système vasculaire. — À. Sinus longitudinal supérieur. — B., B. Bamilications de l'artère cérebrale antireure, c., G., I amilications de la cérébrale moyenne. — D. Artère cérébrale partièleure, — E. Trouc basilaire formé par la convergence des F., F., artères vertébrales. — G. Artère vertébrale vue dans le canal vertébral à moitlé coupé. — II. Baneca spinal antérieur, résultant de l'anastomose par convergence des ramisentes fournies par les artères vertébrales. Ce rameu est très flexeux; placé sur la ligne médiane, et dans l'épaisseur de la pie-mère qui recouvre la face antérieure de la moelle, il reçoit, de chaque côté, des branches de renforcement des artères cervicales ascendantes, intercostales, lombaires, iléc-lombaires, ascrées moyennes et aerées latérales et conocurt à former un réseau artêriel qui se perd en partie dans la substance grise de la moelle. — I. Portion de l'artère carotide interne enfacée par les branches ascendantes du ganglion cervical supérieur.

Système nerveux, -1. Fle-mère craimème et son réseau artériel, recouvrant le lobe antiérieur du cerveau, 2. I.d., le lobe moyen. -3. I.d., le proubérance annualier, -a. I.d., le bubbe craiten, - 5. Sert offactif. -6. Chiasma
des nerts optiques, -7. Nerf moteur oculaire commun. -8. Grosses et petites racines du nerf trijunteau, 9. Moteur oculaire externe. - 10. Nerf facial et audifit. -11. Itultième paire formée par les nerfs glossopharyngien, pneumo-gastrique et spinal. -12. Nerf grand hypoglosse. Tous ces nerfs reçoirent de la pie-mère
autant de gaines qui se confondent avec leur névillem. - De 13 en 13, pie-mère rachificance recoverer d'un
réseau artériel formé par les artères médulli-spinales. Cette membranc envoie un double prolongement dans le
sillom médian amérieur de la moelle. - 113, 14. L'agment dentélé, commencant an invesu du trou occipital, entre

l'artère vertébrale et le nerf grand hypoglosse, et se terminant à peu près au niveau de l'extrémité inférieure de la moelle. Ce ligament établit une communication entre la pie-mère et la dure-mère, et sépare les racines antérieures des racines postérieures des nerfs rachidiens ; il est un des moyens de fixité de la moelle, - 15, Ligament caudal ou coccygien , d'une apparence nacrée, formé par la terminaison de la pie-mère ; il occupe le centre de la queue de cheval, s'insère à la base du coccyx et sert à fixer l'extrémité inférieure de la moelle, - 16, 16, 16, Racines antérieures des nerfs rachidiens, Chacun des filets qui concourent à former les racines est entouré d'une gaine névrilématique de la pie-mère, -17, 17, 17, Branches antérieures des nerfs rachidiens, -18, 18, Ganglions rachidiens ou spinaux. - 19. Plexus cervical. - 20. Plexus brachial. - 21. Plexus lombaire. - 22. Plexus sacré, - 23, 23. l'ortion cervicale de la chaîne ganglionnaire du grand sympathique, formée par les ganglions cervical supérieur, moven, inférieur et leurs cordons de communication. - 24, 24. Anastomoses des plexus cervical et brachial avec la portion cervicale du grand sympathique. — 25, 25. Portion thoracique de la châne ganglionnaire du grand sympathique. - 26, 26, 26, Anastomoses des ganglions thoraciques avec les nerfs intercostaux - 27, 27. Portion lombaire et sacrée de la chaîne ganglionnaire du grand sympathique. - 28, 28, Anastomoses de ces mêmes ganglions avec les nerfs lombaires et sacrés. - 29, Portion du grand splanchnique. - 30, Portion du petit splanchnique. - 31. Ganglion coccygien, résultant de l'anastomose médiane de l'extrémité inférieure des deux chaînes ganglionnaires du grand sympathique.

#### Explication de la figure 2,

Parties accessoires. - (Voy. l'explication de la figure 1 des planches 1 et 2.)

Système vasculaire. — A. Artère veriébrale. — B. Artère cérébelleuse inférieure et postérieure. — C. C. Hameaux spinaux postérieures. Ils naissent de l'artère vertébrale au point où celle-ci contourne les parties latérales du buble, se dirigent parallèlement, de baut en bas, sur les côtés du sillon média-posérieur, en affectant dans leur trajet une disposition flexueuse, et reçoivent, comme le rameau spinal antérieur, des branches de renforcement qui traversent le canal fibreux fourni par la dure-mère à chaque paire de nerfs. Ces branches proviennent des artères cerviclase, doarsée, bombaires et sarcéure.

\*\*Système nerveux.\*\* - 1, Coupe de la couche optique. - 2. Tubercules quadrijumeaux. - 3, Section des pédoncules du cervelet. - 6, l'aroi antérieure du quatrième ventricule. - 5, Nerf pathétique. - 6. Nerf auditif, il coniourne le corps restiforme et se divise en plusieurs filets qu'on peut suivre jusqu'au silhon médian du calamus scriptorius, et qui concourent à former les barbes du calamus. - 7. Buitéme paire, s'engageant dans le trou déchiré posiferieur. - 8. Ner grand hypoglosse vu à droité, dans le trou condéplien antérieur coupé à moitié. - De 9 eu 9, surface extérieure de la pie-mère rachidienne, recouverte d'un réseau artériel flexueux provenant des artères médulls-siniales.

Après avoir soumis la pie-mère rachidienne à la macération dans l'eau, son réseau vasculaire se dégorge, et l'on voit alors qu'elle est regueuse, d'un blan nacré, constituée par un tissu fibreux très résistant, et hérissée de prolongements cellulo-fibreux et cellulo-vasculaires. Les premiers unissent cette membrane au feuillet viséeral de l'arachnoîde; les seconds, à la substance propre de la moelle. Elle est remarquable aussi par un grand nombre de plis transverses croisés par d'autres plis obliques. Tous oss plis s'effacent par l'extension de la moelle; ils reparaissent aussito que la traction a ce sesé.

10, 10. Ligament dentelé, séparant les racines antérieures des racines postérieures des nerés racibillens, - 11. Ligament coccygien ou caudal, appelé par les anciens nerf impair. Il n'est autre chose que la termination caudale de la pie-mère, et est, par conséquent, de nature fibreuse comme elle. — 12, 42, 12. Racines postérieures des nerfs spinaux. — 13, 13, 13, 0. Ganglions des nerfs spinaux, formés aux depens des racines postérieures. - 15, 14, 14, 16. Ramches vostérieures des nerfs supinaux. — 15, 15. Branches vostérieures des nerfs supinaux. — 15, 15. Branches vostérieures des nerfs supinaux. — 15. 15. Branches vostérieures des nerfs supinaux. — 15. 15. 15. Branches vostérieures des nerfs supinaux.





Prépute per hudovic

#### PLANCUE 11.

PIE-MÈRE CRANIENNE OU ENCÉPHALIQUE

Beaucoup plus étendue que le feuillet viscéral de l'arachnoide encéphalique, à laquelle cile est subjacente, la piermère encéphalique enveloppe immédiatement tout l'encéphale, aquuel elle adhère par une myriade de vaisseaux qui le pénètrent. Au lieu de franchir l'intervalle des circonvolutions, comme l'arachnoide, elle s'y enfonce en tapissant le fond et les parois correspondantes des aufractuosités. Cette membrane envoie aussi des prolongements dans les cavitès ventriculaires, désignés sous les noms de toile choroidienne, plexus choroides, ou pie-mère intérieure, par opposition à la pie-mère de la périphèrie, appelés simplement pie-mère exértieure. La pie-mère encéphalique est essentiellement constituée par un réseau vasculaire dont les nombreuses ramifications sont réunies par un tissu cellulaire lâcher.

En faisant l'étude, comparative des vaisseaux de l'encéphiale, on trouve une différence énorme dans le rapport des veines et des artères, qui est dans la pie-mère :: 6: 1. [Pour l'étude des veines, roy, planche 8.] Quant à la pie-mère intérieure, elle sera étudiée avec les ventricules cérébraux.

La figure 1 montre les artères de la face inférieure de l'encéphale.

La figure 2 fait voir ces mêmes artères sur la face interne d'un hémisphère cérébral, au moyen d'une coupe verticale antéro-postérieure pratiquée sur le noyau cérébral. On voit aussi, sur la même figure, les artères du cervelet, de la protubérance et du bulbe crânien, lesquels sont conservés en entier et vus de profil.

Phérantrion. — Après avoir procédé comme pour la préparation de l'archinoide crînieme, dépositilez l'enciplus de l'archinoide, en commençant au niveru des espaces sous-archinoidiens, aînd e signiere plus faciliement, cette membrane de la pie-mère, ce qui serait à peu près impossible au niveau des circonvolutions, à cause de l'intime contiguité deces deux envéloppes. Cette précaution devient lumitle par l'insufflation préalable de l'air entre la pie-mère et l'archinoide. L'étude du système vasculuire, qui pénère de la piè-mère dans l'é-paisseur de l'encéphale, doit se faire au moyen de deux injections de couleurs différentes. Pour bien voir les evienes, l'injection juritificielle n'est pas de rigueur. I suffit seulement de hisser quelques heures la tête d'un cadavre pendante, pour produire une injection naturelle, ou bien de se procurer le cadavre d'un individu mort par asphysice.

Cette planche sert à montrer la pie-mère et ses divisions artérielles.

Les arbres de l'encéphale proviennent de deux sources : l' de l'arbre sous-clavière () de l'arbre carotide interne. L'arbre sous-clavière donne une grosse branche à l'encôphale c'est l'arbre vertébrale. Celle-ci s'engage dans les trous des apophyses transverses des six premières vertèbres cervicales, en décrivant deux courbures principales dont l'une est entre l'axis et l'atlas ; l'autre cupius grande, entre l'atlas et l'occipital. Ensuite, l'arbre vertebrale pénètre dans la cavité crànienne par le trou occipital, se place entre la gouttière basilaire et le bulbe rachidien, et forme, au niveau du sillon qui sépare le bulbe de la portubérance, en s'auastomosant avec celle du cété opposé, le trone basilaire. Arrivé au-devant du bord antérieur de la protubérance, ce troue se bifurque, Les deux branches de cette bifurcation s'anastomosent avec l'artère carotide interne, au moyen de l'artère communicante de Willis. De ces quatre branches principales, c'est-a-dire des deux verte-brales et des deux carotides internes émanent toutes les artères du centre nerveux médullo-encé-phalique, divisées en artères de la moelle, du cervelet et deu nerveau.

1° Des artères de la moelle, les unes, celles de la face antérieure, proviennent du rameau spinal antérieur; les autres, postérieures à la moelle, sont appetées rameaux spinaux postérieurs. Ces rameaux spinaux émanent des artères vertébrales et reçoivent, de chaque côté, dans toute la longueur de la moelle, des branches de renforcement des artères thyroidiennes, vertébrales, cervicales profondes, intercostales, lombaires, liéo-lombaires et sacrées latérales.

2º Des artères du cervelet, au nombre de trois de chaque côté, deux appartiement à sa face inférieure; des distribuent, l'une, à la portion postérieure de sa face inférieure : c'est l'artère cérébelleuse postérieure et inférieure; l'autre, à la portion antérieure de la même face : c'est l'artère cérébelleuse antérieure et inférieure. La troisième se ramifie dans toute la face supérieure du cervelet : on l'appelle cérébelleuse supérieure. De ces trois artères cérébelleuses une seule, la prenière, provient de l'artère vertébrale; les deux autres viennent du tronc basilaire.

3º Des artères du cerveau, au nombre de trois de chaque côté, la première, artère cérébrale postérieure, est la bifurcation même du tronc basilaire et se distribue dans le lobe postérieur. La deuxième, cérébrale moyenne, se perd dans le lobe moyen. La troisième, artère cérébrale antérieure ou artère du corps calleux, envoie des rameaux au lobe antérieur, au corps calleux et à la face interne des hémisablères. Ces deux dernières sont foormies par l'artère carotide interne.

Il résulte de cette disposition anatomique, que les artères carotides internes s'anastomosent indirectement avec les sous-clavières, au moyen de deux petitesartères placées d'avant en arrière sur les obtés de l'excavation médiane du cerveau. Ce sont: les artères communicantes postérieures ou communicantes de Willis, ainsi nommées par opposition à une artériole située transversalement sur la ligne médiane, qu'on appelle artère communicante antérieure et qui sert de communication entre les deux artères cérébrales antérieures. Ces anastomoses se voient dans l'excavation médiane de la base du cerveau et concouvent à former un hexagone artériel dout les bords antérieurs sont constitués par les cérébrales antérieures, les bords postérieurs par les cérébrales postérieures, et les bords latéraux par les communicantes de Willis. A l'angle antérieur correspond l'artère communicante antérieure; à l'angle postérieur, le tronc basilaire; aux angles latéraux et antérieurs, les cérébrales movennes; aux angles latéraux et postérieurs, les cérébrales postérieures.

#### Explication de la figure 1,

Système vasculaire. - A. A. Artères vertébrales. - B. Rameau spinal antérieur ou médian antérieur. Ce rameau provient de l'anastomose par convergence de deux ramuscules fournis par les artères vertébrales, -C. C. Bameaux spinaux postérieurs donnés par les artères vertébrales auniveau des parties latérales du bulbe crànien. lis se dirigent sur la face postérieure de celui-ci où ils deviennent parallèles entre eux. - D. D. Artères cérébelleuses inférieure et postérieure. - E. Tronc basilaire résultant de l'anastomose par convergence des artères vertébrales, - F. F. Ramuscules chevelus de la protubérance, - G. Cérébelleuse inférieure et antérieure, - II. Cérébelleuse supérieure. Elle contourne le pédoncule cérébral et se perd sur la face supérieure du cervelet. -- I. Artère cérébrale postérieure, Branche terminale du tronc basilaire, elle se dirige en debors parallèlement à la cérébelleuse supérieure, dont elle est séparée par le nerf moteur oculaire commun ; de là, se porte en arrière, entre le cervelet et le lobe postérieur du cerveau dans lequel elle se ramifie. On voit, sur le lobe postérieur du cerveau, du côté gauche, le trajet de cette artère mise à nu, au moyen de l'ablation de l'hémisphère correspondant du cervelet, par une section faite sur son pédoncule moyen. - J. Choroidienne postérieure. Elle vient de la cérébrale postérieure, contourne les pédoncules du cerveau, passe dans la fente cérébrale de Bichat, et se ramifie dans les plexus choroïdes et la toile choroïdienne. - K. Artère communicante postérieure ou de Willis. - L. Artère carotide interne coupée, donnant : en arrière, - M, la choroïdienne antérieure ; en dehors, - N, la cérébrale moyenne. Cette artère se dirige vers la scissure de Sylvius, dans laquelle elle s'enfonce, après avoir fourni des rameaux à la face inférieure du lobe antérieur du cerveau. On voit du côté gauche, par l'ablation d'une portion du lobe moyen, la même artère dans la scissure de Sylvius et ses trois branches. L'une, antérieure, repose sur le lobe antérieur auguel elle envoie des rameaux; l'autre, postérieure, sur le lobe postérieur qui recoit aussi des rameaux; la troisième répond au lobe triangulaire qu'on remarque au fond de la scissure de Sylvius et auquel elle donne des ramifications. Toutes ces branches viennent ensuite se réfléchir, de bas en haut, sur la convexité du cerveau dans laquelle elles se perdent après s'ètre anastomosées entre elles, et avec les artères cérébrales antérieure et postérieure. - O. Cérébrale antérieure. - P. Point de réflexion de cette artère sur le corps calleux. - R. Artère communicante antérieure.

Système nerveux. - Les nerfs cràniens sont vus à leur origine, afin d'étudier leurs rapports avec les artères.

#### Explication de la figure 2,

Système vasculaire. — A. Artère vertébrale. — B. Rameau spinal antérieur. — C. Barneau spinal postérieur. — D. Artères cérébelleuses inférieure et postérieure. — E. Tronc basilaire. — F. Artères cérébelleuses inférieure et antérieure. — G. Cérébelleuse supérieure se distribuant à la face supérieure du cervelet. — B. Artère cérébrale postérieure oupée. — I. Choroldieune postérieure. Elle contourne le pédoucule du cerveau, passe entre les unbercules quadrijuneaux et le bourréet du corpe. calleux, et se perd dans le l'euxe chorolie. — J. Artère communicante de Willis. — K. Carolide Interne. — L. Cérébrale moyenne se perdant dans la seissure de Sylvius. — M. Cérébrale antérieure contournant le corps calleux, auquel elle donne plusieurs branches et se ramifiant sur la face interne de l'hémisphère.

Système nerveux. — 1. Face interne de l'hémisphère gauche. — 2. Corps calleux — 3. Septum lucidum. — 4. Voite à trois piliers. — 5. Motifé du ventricule moyen. — 6. Glaude pinéale et ses pédoncules. — 7. Tubercules quadrijumeaux. — 8. Pédoncule cérébral droit coupé. — 9. Protubérance annulaire. — 10. Bulbe crânien. — 11. Cervelet vu de profil.



































#### PLANCHES 12 ET 13.

MOELLE ÉPINIÈRE DÉPOUILLÉE DE SON NÉVRILÈME OU PIE-MÈRE.

La moelle épinière est cette portion du centre nerveux médullo-encéphalique qui est logéedaus le centre du canal vertébral dont elle occupe les régions cervicale et thoracique. Elle a la forme d'une tige cylindroide, légèrement aplatie d'avanteu arrière, symétrique, alternativement renflée, blanchâtre, sillonnée dans sa longueur et sert à l'implantation des racines des nerfs rachidiens; elle se continue, en haut, avec l'encéphale dont elle est considérée par les uns comme Porigine et par d'autres comme la terminaison; en bas elle se continue avec la queue de cheval qui occupe la région lombo-sacrée du même canal. Vers le troisième mois de la vie intra-utérine, la moelle s'étend iusque dans le sacrue.

Les limites supérieures de la moelle sont encore un sujet de controverse : les uns lu placent au trou occipital ou à l'eutre-croisement des pyramides ; les autres au sillon qui sépare le bulbe de la protubérance. Ces deux opinions sont le plus généralement adoptées; mais les limites de la moelle sont purement arbitraires, car elle ne finit pas plus au trou occipital qu'au sillon de la protubérance. Aussi, l'opinion de Vésale, qui fait commencer la moelle aux couches optiques, serait-elle également fondée. Cette dissidence des auteurs m'autorise à reproduire la tige médulaire telle qu'elle est ici, sans me préoccupre de ses limites véritables. Les limites inférieures de la moelle ne sont pas non plus les mêmes pour tous les anatomistes. Ces différences sont quelquefois individuelles, ou tiennent en partie à la position qu'on a donnée au sujet. On peut dire cepredant que la terminaison la plus ordinaire de la moelle est au niveau du disque qui sépare l'une de l'autre les deux premières vertèbres lombaires. Ce n'est que pour justifier la déinomiation de moelle épinière, qui est l'origine apparente des nerfs spinaux, et en faciliter l'étude, que j'ai défini la moelle : toute cette portion du centre nerveux renfermée daus le canal vertébres

La moelle épinière n'occupe donc que les deux tiers supérieurs du canal vertébral. Elle est loin aussi de le rempiir dans le seus de sa largeur; elle n'eu occupe, en effet, que les deux tiers internes. Tout le reste du canal renferme les racines de nerfs, les ligaments dentelés, le ligament coccygien, les trois enveloppes, les veines du rachis et une graisse fluide, rougeêtre, ayant de l'analogie avec la moelle des os longs. Cette graisse, en abondance surtout dans la région sacrée, se trouve encore en plus grande quantité chez les enfants.

Les figures 1, 2 montrent la moelle épinière avec ses sillons et ses renflements, isolée du canal rachidien, privée de la pie-mère et des racines des nerfs soinaux.

La figure 3 sert à montrer l'entre-croisement des cordons latéraux de la moelle, qui concourent à former les pyramides antérieures du bulbe crânien.

Figure 4, coupe transversale des pédoncules cérébraux.

Figure 5, coupe horizontale du bulbe crânien, au niveau de la partie moyenne des olives.

La figure 7 et les autres sont des coupes horizontales de la moelle, faites à diverses hauteurs, pour étudier : 1º les deux substances blanche et grise de la noelle; 2º leurs rapports de position et de proportion; 3º les différentes formes de la substance grise; 4º les sillons de la moelle.

Prágnanton des rictues 4 et 2.— A près avoir isolé la moelle pourrue de son névilène, par les procédés déjadécrits, on la dépoulle complétement, soit à la manière d'une anguille (roy, préparation de la pie-mère rachidienne), soit en enlevant sa membrane propre lambeaux par lambeaux, au moyen d'une incision logitudinale faite un peu en dehors du sillon médian. Afin de ne pas intéresser la moelle, on détache avec beaucoup de précaution la pie-mère, qui tient à celle-ci par une multitude de prolongements fibro-vasculaires.

Une moelle excessivement fraiche est de rigueur.

#### Explication de la figure 1.

#### PLAN ANTÉRIEUR.

système nerveux. — 1. Chisma des nerfs optiques. — 2. Pédoncule du cerveau. On remarque dans l'espace losangique compris entre le nerf optique et les pédoncules du cerveau, d'avant en arrière : — 3, le tuber cinereum; — 4, les tubercules mamillatres; — 5, et les lamelles perforées médianes, — 6. Protubérance annulaire. — 7. Coupe du pédoncule moyen du cervelet. — 8. Sillon transversal, séparant le bulbe de la protubérance . — 9. Premier renfiement de la moetle ou bulbe craine. — 10. Pyramide antérieure. — 11. Corps olivaire. — 12. Portion antérieure du corps resiforme. — 13. Collet du bulbe. — 14. Bulbe rachtidien moyen ou renflement cervico-brachia. — 15. Bulbe rachtidien inférieur on renflement lombaire. — De 16 en 16, sillon médian antérieur. Il est pen profond et occupe le tiers antérieur de l'épaisseur de la moelle. En l'écartant un peu, on aperçoit au fond une lame blanche, criblée de trous : c'est la commissure antérieure. Ce sillon reçoit de la pie-mère un double prolongement. — De 17 en 17, sillons latéroux ou collatérava antérieure, rès superficiels et pluid apparents que réels; ils sont placés en dehors des racines antérieures : ces sillons ne sont pas admis par tous les ana-tomistes.

#### Explication de la figure 2.

#### PLAN POSTÉRIEUR.

Système nerveux — 1. Coupe de la conche optique. — 2. Tubercules quadrijumeaux. — 3. Faisceut triangulaire latéral de l'isthme. — 4. Coupe du pédoncule du cervelet. — 5. Bulbe crainen. — 6. Plancher antérieur du quatrième ventricule. — 7. Silon médian du quatrième ventricule, concourant à former le calamus scriptorius. — 8. Renifement mamelonné, bordant le bec du calamus. — 9. Portion postérieure du corps restiforme. — 10. Bulbe rachidien moven. — 11. Bulbe rachidien inférieur.

De tout ce qui précède il résulte que la moelle présente dans sa longueur trois rendiements. Le premier, bulber rachidien supérieur ou cratiene, commence au nivean du sillon qui le sépare de la protubiérance annalaire, et se termine par un léger rétrécissement qu'on appelle collet. Ce bulbe occupe la gouttière basilaire, correspond par son collet au trou occipital, et donne naissance à la septième, à la inditéme et à la neuvième paire craineme. Le deuxième, rendiement cervical ou brachisi, bulbe rachidiem monge, est fusiforme et commence au niveau de la toisième vertière cervicale; il présente son plus grand développement au niveau de la quième et se termine à la deuxième vertière dorsale et de ce renfiement naissent les gros cordons nerveux qui forment le plexus brachial. Le troisième, renfiement lombaire, bulbe rachidien intérieur, fusiforme comme le précédent, commence au niveau de la dixième vertière dorsale et se termine en s'effiant à la partie intérieure de la première lombaire; son plus grand développement correspond au disque intervertebral de la douzième dorsale et de la première lombaire : ce renfiement donne naissance aux gros cordons nerveux qui forment les plexus lombaire et sacré.

De 12 en 12, sillon métilan postérieur, plus profond, mais plus étroit que l'antérieur; il occupe un pen plus de la moile. On voit, par l'écarement, au fond de ce sillon, une lama gristière: c'est la commissure grise postérieure. Un simple probungement de la plie-mère pénètre dans ce sillon. — De 13 en 13, sillons latéraux ou collatéraux postérieurs. Ils sont d'une couleur gristière due au prolongement de la substance grise centrale et sevrent d'implantation aux racines postérieures des nerfs spinaux. — 13, 14. Sillons postérieurs intermédiaires. Ils commencent en debors des faisceaux renflés en mamelons qui bordent le bec du calamis explorieurs jougent la région cervicale et les deux tieres supérieurs de la région foresite où its semblent se terminer.

La moelle épinière se trouve donc divisée en deux moitiés longitudinales, par les sillous médians antérieur et postérieur, lesquelles sont réunies par les commissures blanche et grèse. Cisaque moitié est formée aussi de deux cordons on disceaux t'un comprend toute la portion de la moitié de la moelle, circonscrite par le sillon médian postérieur et le sillon collatéral postérieur : c'est le faisceau postérieur; l'autre est limité par le sillon collatéral postérieur et le sillon médian : c'est le faisceau antéro-latéral. Le premier occupe le tiers d'nne moitié de la moelle; le deuxième en constitue les deux tiers.

Cette division anatomique concorde avec les faits physiologiques, lesquels servent à établir une distinction entre la faisceau metré-naléral qui préside au mouvment et le faisceau postérieur qui préside au sentiment. Celui-ci-serait divisé en deux cordons secondaires par le sillon postérieur intermédiaire, dont le plus Interne a été nommé cordon médian postérieur. Cette sublivision, plus apparente que réelle, n'est nullement justifiée, à cause du peu de profondeur du sillon postérieur intermédiaire.

#### FIGURE 3. - PLAN ANTÉRIEUR.

Phébanation. — On se procure une moelle excessivement fraiche et dépoullée de son névritème, que l'on fait macérer plusieurs jours dans l'actoel affaithi, opur la durcir un pen, lui donner de le constance et une certaine élasticité. On divise d'abord, avec l'instrument tranchant, la moelle en deux moiliés, par une section faite dans les trois quaris inférieurs de la commissure ; ou complète la séparation jusqu'au collet du bubbe par de légères rections en sens inverse. On sent alors une résistance plus grande due à un entre-croisement de fibres sur ce point. Cet entre-croisement est ce qu'on a appelé aussi décussation. Chacune des moiliés doit être divisée également en trois cordons on faisceaux, au moyen de sections faites dans les deux sillons collateraux antérieurs et postérieurs; on termine la séparation par le déchirement, jusqu'au niveau de l'entre-croisement; on écarte cassite l'une de l'autre les pyramides : on voit aions une légère déchaion du sillon médian. si l'on a grandit l'écartement, on remarque que chaque pyramide est fornée de deux portions : l'une interne, plus grande, se continue avec le cordon latéral de l'autre été l'entre-croisement; l'autre portion, exterue, plus petile, se continue avec le cordon antérieur du même côté, sans s'entre-croiser.

#### Explication de la figure 3,

Système nerveux. — 1. Molié droîte de la moelle. — 2. Molié gauche. Chacune de ces moliés se divise en trois cordons. — 3. Cordon andrétur. — 4. Cordon postérieur. — 5. Cordon meyen ou latéral. Les cordons de la molité gauche sont écartés les uns des autres pour être bien vus; ceux de la moité droite sont rapprochés. — 6. Cordon natérieur de la moelle, divisé supérieurement en deux portions, dont la plus interne contribue à la formation de la pyramide correspondante. — 7. Cordon moyen ou latéral, divisé supérieurement en trois où quatre portions entre-croisées par auant de portions du cordon latéral du côlé opposé. Cet entre-croisement qui a leu du noi de la Patter, et d'avant en arrière, es l'origine des deux there internes des pyramides. — 9, Elyemides. — 9. Fibres blancles de la pyramide, traversuat la protubérance d'avant en arrière et se continuant avec le pédoncule du cerveu. — 10. Coupe plus supéricliel deux fibres travaverses de la protubérance, propre à moutrer les rapports de profondeux qui existent entre celle-ci et les fibres antéro-postérieures de la pyramide correspondante. — 11. Coupe plus profonde des fibres transverses de la protubérance propre à du faisceau innominé du bulbe (faisceau moyen), qui se continue avec les pédoncules du cerveau. La portion du fafsecau innominé du bulbe (faisceau moyen), qui se continue avec les pédoncules qui cerveau. La portion du fafsecau innominé du bulbe (faisceau moyen), qui se continue avec les pédoncules qui corveau. La portion du fafsecau innominé correspondante evection de la pyramide correspondante.

#### Explication de la figure à.

Système nerveux. — Coupe transversale faite sur les pédoncules cérébraux, immédiatement au-devant de la protubérance anunlaire.

Espace inter-pédonculaire. — 2, 2. Enge inférieur des pédoncules. — 3, 3. Enge moyen des pédoncules. — 4, 6. Subtance noire ou locus niger de Semmerring, séparant ces deux étages, dans l'épaisseur des pédoncules. — 5, 5. Étage supérieur. On y remarque : — 6, la compe de l'aparedac de Sylvius; — 7, 7, 1, d. des pédoncules supérieurs du cervelet, ou processus cerebelli ad testes; — 8, 8, id. de deux des tubercules quadrijumeaux (testes).

#### Explication de la figure 5.

Système nerveux.— 1,1. Coupe triangulaire des pyramides.— 2, 2. Coupe festonnée des olives.— 3, 3. Section des corps restiformes — a, b. Id. des faisceaux moyens ou faisceaux innominés. — 5. Id. du plancher antérieur du quatrième ventricule.

#### Explication de la figure 7.

système aerveux. — 1. Moité d'orbte de la medile. — 2. Moité gauche. — 3. Sillon médian antérieur. — 4. Sillon médian postérieur, — 5. 5. Sillons collatéraux postérieurs. — 6. Commissure antérieure ou blanche. — 7. Commissure postérieure ou grisc. — 8, 8. Cornes autérieures de la substance grise, terminées par un renflement. — 9, 9. Cornes postérieures de la substance grise, prolongées jusque dans les sillons collatéraux postérieurs. — 10, 10. Faisceaux antéro-latéraux — 11, 11. Faisceaux postérieurs. Ces deux ordres de faisceaux sont formés par la substance blanche.

Les autres figures présentant les mêmes objets, à quelques modifications près, il suffit de les examiner avec un peu d'attention pour connaître les variétés de structure de la moelle étudiée à différentes hauteurs.

#### STRUCTURE DE LA MOELLE ÉPINIÈRE.

Les diverses coupes horizontales de la moelle montrent qu'elle est formée de deux substances, l'une blanche, et l'autregrise, dont la forme et les proportions respectives varient à différentes lateurs. La première, périphérique, présente des sillons à a circonférence et enveloppe la deuxième. En examinant ces coupes, on remarque que la substance grise envoie dans la substance blanche es prolongements curvilignes se regardant par leur convexité et réunis par un trait transversal de même couleur, qui leur donneul la forme d'une espèce d')-(. Ces prolongements constituent, en arrière, les cornes postérieures, en avant, les cornes antérieures. La ligne qui les unit est la comissure grise ou postérieure. Les cornes postérieures minces, effilées, traversent la substance blanche, du centre à la périphérie, et se terminent dans les sillons latéraux postérieurs. Les cornes antérieures, plus courtes et plus épaisses, se dirigent aussi, en sens opposé, vers les sillons latéraux antérieures et se terminent par un léger renflement, sans atteindre les sillons collatéraux antérieurs. La substance grise est plus abondante à la partie inférieure de la moelle qu'à sa partie supérieure; sa coloration, assez marquéé dans la jeunesse, diminue de plus en plus avec l'âge et devient jaunâtre chez les vieillards, de manière à se confondre avec a substance blanche.

D'après Rolando, la substance grise de la moelle est formée de deux portions : l'une, d'un gris cendré, spongieuse et vasculaire, constitue les cornes antérieures ; l'autre, de même nuance et gélatineuse, constitue les cornes postérieures. Ces deux substances s'eugrèneraient réciproquement à la manière des os du crâne.

Avant le quatrième mois de la vie intra-utérine, la substance grise n'existe pas : on trouve à sa place un liquide gélatineux renfermé dans le canal que chacune des moitiés de la moelle présente à cette époque ; plus tard, ce liquide est remplacé par la substance grise qui oblitère ces canaux.

Ces coupes démontrent également que la substance blanche est formée, dans toute sa longueur, de deux moîtiés demi-ovalaires, réunies par une lamelle transversale qu'on nomme commissure blanche ou antérieure, doublée elle-même par la commissure grise. Chaque moîtié se compose aussi de deux cordons ou faisceaux: l'un, postérieur, triangulaire; l'autre, antéro-latéral, plus grand, séparé du précédent par la corne postérieure de la substance grise et une portion de la commissure de la même substance, est divisé, dans une partie de son étendue, par la corne antérieure. De là, dissidence des anatomistes sur le nombre des cordons qui constituent chaque moîtié de la moëlle. Chaque cordon se compose d'un grand nombre de lamelles ous gements longitudinaux, prismatiques, constitués eux-mêmes par un amas de fibres longitudinales, extensibles, légèrement flexueuses, qui sont considérées comme autant de tubes remplis d'un liquide clair, transparent et oléiforme ou mueilagineux.

# DE L'ENCÉPHALE.

L'encéphale est toute la portion du centre nerveux qui est renfermée dans la cavité crànianne. C'est une masse molle, grissitre et blanchâtre, ovoïde, irrégulièrement aplatie dans une partie de son étendue, dont l'extrémité postérieure est plus grosse que l'extrémité antérieure. Son volume est proportionnellement plus considérable dans l'enfant que dans l'adulte, dans l'homme que dans la femme. Sa forme est relative à celle de la cavité qui le coutient, Indépendamment de sa boite osseuse, l'encéphale est en rapport immédiat avec une triple enveloppe membraneuse (méninges), qui l'environne entièrement. Dépouillé de ses membranes, on voit qu'il est sillonné dans toute son étendue, par un grand nombre d'enfoncementsplus ou moins profonds qui circonscrivent autant d'éminences oblongues diversement contournées: on nomme anfractuosités les sillons, et circonvolutions les sailles.

L'encéphale se compose du cerveau, du cervelet et de la moelle allongée. On lui distingue une région supérieure et externe (convexité), irrégulièrement convexe, qui répond à la voûte crànienne, et une région inférieure (base), alternativement convexe et concave, qui repose sur la base du crâne. La convexité est constituée exclusivement par le cerveau et la base, par le cerveau, le cervelet et la moelle allongée, lesquels communiquent entre eux et avec la moelle épinière au moyen de prolongements appelés pédoucules.

#### MANIÈRE D'ÉTUDIER L'ENCÉPHALE.

Les auteurs ne sont pas d'accord sur la manière d'étudier l'encéphale. Les uus, à l'exemple de Vicq d'Azyr, procédant de la convexité vers la base et par couches successives, étudient par ordre de superposition, au fur et à mesure, la conformation extérieure de chacun des organes et leurs rapports réciproques; les autres, imitateurs de Gall et de Spurzheim, qui n'ont fait eux-mêmes que renouveler et perfectionner la méthode de Varoli, se sont appliqués uniquement à déterminer les counexious réciproques des différentes parties, en procédant de la base à la convexité, ou de la moelle vers le cerveau.

Loin de moi la pensée de contester ici l'utilité de ces méthodes. Je me permettrai toutelois de reprocher à la première de ne donner, pour ainsi dire, que la description topographique et de négliger l'études il mopratante des connexions intimes des parties constituantes de l'encéphale.

La seconde méthode, qui est celle de nos auteurs français les plus modernes, a eu presque exclumente pour objet de faire comatire les comexions différentes des organes, de suivre les prolongements des faisceaux de la moelle épinière à travers les autres renflements encéphaliques et n'a accordé que peu de chose à la topographie; de sorte qu'au lieu de simplifier l'étude du centre nerveux, cette méthode n'a apporté que des complications.

Mes rapports directs et journaliers avec les élèves m'ayant mis à même, dans mes cours, d'apprécier la valeur relative de ces deux méthodes et d'insister principalement sur la dernière, qui me paraissait être la meilleure, il m'à été facile de reconnaître que les élèves avaient beaucoup de peine à saisir et à comprendre la description des diverses parties de l'encéphale. L'étude d'un organe n'obligeant de les entretenir à la fois d'un grand nombre d'autres organes qu'ils n'avaient jamais vus et dont la synonymiesi variée et si difficile les détournait du sujet principal, il ne restait dans leur esprit que des idées vagues, confuses, que des notions anatomiques très superficielles sur le centre nerveux.

Il m'a donc paru nécessaire, pour simplifier l'étude si compliquée de l'encéphale, de donner d'abord des idées d'ensemble sur tout ce qu'on peut apercevoir à la périphérie, par le simple écartement des parties et sans le secours de l'instrument tranchant: cela fait, de pénétrer ensuite plus avant, afin de découvrit les organes cachés, par des coupes simples, faites de la couvexité vers la base ou de la base vers la couvexité.

Après avoir ainsi initié les élèves à la synonymie des organes et leur avoir fait connaître la conformation extérieure et la position respective de clacun d'eux, on peut alors passer à l'étude plus compliquée de ces organes, montrer à l'aide de coupes composées leurs connexions intimes, et suivre par des procédés variés, les divers protongements de la moelle, à travers les rentlements encéphaliques.

Cette méthode, qui nous paraît offrir des avantages sur les deux autres, est celle que nous avons adoptée dans l'étude de l'encéphale.

1º APERÇU GÉNÉRAL DES PARTIES CONSTITUANTES DE L'ENCÉPHALE DÉPOUILLÉES DE LA PIE-MÈRE, QUE L'ON VOIT PAR LE SIMPLE ÉCARTEMENT ET SANS LE SECOURS DE L'INSTRUMENT TRANCHANT.

Une scissure médiane, profonde et antéro-postérieure (voy. fig. 4, pl. 2b), divise la couvexité de l'encéphale eu deux portions égales appelées improprement hémisphères cérèbraux, et mieux lobes du cerveau. Par un léger écartement des lobes, on voit que, séparés complétement dans toute l'étendue de la couvexité par la grande scissure médiane, ces mêmes lobes son tréunis, vers la partie moyeune et à quelque distance de la superficie, par un corps blanchâtre, presque central, à fibres transversales, qui leur sert de moyen d'union ou de commissure : c'est le corps calleux.

De chaque côté de la ligne médiane, entre la face supérieure et latérale du corps calleux et la face inférieure de la circouvolution antéro-postérieure, superposée à ce corps, on remarque une excavation longitudinale antéro-postérieure: c'est le veutricule ou sinus du corps calleux (sinus corporis calles) que certains anatomistes ont comparé aux veutricules ou sinus du larvax.

La base de l'encéphale offre à considérer (voy. fig. 2, pl. 24) la face inférieure des lobes du cerveu, du cervelet et de la moelle allongée. Une seissure trausversale, curviligne et profonde, appelée seissure de Sylevias, divise, au niveau de son tiers antérieur, chaque lobe eu dens portions inégales. La portion qui est antérieure à cette seissure est légèrement excavée et repose sur la surface orbitaire constituée principalement par l'os frontal : on la nomme lobule antérieur ou frontal. La portion postérieure à cette seissure, beaucoup plus grande que l'autre, est creusée aussi d'une excavation qui répond au cervelet, dont elle est séparée par la tentic : c'est le tobe postérieure de quelques anatomistes. L'extérnité artérieure de colbe, qui est logée dans la fosse latérale et moyenne de la base du crâne, fosse sphénoidale, est désignée sous le nom de tobute moyen ou tobute sphénoidal. Son extrémité postérieure, s'une de dans la fosse occipitale postérieure et supérieure, s'appelle tobute postérieure ou occipital.

Quand on soulève ui peu le lobule moyen, on voit au fond de la seissure de Sylvius: 1º en dedans, un espace blanchâtre, criblé de trous vasculaires : c'est la substance blanche perforée de Vieg d'Azyr ou espace perforé latéral; 2º en dehors, un lobule triangulaire parsemé de circouvolutions, à sommet libre et à base confondue avec les lobules frontal et sphénoidal : c'est l'insula de Reil ou lobule du corpstrié.

Sur la ligne médiane, les deux lobes sont séparés, en avant et en arrière, par la gronde scissure verticule antéro-postérieure. En écartant les lobules frontaux, on aperçoit (fig. 3, pl. 17) l'extrémité antérieure du corps calleux se réliéchir de la convexité vers la base, et former le geoue et le bec de cette commissure. Immédiatement en arrière est le chiama des merfs optiques. Si on le reuverse d'avant en arrière, on reconnalt qu'il se continue avec la portion movenne de l'extrémité antérieure

du corps calleux, au moyen d'une lame appelée us-optique, qui concourt à former la partie antérieure ou planeher antérieur d'une cavité nommée troisième veutricule. Derrière le chiasma des nerfs optiques se trouve (fig. 2, pl. 24) une substance grise appelée tuber cincreum, laquelle se continue avec une petite tige grisstire, nommée infindibulum ou tige pituitaire, qui communique avec la glande pituitaire. On remarque plus en arrière deux éminences blanchâtres du volume d'un pois : ce sont les tubercules manillaires ou pisiformes; derrière ceux-ci sont les lamelles triangulaires perforées : c'est la substance perforée médiene ou espace perforé moyen. Toutes ces parties énumérées occupent une excavation limitée, en avant, par les portions les plus requiées des lobules frontaux; sur les côtés, par les lobules sphénoidaux; en arrière, par un renflement considérable appelé protubéronce amuloire ou pont de Varote. Cette excavation est l'excavation médiane du cerveau, qui circonscrit [Nexagone artériel.]

Des parties latérales et antérieures de la protubérance émergent deux grosses colonnes blanches, fasciculées, qui se dirigent en divergeant vers les lobules du cerveau où elles pénètrent : ce sont les pédoncules du cerveau; ils sont croisés obliquement par deux lamelles médullaires, minces et blanches, appelées bandelettes des nerfs optiques, lesquelles se dirigent en avant, en convergeant, nour forme le chissma.

Les pédoncules et les bandelettes interceptent un espace losangique dans lequel on voit, d'avant en arrière, le tuber cinereum et son infundibulum, les tubercules mamillaires et les lamelles perforcées médianes. L'ensemble de toutes ces parties constitue la paroi inférieure ou plancher du ventrieule mouen du cerveau.

Sur les côtés du pont de Yarole, et un peu en arrière, on distingue deux portions hémispliériques: ce sont les lobe latéraux du cervelet. Un examen attentif de la portion autérieure de la circonférence permet de reconnaître qu'ils tiennent à la protubérance au moycu de deux prolongements fasciculés et blanchâtres: ce sont les pédoncules moyens du cervelet ou processus cerebelli ad nouten Varoit.

Derrière la protubérance, entre les hémisphères du cervelet, ou remarque : le bulle rachidir no crinien, séparé de la protubérance par un sillon superficiel, transversal et curviligue, dans lequel s'insère la sixième paire des nerfs cràniens. Du milieu de ce sillon part à angle droit un autre sillon, qui se continue avec le sillon médian antérieur de la moelle épinière. Les côtés de ce sillon sout bordès par les pypramides. En debors de celles-ci est un autre sillon qui se continue avec le sillon collatèral antérieur de la moelle et dans lequel s'insère le nerf grand hypoglosse. Plus en delors, on rencontre les olives, et enfin, plus en delors encore, et un peu en arrière, se trouvent les corps restiformes, qui reçoivent l'insertion de la huitième paire de nerfs. Un sillon sépare les colives des corps restiformes et semble se continuer avec le sillon collatéral postérieur de la moelle épinière. En écartant le bulle crànien du cervelet, on voit sur celui-ci une seissure médiane qui le divise complétement en arrière, et lui forme, en avant, une large gouttière qui loge le bulbe crànien. Si l'on écarte l'un de l'autre les deux lobes du cervelet, on renarque au fond une éminence pyramidale, sillonnée transversalement et connue sous le nom de vermis inférior, laquelle constitue en partie le lobé meque du cervelet.

On distingue entre le vermis inferior et le bulbe crânien soulevé une portion d'une cavité nommée quatrième ventricule. En renversant un peu le cervelet, d'arrière en avant, on trouve une fente transversale formée par l'extrémité postérieure du corps calleux et par quatre éminences qu'on nomme tubercules quadrijumenux. Cette fente change de direction de chaque obté et devient antéropostérieure, en contournant le pédoneule cérébral, pour se continuer avec la scissure de Sylvius. Cette fente s'appelle grande fente cérébrale de Bichat; elle est traversée par les veines de Galien et par les prolongements de l'araclinoide et de la pie-mêre.

2º APERÇU GÉNÉRAL DES PARTIES PROFONDES DE L'ENCÉPHALE, QU'ON PEUT VOIR A L'AIDE DE COUPES SIMPLES.

Hest hon de se rappeler que, par l'écartement des lobes, on aperçoit au fond de la seissure médiane le corps calleux, et sur les parties l'atérales les ventricules de ce corps. Si on enlève toute la portion supérieure de chaque hémisphère, en pénétrant dans cette excavation par une section qui, d'abord Aorizontale, remoute un peu de dedans en dehors, pour redescendre bientôt au même niveau, ou découvre alors une surface horizontale, légère meut notuleuse, de forme ovalaire, dont la périphérie est constituée par la substance grise ou corticale des circonvolutions et le centre par un noyau blane très considérable de substance médullaire: c'êst le centre oade de Vieussens (eyg, fig. 1, pl. 2.1), au milieu duque le strouve le corps calleux, facile à recounsitre à la direction de ses fibres, qui sont transversales et croisées perpendiculairement par deux faisceaux de fibres qu'on nomme treutsu médullaires longitutionaux ou nerfs longitutinaux de Loucisi.

Le corps calleux étant divisé avec la pointe d'un scaipel, par une incision qui longe chaque odié de la ligne médiane et les deux lambeaux la téré aux renversés, on soulève ensuite la portion restante de ce corps, espèce de bandelette; on découvre alors une cloison mince, translucide, triangulaire, placée de champ, adhérente à la face inférieure de cette bandelette, qui sépare en avant, l'une de l'autre, deux cavités. Cette cloison est la cloison trenspavente ou septum lucidum, et les deux cavités sont les ventricules latéraux. Si l'on détache la cloison de la portion du corps calleux restée intacte, on distingue, après avoir renversé les lambeaux (vou, fig. 1, pl. 18), une petite fente formée par deux lamelles adossées du septum lucidum: cette fente est le ventricule du septum lucidum, of fosse de Sylvins. Derrière et au-dessous, est une lame médullaire, triangulaire et horizontale, à sommet simple en apparence, dirigé en avant et dont la base, en arrière, présente sur ses angles deux prolongements nommés pitters postérieurs, qui pélentent dans la portion réfléchie des ventricules altéraux. Cette lame porte le nom de voite à trois pitters; celle est longée, sur les côtés, par les plexus choroides, et concourt par son sommet à former les trous de Monro : deux petits orifices qui établissent une communication entre les ventricules latéraux et le ventricule moyen.

La voûte à trois piliers étant divisée transversalement en deux portions et les lambeaux renversés, on remarque au-dessous (fig. 3) une lame membran euse, triangulaire, prolongement de la pie-mère extérieure, qui se continue de chaque côté avec les plexus choroïdes : c'est la toile choroïdienne. Enfin, l'ablation de celle-ci permet à l'œil de pénétrer jusque dans une petite cavité oblongue (voy. fig. 1, pl. 17), située sur la ligne médiane, qu'on nomme ventricule moyen ou troisième ventricule ; elle est traversée, vers sa partie moyenne, par une espèce de pont, de couleur grisâtre : c'est la commissure grise. Cette cavité est limitée en avant par l'extrémité antérieure de la voûte à trois piliers, qui se bifurque en cet eudroit pour former les deux piliers antérieurs de la voûte. Si l'on écarte légèrement ces piliers, on voit qu'ils sont croisés en avant à angle droit, par un faisceau de fibres blanchâtres, appelé commissure antérieure. Quand on soulève la portion postérieure et la plus épaisse du corps calleux, appelée bourrelet, on voit au-dessous une fente qui est la portion transversale de la grande fente cérébrale de Bich at. L'ablation du bourrelet découvre les veines de Galien qui traversent cette fente. Sur les côtés et un peu en arrière du troisième ventricule, on remarque deux saillies ovoïdes, convergeant en avant : ce sont les couches optiques; en avant et en dehors de celles-ci sont deux renflements piriformes, d'un gris plus foncé, à grosse extrémité tournée en avant : ce sont les corps striés ; ils sont sépar és l'un de l'autre par un sillon demi-circulaire qui reçoit la lame cornée. Au-dessous de celle-ci on voit la bandelette demi-circulaire.

Les couches optiques, les corps striés, les lames cornées et les bandelettes constituent la paroi inférieure ou plancher des ventricules latéraux.

En arrière des couches optiques, les ventricales latéraux se prolongent plus ou moins dans le lobe occipital du cerveau pour former une cavité appelée digitale ou anegroide. La cavité digitale présente sur les parois interne et inférieure un e saillie quelquefois double, nommée erget de Morand ou petit hippocampe. En soulevant légèrement les extrémités postérieures des couches optiques, on voit les ventrieures latéraux se j'efléchir pour se prolonger dans le lobe sphénoïdal et constituer (ig. 2, pl. 18) l'étage inférieur des centricules latéraux. La paroi supérieure de cet étage, constituée par la face inférieure des couches optiques, offre de chaque obté deux petits renflements grisstres désignés sous le nom de corps genouitlés et distingués en interne et en externe, le premier plus petit que l'autre. La paroi inférieure et interne de cet étage porte une saillie appelée corne d'Ammon, ou grand hippocampe, dont, le bord concave est surmonté d'une lamelle médullaire à laquêlle a été donné le nom de corys borde, et mieux corps bordant.

Entre les extrémités postérieures des couches optiques et immédiatement en arrière du troisieure ventrieule, sont [ífig. 1, pl. 17] deux éminences désignées sous le nom de tubercules quadrijumeaux. Les deux tubercules antérieurs s'appellent nates et les postérieurs testes. Un corps gristire, conoide, placé sur la ligne médiane, sépare l'un de l'autre les tubercules antérieurs : c'est la gloude pinéde ou concrimir; elle est fixée aux couches optiques par deux traetus blanchâtres bordant le troisième ventrieule et constituant les pédoncules antérieurs de la glande (hobena ). Par un léger renversement de la glande pinéale, on découvre au-tevant et au-dessous d'elle, un faisceau de fibres blanches, dirigées transversalement d'une couche optique à l'autre : c'est la commissure postérieurs. Derrière les tubercules postérieurs ou testes, on rencontre une portion de la face supérieure du cervelet. Une échancrure pratiquée sur cet organe, au point correspondant aux nates, laisse voir une lame grisstre, mi-transparente : c'est la valeule de Vieussens; elle se continue de chaque côté avec un faisceau médullaire blanc, qui se dirige du cervelet vers les testes. Ce faisceau constitue les pédoncules supérieurs du cervelet ou recresson cerebell i de testes.

Si l'on écarte l'un de l'autre les hémisphères du cervelet, préalablement divisé par une section verticale antéro-postérieure, on arrive dans une petite cavité losangique appelée quatrième centricule, dont le bulbe erànien et la protubérance constituent la paroi antérieure, et le cervelet la paroi postérieure. Ce ventricule communique avec le troisième au moyen d'un canal qui passe sous les tubereules quadriumeaux et ut'un annelle aumetude de Suleius.

Nous venons d'étudier l'encéphale à sa périphérie et de taire connaître, au moyen de coupes horizontales pratiquées de la convexité vers la base, toutes les parties centrales qui le constituent; nous allous passer successivement à l'étude de chaeune d'elles et déterminer leurs connexions réciproques, en procédant de la moelle vers l'encéphale.

Nous diviserons, comme tous les anatomistes, l'encéphale en trois parties ou segments: 1º la moelle allongée; 2º le cervelet; 3º le cerveau. La séparation du cervelet et du cerveau est indiquée naturellement par une seissure profonde et horizontale, intermédiaire à ces deux organes, dans laquelle se trouve la tente du cervelet. Il n'en est pas de même de la moelle allongée; ses limites ne pouvant être fixées d'une manière aussi rigoureuse, elles sont purmente arbitraires. Aussi, la dénomination de moelle allongée est une expression qui a été employée indifférenment par les auteurs pour désigner des objets si divers, qu'il en est résulté une grande confusion pour l'étude.

Haller appelle moeile allongée le bulbe rachidien seulement. Aux yeux de certains anatomistes, la moeile allongée comprend le bulbe crànien, la protubérance annulaire, les pédoncules, les tubercules quadrijumeaux, les couches optiques, les corps striés; en un mot, toutes les parties contenues dans la cavité crànienne, le cerveau et le cervelet exceptés. D'autres, et c'est le plus grand nombre, désignent sous le nom de moeile allongée la récinion du bulbe, de la protubérance annulaire, des pédoncules cérébraux et cérébelleux; enfin, toutes les parties blanches ou médullaires placées à la base de l'encéphale.

J'adopte volontiers eette dernière division, qui me semble plus rationnelle et plus conforme à l'étymologie du mot. La dénomination de moelle alongée a été donnée à ces organes, à cause saus doute de leur coloration, qui est celle de la moelle épinière, c'est-à-dire qu'ils sont, comme celle-ci, blanes à l'extérieur et gris à l'intérieur; et aussi paree que ces organes, privés comme elle de circonvolutions et d'anfractuosités, se prolongent dans la cavité crâmienne. Cette division permet de réunir sous un même titre le bubbe crâmien et l'isthme de l'encéphale, dont l'ensemble constitue la moelle atlongée du plus grand nombre des auteurs.

Nous allons maintenant aborder l'étude des parties constituantes de la moelle allongée et déterminer leurs connexions réciproques.

Prévanation. — La préparation de l'encéphale sera précédée de celles qui sont indiquées ci-dessus pour les méninges. Dépoulite l'encéphale de la ple-mère avec lenteur et précaution, pour ne pas entamer la substance propre de cet organe, qui adhère à cette membrane par une multitude de probingements cellulovasculaires. Pour cela, il est indispensable que l'encéphale immerge dans l'eau complétement. Cette précaution facilité singuilèrement l'abbation de la ple-mère, et permet de lourner le cerveau dans tous les sens, sans alté-rers a forme. On a aussi l'avantage de le décorger du sang qu'il contient.

Le choix d'un sujet convenable n'est pas indifférent; il doit tomber de préférence sur le cadavre d'un adulte mort d'une maladie aigné, les affections cérébrales exceptées. Les sujets morts d'apoptexte ou des suites d'un coup ou d'une chute sur la tête ne peuvent servir. L'ouverture du crâne sera faite avec le marteau pour ne pas intéresser l'encôptiale.

L'étude de la disposition des fibres exige des cerveaux durcis par l'alcool, porté d'abord à 32 degrés, et à 60 degrés, après une immersion de deux ou trois jours. Afin de durcir plus facilement un cerveau entier, il est bon de pratiquer sur les hémisphères des pidres qui pénètreu jiusque dans les ventiricules ou de diviser l'encéphale en plusieurs portions. La préparation sera retournée tous les jours pour rendre l'endurcissement uniforme. On évite ainsi la putréfaction ou le ramollissement de la portion inférieure du cerveau qui touche le fond du vase.

Les acides minéraux et métalliques sont inférieurs à l'alcool; trop faibles, ils ne durcissent pas assez les parties; trop concentrés, ils les rendent cassantes. L'acide chromique doit être réservé pour les études microscopiques. La créosote et les liquides créosotés, les alcalis, les dissolutions de sublimé et d'autres sels métalliques conviennent encore moins.



# PLANCHE 14.

## 1º MOELLE ALLONGÉE.

La moelle allongée est cette portion de la face inférieure et postérieure de l'eucéphale intermédiaire au cerveau, au cervelet et à la moelle épinière qu'elle lie entre eux, et ave lesquels elle se continue. Elle est l'origine de presque tous les nerfs grànieus; sa couleur blanchâtre et l'absence d'anfractuosités et de circonvolutions la distinguent facilement des autres organes encéphaliques qui l'entourent et dont la coloration est au contraire gristaire à la superficie. Quand on l'examine isolée, on voit que sa forme est très irrégulière et que sa direction est oblique de haut en bas et d'avant en arrière.

La moelle allongée comprend la protubérance annulaire, le bulbe crânien, les pédoucules cérébraux et écrébelleux moyens, les tubercules quadrijumeaux et la valvule de Vieussens. L'ensemble de ces diverses parties a été comparé par les anciens à un animal; dont la protubérance serait le corps, les pédoncules cérébraux les bras, les pédoucules cérébelleux moyens les cuisses et le bulbe crànien la queue; d'où l'origine de la dénomination de notes et testes pour désigner les tubercules quadrijuneaux.

On peut distinguer à la moelle allongée quatre faces et deux extrémités: 1° une face inférieure et antérieure qui repose sur la gouttière basilaire, dont elle est séparée par les vaisseaux et les méninges; 2° une face postérieure et supérieure, recouverte par le cervelet et par le corps calleux dont elle est séparée par la toile chorolifienue, la glaude pinéale et le canal arachnoidient de Bichat; 3° deux faces latérales puis étroites, irrégulièrement convexes, libres d'adhérence en landt, recouvertes en bas seulement par le cerveau et le cervelet, et réunies à celui-ci à leur partie moyenne, à l'aide des pédoncules cérébelleux.

L'extrémité autérieure et supérieure est continue aux lobes du cerveau ; l'extrémité postérieure et intérieure à la moelle épinière.

Cette planche a pour objet de montrer la conformation extérieure des différentes parties de la moelle allongée.

Préparation. — Placez l'encéphale sur sa convexité et détachez la pie-mère qui recouvre la base; écariez l'un de l'autre les lobes moyens du cerveau, pour mettre à nu la face inférieure de la moeile allongée. En reuversant d'arrière en avant le cervelet, et en détachant avec précaution la pie-mère qui entoure les veines de Galien, on met à nu la portion horizontale de la fente de Bichat, les tuberculés quadrijumeaux et la glande pinéale.

Cela fait, divisez les pédoncules du cerveau par une section perpendiculaire, qui passe au-devant des tubercules quadrijumeaux. De cette manière vous détachez du cerveau la moelle allongée et le cervelet.

Ensuite enlevez par une coupe horizontale toute la portion du cervélet située au-dessus et en arrière des tubercules quadrijumeaux : vons découvrez alors ces organes et les pédoncules supérieurs du cervélet, qui sont unis entre eux par une lamelle mince, mi-transparente et légèrement déprimée. Cette lamelle est la valvule de Vieussens.

Immédiatement derrière, et un peu en dehors des tubercules quadrijuncaux, on voit les faisceaux triangulaires. Une solution de continuité pratiquée sur la valvule de Vieussens permet de pénétrer dans le quatrième ventricule.

Si vous enlevez toute la portion médiane et un lobe latéral du cervelet au moyen d'une section qui divise les pédoncules cérébelleux, vous découvrez complétement la paroi amérieure du quatrième ventricule, les corps resiformes et les renflements mamelonnés qui bordent le bec du calamus sériptorius.

## FIGURE 1.

#### PACE ANTÉRO-INFÉRIEURE DE LA MOELLE ALLONGÉE.

La face antéro-inférieure de la moeile allongée présente la protubérance annulaire ou pont de Varole, le bulbe rachidien ou crànien, les pédoncules cérébraux

# Explication de la figure 1.

1. Protubérance annulaire (pont de Varole, mésocéphale, nœud de l'encéphale). C'est un renflement blanc, cuboile, placé à la base de l'encéphale, e tinternédiaire, d'une part, à la moelle éphalére, au cervacu et au cervelet, dont le set quedque sorte le lien commun; de l'autre, à la goutilre basilaire, sur la partie supérieure de laquelle li repose. Elle offre à sa face inférieure ou antérieure et sur la ligne médiane, un sillon large, antéro-postérieur, qui loge le trone absilaire : ce sellon est le produit de deux sailles longitudiaises, dues au soulvement des fibres transverses de la protubérance par les pyramités qui lg traversent. Trois séries de fibres transversales et blanchâtres, disposées en autant de bandelettes ou faisceaux, se remarquent sur cette face : l'une, supérieure, se contourne de bas en haut, pour constituer la partie supérieure des pédoucules moyens du cervelet; l'autre, moyenne, croise en descondait et en dehors la bandelette inférieure, pour former avec celle-cl la partie inférieure des pédoucules moyens du cervelet.

Dans l'écartement qui sépare l'une de l'autre la bandelette moyenne et la bandelette supérieure, on voit, 2, 2, l'origine apparente de la cinquième paire. Les faces latérales de la protubérance se confondent avec, 3, 3, les pédoncules moyens du cervelet. Ces pédoncules se continuent directement avec les fibres transcreses de la protubérance, lesquelles se contournent en se réunissant en faisceaux, pour contribuer à la formation du novau blanc du cervelet.

(ici le pédoncule droit est conservé pour montrer ses irradiations jusque dans les lamelles du cervelet; le pédoncule gauche est coupé.)

La protubérance se continue en arrière, avec, 4, le bulbe crânien.

Le bulbe crântien est un rentlement conoide et tronqué, l'égérement aplait d'avant en arrière, à sommet dirigé en bas; sa base est limitée par un sillou transversal, curviligne et superficiel, qui le sépare de la protubérance avec laquelle ils econômed. Ce sillon est l'origine apparente de la sistème paire. Ce renfiement occupe, en haut et en arrière, l'échancrare médiane du cervelet, en bas et en avant, la goutière basilaire de l'occipital, dont ils estéparé par les arrières verfebreles. Il constitue, d'après les uns, l'extrémité supérieure ou portion crànienne de la moelle épinière (pars cephatica modultae spinatis); d'après les autres, l'extrémité inférieure de la moelle allongée, queue de la moelle allongée (caudex medultae spinatis); d'après les autres, l'extrémité inférieure de veu et au cervelet. Il offre au milieu le sillon médian superficiel, qui se continue, en bas, avec le sillon autérieur de la moelle épinière. L'extrémité supérieure de ce sillon se termine par une fossette appélée trou borgne dévide an peu par l'effe d'un entre-croisement qui a lieu sur ce point. L'écartement des bords de ce sillon laisse voir au fond une la me blanchêtre cribée de trous vasculaire.

De chaque côté de ce sillon se voient, 5, 5, les pyramides: elles sont constituées par deux cordons prismatiques, triangulaires, l'égèrement renflés au milieu, à base périphérique et à sommet central, qui pénètre jusque vers le milieu de l'épaisseur du buble; elles mesurent toute la longueur du buble crânien. Leur extrémilé supérieure se rétréelt et s'arrondit un peu au moment de pénètrer dans la protubérance, et présente quelquefois des fibres arciformes.

En dehors et en arrière des pyramides se trouvent, 6, 6, les corps ofireires, ainsi nommés à cause de leur ressemblance avec une olive : ils sont blancs à l'extérieur, quelquefois basselés, et plus courts que les pyramides antérieures. Leurs extrémités supérieures divergent l'une de l'autre, sons atteindre la protubérance, et sont séparées de celle-ci par une dépression assez profonds e cette dépression est la fossette de l'éminence ofi-crite de Vierd Alzyr, dans laquelle naissent le nerf facial et la portion antérieure du nerf auditil. Les extrémités inférieures, moins volumineuses, sont croisées souvent par deux faisceaux de fibres disposées en arcs, à concaviés supérieure : ce sont les faisceaux arciformes de l'olire.

A 5 ou 6 millimètres au-dessous et en arrière des olives, on remerque, 7, 7, les tubrevules cendres de Rolando. Deux sullons profonds, qui son la confuntation des sillons collatéroux antérieurs de la moule, lesquels sont, au contraire, très superficiels, séparent les olives des pyramides. Au fond de ces sillons s'insèrent les radicules du neuf grand hyococloses.

Immédiatement en deltors de ces sillons, on aperçoit, 8, 8, les corps restiformes, dont une portion seulement est visible ici. Le reste se voit à la face postéro-supérieure de la moelle allongée, qui sera décrite plus loin.

La face antérieure de la protubérance annulaire se continue, en grande partie, avec, 9, 9, les pédoncules éérébraux dont elle se distingue par la direction de ses fibres, qui n'est pas la même, et par une saillie qui est beaucoup plus considérable, autout chez l'homme.

Les pédoncules cérébraux sont deux grosses colonnes blanches, fasciculées, à fibres parallèles. Cylindriques au point d'immergence avec la protubérance, bientôt ces deux colonnes s'aplatissent en s'élargissant, et se dirigent

en divergeant vers les lobes cérébraux, dans lesquels elles s'enfoncent : là, elles sont limitées par les bandelettes des nerfs optiques qui les croisent obliquement.

Un espace triangulaire sépare l'un de l'autre les pédoncules. Cet espace inter-pédonculaire forme, conjointement avec un autre espace triangulaire, circonscrit par le chiasma et les bandelettes des nerfs optiques, un grand espace losangique qui loge, d'arrière en avant, un cul-de-sac assez profond, appele trou borgne antérieur, les nerfs moteurs oculaires communs, les lamelles perforées médianes ou lamelles cribbées inter-pédonculaires, les tubercules obsidremes ou demineces manifiliaires, le tuber cine reurem et sa tige oituitaire.

En dehors et en arrière des pédoncules, sont, 10,10, les corps genouillés: ce sont quaire renflements, deux de chaque côté, qui se continuent avec les bandelettes des nerfs optiques. Les internes sont gris et saillaints, les externes sont blanchtres et moins marqués.

#### FIGURE 2

#### FACE POSTÉRO-SUPÉRIEURE DE LA MOELLE ALLONGÉE.

Elle offre à considérer la paroi antérieure du quatrième ventricule, les pédoncules supérieurs du cervelet, les faisceaux triangulaires latéraux, les tubercules quadrijumeaux et la glande pinéale.

## Explication de la figure 2.

4. Paroi antérieure ou inférieure du quatrième rentrieule, ou sinus r'homboilal. On désigne sous ce non toul l'espace losangique qui résulte lui-même de l'adossement par la base de deux excavations triangulaires. L'excavation inférieure est constituée par la face supérieure du bulbe crânien : c'est le calamus scriptorius d'Hérophile. L'excavation supérieure est la face supérieure même de la protubérance annulaire. On remarque sur cette paroi ;

2. Le sillon médian: il se dirige de l'angle supérieur vers l'angle inférieur du sinus rhomboïdal et constitue la tige du calamus. La moité Inférieure de ce silion présente sur les côtés des stries blanches, trausversales, non symétrques, dont quedques nons forment les racines des nerés adulfis! ce satries sont les barries du calamus. L'extrémité inférieure de ce sillon médian se termine par un cul-de-sac triangulaire, appelé bec du calamus ou centriculé d'Arantius, lequel se continue avec le sillon médian postérieur de la moelle épinière. Son extrémité supérieure fait suite au troisième ventricule, au moyen de l'aqueducé de Vajeius.

Cette paroi est revêtue d'une substance grise continue à celle de la moelle épinière dont la couleur contracte avec la blancheur des stries.

Les bords de l'excavation triangulaire inférieure sont formés par :

3, 3, les corps restiformes (processus cerebelli ad medullam oblongatam, pédoncules cérébelleux inférieurs ou pyramides latérales) : ce sont deux colonnes qui réaullent de la divergence des faisceanx postérieurs de la moelle épinière. Les deux tiers externes se recourbent pour se diriger en arrière et pénétrer jusque dans l'épaisseur du cervelet, et former, avec les autres pédoncules cérébelleux, le noyau blanc du cervelet; le tiers interne longe le quatrième ventricule, pour se confondre avec une saille longuletimale, portion du faisceau intermédiaire ou innominéedu bubble gristitre, située sur chaque côté du sillon médian.

Dans l'écattement des corps restiformes et en bas, on trouve, d, fi, les pyramides postérieure ou renfiements mamelonnés des cordons médians postérieurs. Ce sont deux petites éminences qui se continuent en bas, avec les cordons médians postérieurs et qui se dirigent en haut, en divergeant, pour se confondre insensiblement avec les parties postérieures des corps restiformes. Un sillon sépare, en avant, les corps restiformes des olives, et se continue avec le sillon postérieur de la moeille.

L'espace triangulaire supérieur de l'excavation rhomboïdale est limité de chaque côté par :

5. 5., les pédoncules cérébelleux supérieurs (processus cerebelli da testes, processus cerèbelli da terremun). Ce sont deux handeleutes blanches médollaires, à fittes longitudinaise et paraillées, qui de dirigent d'arrière en avant, et un peu de debors en dedans du noyau central de chacun des lobes latéraux du cervelet, vers les tubercules quadrijuneaux. Au point d'émergence du cervelet, es pédoncules supérieurs croisent point d'émergence du cervelet, es pédoncules supérieurs croisent peut écritaire du quatrième ventricule. Les bords externes sont séparés des Podoncules moyeus du cervelet par un silton longitudinal (sition latéral de l'étatimo), les bords internes paraisent réunis par la valvaile de Vieussens. Les extrémités inférieures se perdent dans le noyau blanc du lobe latéral du cervelet. Les extrémités supérieures sérnaggent sous les tubercules quadrijuneaux et sont recouverts par:

6, 6, les faisceaux triangutaires latéraux de la moetle allongée on rubans de Reit. Ces deux faisceaux sont grisatres, à libres obliques et légèrement curvilignes, et correspondent par leur base, 7, 7, au sillon latéralde la moulte allongée (sillon latéral de l'isthme). Un des bords de ces faisceaux longe les tubercules ettest, l'autre forme rellef sur les pédoncules supérieurs du cervelet; ils se distinguent des pédoncules cérébelleux supérieurs par la couleur, qui est d'un gris blanc, et par la direction différente des fibres.

Au-devant des pédoncules cérébelleux supérieurs et des faisceaux triangulaires, et au-dessus des pédoncules cérébraux, on remarque 8, 8, les tubrecules quadrijumeaux on bijumeaux : ce ont quate éminences gristites dont les deux antérieures (nates) sont plus grosses et plus arrondies que les deux postérieures (testes), qui sont plus petites et moins saillantes. Les deux antérieures sont séparées des postérieures par un silion transversal. Dans une petite expandion qui sépare l'un de l'autre les tubercules antérieurs, est logée la glande pinédat. Une autre excavation bien plus petité; sépare aussi l'un de l'autre les tubercules postérieurs et présente le frein de la raticulté de l'ieuseaus. Les tubercules antérieurs communiquent, de chaque côté un est le corps genouillé externe, au moyen d'un faisceau blanc qui est ordinairement peu prononcé chez l'homme. Un faisceau analogue, mais plus prononcé, établit de chaque côté une communication entre les tubercules postérieurs et le corps genouillé interne. Au-dessons des tubercules quadrijumeaux et sur la ligne médiane, passe l'aquaduc de Syléviau.

# Explication de la figure 3,

4. Valvule de Vieussens: elle consiste en une lamelle médullaire, minez, mi-transparente, longitudinale, qui ferme l'expace compris entre les deux pédenœules supérieurs du cervelle. Sa face postérieure ou supérieure, légèrement déprimée, contigué en avant seulement, se continue, en arrière, avec quelques lamelles grisitres de la pertion antérieure en inférieure un resultant de la pertion antérieure en inférieure du remis supérieurs du cervelet la paroi postérieure du quatrième venirieule et répond au vernis inférieur. Cette valvule est donc située, en partie, entre les vermis supérieur et inférieur. La rarière, elle se continue avec le bole médial du cervelet el forme l'arbré de vide ec lobe; en avant, elle se termine au niveau des tubercules testes ; la élle se confond avec le frein de cette valvule. — 2, 2. Nert pathéque ou quatrième paire ; il a son origine sur la valvule de Vieussens. — 3, 5. Faisceaux triangulaires latéraux ou rubans de létil. — h. Tubercules quadrijumeaux. — 5. Vermis supérieur; il est renversé lei pour bien voir la valvule de Vieussens. — 6, 6. Coupe des pédoncules cérébelleux. — 7. Clainde pinéela renversée.

## Explication de la figure 4.

1. Portion du vermis supérieur recouvrant la valvule de Vicussens. — 2. Tubercules quadrijumeaux. — 3. Coupe antéro-postérieure et oblique du cervelet. —  $\underline{\mu}$ . Coupe horizontale du cervelet.

(Ces deux coupes ont pour objet de montrer les rapports de situation et de profondeur qui existeut entre la valvule de Vieussens et le cervelet.)

## Explication de la figure 5,

4. Extrémité antérieure du vermis Inférieur. — 2, 2. Extrémité antérieures des bobules ionsiliaires; elles evoient dans le quatrième ventricule par l'ablation de la valvule de Vieussens. — 3, 3. Pédoucules cérébelleux supérieurs. — 5. Corps rhomboidal, mis à nu par une section hotizontale du cervelet : floorrespond aux angles inféraux du quatrième ventricule. — 5, 5. Lobes latéraux du cervelet. — 6. Portion du lobe moyen du cervelet.

## Explication de la figure 6.

#### FACE LATÉRALE DE LA MOELLE ALLONGÉE.

4. Pyramide antérieure. — 2. Olive. — 3. Sillon longitudinal qui sépare la pyramide de l'olive, et dans leque d'insèren les filets radiculaires du nerf grand hypoglosse. — h. Fibres arviformes et tubercule cendré de folando. — 5. Corps resiforme. — 6. Sillon qui le sépare de l'olive. — 7. Ligne d'insertion des nerfs glosso-pharyngien, pneumo-gastrique et des racines buibaires du nerf spinal; elle est la continuation du sillon latéral postérieur correspondant. — 8. Faiscean internédiaire à cette ligne et à l'olive, ou faisceau respiratoire de buible de Ch. Bell. — 9. Nerf anditif, contournant le corps resiforme. — 10. l'édoncule moyen du cervelet, coupé. — 11. Grosse racine de la cinquitme paire, se dégageant de la protubérance, entre les handelettes supérieure et moyenne. — 12. Deux des tubercules quadrijumeaux. — 13. Corps genouillés externe et interne: lls se continuent avec les racines externe et interne de la bandelette optique. — 14. Pédoncule du cerveau coupé.



Dessiné daprés nature et hth.par Levellle

Prepare par Judovic

lmp Lemercer &Paris

# PLANCHE 15.

CETTE PLANCHE MONTRE LA CONFORMATION INTÉRIEURE DES PARTIES CONSTITUANTES DE LA MOELLE ALLONGÉE.

PRÉPARATION. — Afin d'étudier toutes les parties reproduites sur cette planche et de suivre la direction des fibres constituantes des renflements encéphaliques, îl est iudispensable d'avoir à se disposition plusieurs moeiles allongées très fraiches. Quelques unes serviront à l'étude telles quelles, sans aucune préparation préalable; les autres devront être durdes par une immersion de dix à douse jours dans l'álcool concentré.

On peut aussi employer la coction dans l'huile ou dans l'eau salée.

Le jet d'eau, dont on varie la force à volonté, donne aussi de bons résultats; mais à la condition de n'agir que sur des organes excessivement frais et n'ayant subi aucune espèce de macération, ni coction.

L'étude de la conformation intérieure de la moeile allongée réclame la combinaison de plusieurs moyens nécessaires au succès d'une honne préparation.

Ainsi, pour reproduire les figures 1 et 2, on pratiquera des coupes horizontales faites par tranches successives et très minces. La reproduction des figures 4 et 6 sera pratiquée d'abord par des incisions faites avec le scalpel, et terminée par l'écartement complet o unicomplet à l'aide des doigts.

Trois moyens seront mis en usage pour la reproduction des figures 3 et 7; le scalpel, la dissociation des fibres au mayen d'un écartement suffisant, et l'action de racler.

La figure 5 sera préparée par des coupes pratiquées à la fois avec je scalpel et par l'action de racler.

J'ajouterai, pour prémunir les élèves contre les mécomptes et les découragements qui seraient la suite des mauvais succès des préparations, que la cause tient assez sonvent à l'emploi qu'ils ont pufaire, à leur insu, de sujets qui, ayant au deiors toutes les apparences d'une fraicheur convenable, contenaient au dedans un commencement d'altération.

Une autre cause peut, indépendamment de celle-ci, faire manquer une préparation : c'est le défaut d'habitude et de dextérité, si utiles dans ces sortes de préparations, et que la pratique seule peut donner.

#### Explication de la figure 1.

1. Coupe horizontale et superficielle de la face inférieure de la protubérance. Cette face constitue un plan de libres blanches, transversales, disseminées au milieu d'une substance d'un gris jaunâtre. Les fibres blanches, moins marquées que celles de la couche superficielle, qui est enlevée lel, sont à peine sensibles sur la ligne médiane, où elles paraissent former une espèce de raphé. — 2. Coupe horizontale et superficielle du buibe craînen. On volt les olives es repprocher de la ligne médiane, en passant derrière les pyramides. On reconnaît qu'elles sont formées à la péripitérie par une écorce blanche, doublée elle-même d'une substance grise jaunâtre plissée sur elle-même, ouverte sur la ligne médiane, et dans laqueile se trouve un noyau de substance blanche et grise.

#### Explication de la figure 2.

1. Compe horizontale et plus profonde de la protubérance, faite au niveau du plan du buibe et des pédonces cultes du cerveau. On volt les fibres transverses continnes, de chaque cofé, avec tes pédoncules cérébelleux moyens, qui sont coupés icl. Ces fibres transverses sont croisées perpendienlairement, et comme natées, par des faisceaux de fibres blanches antéro-postérienres, qui vont des pyramides, dont elles ne sont que des prolongements, dans les pédoncules cérébraux. La substance grise est interposée à ces fibres. — 2, 2. Pyramides conservées en entier. — 3, 6. Olives dont on ne voit qu'une portion, l'autre portion étant cachée par les pyramides. — 4, 6. Pédoncules du cerveau.

## Explication de la figure 3.

1. Coupe des fibres transversales, snperficielles de la protubérance, pratiquée sur un côté, pour voir plus profondément, 2, les fibres antéro-postérieures de la pyramide se continnant, à travers la protubérance, avec

les fibres superficielles du pédoncule cérébral correspondant, - 3. Coupe des fibres transversales movennes de la protubérance, pour laisser voir, 4, d'autres fibres longitudinales qui appartiennent à la face antérieure du cordon intermédiaire ou latéral du bulbe (faisceau moyen, faisceau innominé, faisceau de renforcement). La face postérieure de chaque cordon latéral proémine sur la paroi antérieure du quatrième ventricule, où elle forme, en dehors du sillon médian, une saillie antéro-postérieure; elle est tapissée par la substance grise qui revêt cette paroi. Ce faisceau ou cordon n'est autre chose que toute cette portion du faisceau antéro-latéral étrangère à la formation de l'entre-croisement des pyramides ; il traverse la protubérance, d'arrière en avant, pour se continuer : 1° avec la couche profonde des fibres du pédoncule cérébral : 2° avec la lamelle perforée médiane : 3º avec le pédoncule cérébelleux moyen, par une petite portion qui se détourne pour se rendre dans cet organe, Nous verrons que la face postérieure des deux cordons latéraux ou movens donne, de chaque côté de la ligne médiane, deux autres prolongements. L'un, le faisceau triangulaire latéral, forme avec celui du côté opposé une sorte de commissure au-dessous des tubercules quadrijumeaux ; l'autre, qui constitue une des moitiés de la ralvule de Vieussens, s'entre-croise avec celui du côté opposé, à la manière du chiasma des nerfs optiques, pour compléter cette valvule, laquelle occupe l'intervalle qui sépare les bords internes des pédoncules cérébelleux supérieurs, et se prolonge dans l'épaisseur du lobe médian du cervelet. On voit donc que le faisceau intermédiaire, ou cordon latéral, fournit cinq prolongements. Ce cordon contient dans son épaisseur l'olive, et a été nommé, à cause de cela, faisceau sous-olivaire, ou mieux olivaire; il est placé entre le corps restiforme et la pyramide, dont il est séparé par une couche de fibres transverses de la protubérance, et par un noyau de substance grise.

D'après M. Gruveilhier, le faisceau moren serait formé par une portion seulement (la portion la plus proonde) du faisceau ou cordon latéral, qui serait renforcée par un tissu propre, d'un gris jaunâtre, ayant quelque analogie avec la substance des couches optiques; de B, son nom de faisceau de renforcement. D'autre portion du faisceau antéro-latéral, la plus grande, constituerait le corps restiforme correspondant. Les résultais de mes dissections controlésent formellement cette opinion; j'adopte la première, énoncée cl-dessus, qui est aussi celle

de M. Longet.

5. Fibres transversales profondes de la protubérance annulaire. — 6. Corps genouillés externe et interne, de comment naissance aux racines interne et externe de la bandelette optique. — 7. Substance noritare (Josus niger de Sæmmerring), placée dans l'épaisseur des pédoncules cérébraux, immédiatement au-devant de la protubérance, entre les fibres pédonculaires de la pyramide et celles du faisceau moyen. — 8. Section de la portion cérébelleuse de corps restiforme. — 9. Pyramide. — 10. Pyramide coupée en partie, pour laisser voir toute l'olive correspondante. — 11. Point d'entre-croisement ou de décussation des pyramides, rendu visible par un légre écartement de ces corps.

## Explication de la figure 4.

1. Entre-croisement des fibres, vu au fond du sillon médian de la paroi antérieure du quatrième ventricule. On le voit au moyen d'une section verticale et médiane des tubercules quadrijumeaux, de la glande pindale et par l'écartement, au moyen des doigts, du sillon médian de la paroi antérieure du quatrième ventricule. Ce entre-croisement ou décussation, que M. Foville a représenté dans son atlas, pent être obtenu facilement. Quant à son existence réelle, elle est encore un sujet de donte. D'après MM. Valentin et Longet, qui l'adimettent, la partie supérieure de cet entre-croisement aurail lieu entre les pédioncules supérieurs du cervelet, qui sont eux-mèmes une dépéndançe des faisecaux positéeiurs, et les penlongements des cordons latéraux (faisecaux moyens du bulbe, faisecaux innominés). Sa partie inférieure serait due uniquement à l'entre-croisement des faisecaux moyens (faisecaux innominés).

M. Grueillier's exprine ainsi: «Il n'y a pas entre-croisement, mais apparence d'entre-croisement dans toute la hauteur du faisceau innominé du bulbe, depuis le collet du bulbe jusqu'au niveau de l'extrémité postérieure de l'espace inter-pédonculaire; que cette apparence d'entre-croisement est le résultat de l'accolement des deux moités du bulbe; que d'ailleurs cet entre-croisement, s'il avait lleu, ne se fersit qu'aux dépens des fibres antérpostérieures, lesquelles forment un système particulier de fibres entre les deux faisceaux innominés, et ne se continuent, en aucune façon, avec les fibres longitudinales de ces faisceaux innominés; mais que l'entre-croisement est sinon démontré d'une manière incontesable, au moins infinitune probable, entre ces faisceaux innominés dans toute l'étendué de l'espace inter-pédonculaire, c'est-à-dire au niveau des tubercules quadriumeaux.

Un peu plus haut M. Cruveilhier dit: «Au niveau des pédoncules cérébraux, il m'a paru qu'il n'y avait pas seulement juxta-position avec accolement des deux faisceaux innominés, mais bien véritable entre-croisement. Le faisceau innominé du côté droit m'a paru s'entre-croiser par fascicules avec le faisceau innominé du côté gauche, pour aller se jeter dans la couche optique gauche, et réciproquement, » M. Cruveilher ajout : «Toutefois la chose n'est pas aussi évidente, anssi incontestablement démontrée pour moi que l'entre-croisement des pyramides. »

Malgre l'autorité imposante de MM. Foville, Valentin et Longet, je me range à l'opinion de M. Cruvellibler, qui nie l'enter-robsement réel et qui o'admet qu'une simple apparence d'entre-croisment. Mes préparations m'ont démontré que cette apparence était uniquement le résultat des procédés employés pour le démontre. En écortant l'un de l'autre les bords ou lièvres du sillon median du quartime ventrècule, on dissocle les fibres anétro-postérieures qui étaient simplement juxta-posées, et pendair que les extremités supérieures de ces fibres s'écartent, leurs extrémités inférieures se rapprochent, se pressent les uses contre les autres, de manière à s'engreure réciproquement. Quand on complète la séparation des deux moités, un examen attentif démontre que toutes les fibres anétro-postérieures sont parallèles entre elles ; on ne trouve nulle part aucun vestige de déchirure de ces fibres ; ce qu'un autait lieu inévitablement, al leur passage s'édectuait d'un côté à l'autre.

2, 2. Corps restiformes, ils sont le résultat de la bifurcation des faisceaux postérieurs de la moelle épinière, On peut distinguer à chacun deux portions. L'une, plus considérable, se recourbe pour pénétrer dans le cervelet; c'est, 3, la portion cérébellease du corps resilforme (pédoncule cérébelleux liérieur du cervelet). L'autre portion, û, plus grêle, se dirige de has en haut, longe le sillon médian de la paroi amérieure du quatrième ventricule, se réunit avec l'extrémité supérieure du processus cervelui avec lettre, et s'agage sous les tuber-cules quadriqueaux et les couches optiques, pour se rendre au pédoncule cérébral correspondant.

5, 5. Pedoneules supérieurs du cerveite (processus cervébelli ad testes, ou mieux processus cercébelli ad cervebrum). Chacen d'eux se dégage du noyan blanc du cervelet, dans l'épaisseur duquel il semble se continuer avec le pédoncule inférieur de cet organe. Parallèle d'abord au pédoncule cérébelleux inférieur, Il se dirigiebienté en baut et en déalas, et le croise presque perpendichairement au moment où il d'emerge du cervelle, et arrive aux tubercules quodrijumeaux, sous lesqu's il a'engage pour constituer avec la portion interne du corps restiforme correspondan III étase sunérieur du pédoncule cérébral.

6, 6. Faisceaux triangulaires: ils contournent les extrémités supérieures des pédoncules cérébelleux supérieurs où ils forment rellef, et passent sous les tubercules quadrijumeaux, en constituant par leur réunion nue commissure transversale. M. Longet les considère comme une dépendance des faisceaux moyens ou innominés du bulbe, sur les cotés desquels ils ont leur origine.

7. Valvule de Vienssens. Elle est regardée généralement comme la continuation des bords internes des pédoncules supérieurs du cervelet.

Mes dissections m'out démontré que son origine et son trajet sont ceux du faisceau triangulaire arec lequel es confiond supérierement. En effet, il est facile de voir que chacune des moitiés de la valvule prend naissance au niveau du bord externe du pédoncule supérieur correspondant du cervelet, où elle se continue avec le faisceau Intermédiaire du bulbe ou faisceau Innominé. Là, elle se recourbe de débors en déclans, recouvre la face supérieure du pédoncule cérébelleux supérieur; arrivée au niveau du bord Interne du pédoncule correspondant, elle se réunit et s'entre-croise avec celle du côté opposé. Cette valvule n'est donc que le résultat d'un entre-croisement des fibres les plus externes des faisceaux Innominés du bulbe on faisceaux intermédiaires.

8,8. Tubercules quadrijumeaux. Ils sont formés principalement par une substance grise centrale, qui semble se continuer avec celle de la couche optique. Une conche mince de substance blanche recouvre la périphérie. La substance grise est traversée par quelques fibres iongitudinales, qui paralssent se continuer avec les pédoncules supérieurs du cervelet et avec des fibres transverses qui émergent des faisceaux triangulaires. — 9, 0. Moités de la glande pinéale. — 10, 10. Couches optiques. — 14, 11. Coupe des pédoncules cérbelleux moyens.

### FIGURE 5.

Elle représente la moelle allongée de profil, sur laquelle on voit l'origine réelle de la grosse racine de la cinquième paire.

Préparation. — Après avoir séparé le pédoncule moyen de la protubérance par une section pratiquée sur la limite de ces deux organes, on entère avec le scalpel, sur la coupe obtenue, des conches minces, soit par tranches successives, soit par l'action de racler, en procédant de haut en base d'avant en arrière, c'est-à-dire dans la direction d'une ligne oblique allant de la face antérieure de la protubérance, vers l'angle latéral du quatrième ventricules on découvre alors na gros falecea que l'nest que la continuation de la grosse arcine de la cinquième paire, et dont l'origine réelle a lieu par trois ordres de racines. Les unes, antérieures, se dirigent en avant, entre la face inférieure de la protubérance et la portion cérebelleuse du corps restiforme, pour s'anastomoser avec le nerf auditif. Les deuxtèmes, postérieures, se continuent sous la substance grise de la parol andréfeure du

quatrieme ventricuie, a vec le falsceau intermédiaire du bulbe ou falsceau moyen; enfin, les autres descendent dans l'épaisseur du corps resiflorme, pour se continuer avec celui-ci, dans l'intérieur duquel on peut les autre jusqu'au niveau du bec du calamus seriptorius.

# Explication de la figure 5.

 Protubérance annulaire. — 2. Bulbe crânien. — 3. Pédoncule cérébral. — 4. Grosse racine de la cinquième paire. — 5. Nerf auditif.

# Explication de la figure 6.

4. Moitié de la moelle allongée obienne au moyen d'une coupe verticale antéro-postérieure, pratiquée sur la ligne médiane. On y voit, 2, des fibres antéro-postérieures et transversales. Chez quelques sujtes, une portion de ces fibres se continue, au niveau du sillon médian antérieur, avec les fibres arciformes qui recouverni les pyramides et les dives. Ce sont ces fibres esqu', avec les fibres semblables de l'autre moitié de la moelle allongée, concourent à produire l'apparence d'entre-croisement signalée plus haut.

# Explication de la figure 7.

4.1. Coupe antéro-pasiérieure et verticale de la moelle allongée, faite un peu en dehors de la ligne médian. — 2. Protubérance anuslaire coupée. — 3. Buble craine. — 4. Paleacea moyen ou falecea innominé, placé dans l'épaiseaur du buble, entre, 6, la pyramide antérieure et, 6, le corps resifforme : on voitee faiseau traverser la proubérance et passer au-devant, 7, du pédoncule supérieur du cervelet et, 8, dis tubercules quadriqueaux, dout il est séparé par, 9, l'aquedue de Sylvius. On apercoit, 10, quelques libres se déacher de ce faiseaux, pour se continuer avec le collier interpédonculaire de la protubérance. — 11. Coupe des fibres qui ont formé la décussation des pramides.

# Explication de la figure 8.

 Coupe transversale et horizontale de la moeile allongée, à 5 millimètres au-dessus des pyramides. Les fibres transversales prennent une direction onduleuse pour s'entre-croiser avec les fibres antéro-postérieures.
 Protubérance.
 3, 3. Pédoncule moyen du cervelet.
 4, 4, Tubercules testes.
 5. Valvule de Vieussens.
 6. Aquedac de Sylvius.

# PLANCHE 16.

# 2° CERVELET.

#### CONFORMATION EXTÉRIEURE.

Le cervelet est cette portion de l'encéphale qui est située à la partie postérieure et inférieure de la cavité crânienne, dans les fosses occipitales, au-dessous du cerveau, dont élle est séparée par la tente, et en arrière de la moelle allougée. Il a la forme d'un ellipsoide aplati de haut en bas, arrondi dans son contour et plus mince sur les bords que dans son milieu; son grand diamètre est transversal, et le petit antéro-postérieur. On l'a comparé à un ocur de carte à jouer, à sommet trouqué dirigé en avant et à base tournée en arrière. Les ancieus l'ont assimilé à deux sphéroides aplatis et confondus par leurs points juxtaposès. Parfaitement symétrique, et recouvert par le cerveau et les méninges, le cervelet est sillonné, dans toute sa périphérie, par des rainures plus ou moins profondes, et formé de trois lobes: deux lobes latéraux et un lobe moyen qui les réunit entre eux. Sa circonférence offre sur la ligne médiane deux échancrures qui sont la terminisaion d'une grande scissure, placée à la région inférieure: l'une, postérieure, est en rapport avec la faux du cervelet et la crête occipitale interne; l'autre, antérieure, embrasse la moelle allougée.

Trois substances composent son tissu : l'une blanche, médullaire et centrale, est entourée par la substance grise ou corticale périphérique; la troisième, qui est jaunâtre, est intermédiaire aux deux autres.

La substance médullaire du cervelet est plus consistante que celle du cerveau ; la substance grise est, au contraire, plus molle.

Le volume du cervelet de l'adulte est proportionnellement plus considérable que celui de l'enfant. Entre le cerveau et le cervelet de l'enfant le rapport est :: 1 : 20.

Gall et Cuvier prétendent que le cervelet de la femme est proportionnellement plus volumineux que celui de l'homme. Les observations de M. Leuret contredisent cette assertion.

Le cervelet des autres espèces animales est aussi proportionnellement moins volumineux que celui de l'homme.

M. Flourens considère le cervelet comme le siège exclusif du principe qui coordonne les mouvements de locomotion.

D'après Gall et M. Serres, îl est l'organe de l'instinct de la propagation ou de l'amour physique. On considère au cervelet une région supérieure, une région inférieure et une circonférence.

Cette planche représente la conformation intérieure et extérieure du cervelet.

Préparation. — Le cerveau re posant sur la convesité, sonieve d'une main le cervelet, de manière à l'écarter du cerveau, vous observez entre ces deux organes une espèce de cul-de-sac revêtu par la pie-mètre, qui est très épaises et très vasculaire sur ce point. Enlevez cette membrane avec précaution, vous découvrez alors la portion transversale de la fente cérébrale de Bichat. En écartant et en soulevant les lèvres de cette fente, vous necontrez plus avant les tubercules quadrijumeaux et la glande pinéale, qui demeure quedquefois adhérente à la toile choroidienne; faites ensuite avec un bon scalpé à longue lame une section perpendiculaire ou oblique, qui, passant au-devant des tubercules quadrijumeaux, se termine sur les pédoncules cérébraux, un peu au-devant de la protubérance : vous sépares ainsi du cerveau le cervelet et la moeile allongée, qui sont rénnis entre ext. La séparation étant obtenne, vous déposilles complétement et avec sois le cervelet de la pie-mètre, pour ne pas entraluer la substance grise, unie întimement à cette membrane par une multitude de prolongements cel·lulo-vasculaires. Saus cette précaution, l'abbiton de cette substance, déjà s'facile, serait inévitable, surtout si l'Organe épouvait un commencement d'altération on de ramoilissement.

#### FIGURE 1.

Cette figure montre la région supérieure du cervelet. Les tubercules quadrijumeaux sont conservés pour indiquer leurs rapports avec cet organe.

# Explication de la figure 1.

Séparée des lobules postérieurs du cerveau par la tente du cervelet, cette région oftre sur la ligne médiane, l. l'éminence termiculaire supérieure (processus vermiformis superior). Cette éminence antéro-postérieure est une dépendance du lobe médian du cervelet et divise la région supérieure en deux parties égales; elle est sillonnée par des rainures transversales et annulaires qui l'ati donnent l'aspect d'un ver à sole. Son extrémité antérieure, plus marquée, recouvre la valvale de Vieussens, le grocessus cervébelli ad testes, et un peu les deux tubercules postérieurs (testes). Son extrémité postérieure n'arrivant pas Jusqu'à la circonférence du cervelet, elle concourt à former ou arrière. 2, l'échaperure médiane du certelét.

De chaque côté de l'éminence vermiculaire supérieure, cette région présente un plan inclinée na bas et au den ors, et est sillonnée par des rainures curvilignes, à concavité autérieure, et de plus en plus grandes d'avant den arrière. La profondeur de ces rainures ou sillons n'est pas la même; de là sa division en lobules, segments, lames et lamelles. Les sillons les plus profonds et les plus larges se continuent d'un côté à l'autre, sans être interrompus par le vermis supérieur. Les autres sillons, plus petits et superficiels, semblent se terminer sur le vermis supérieur et ne se continuent pas d'un côté à l'autre. — 3. Tobercules quadrijumeaux.

### FIGURE 2.

Elle représente la région inférieure du cervelet. Le bulbe crânien est coupé à sa base, pour mettre à nu le vermis inférieur. La protubérance et les pédoncules sont conservés, pour faire voir les rapports de ces organes avec le cervelet.

## Explication de la figure 2.

Cette région est convexe et en rapport, sur les côtés, avec les fosses occipitales inférieures de la base du crine, sur lesquelles elle se moule, et sur la partie médiane, a vec le bulbe crànien qui est logé dans l'échacrure médiane du cervelet; elle est divisée en deux moiltés latérales, arrondies, qu'on a appelées lobes on hémisphères du cervelet, par , 1, la grande sciessure médiane du cervelet : c'est une large dépression antéro-postérieure (eu-lecula) faisant souite, en arrière, à l'échacrure qui reçoit la faux du cervelet; en avant, cette scissure se termine par une large goutilère qui reçoit la moit le postérieure de la moelle allongée. Elle présente au fond, 2, l'éminence vermiculaire inférieure, rermis inférior ou processus vermiformis inferior): Cest une enlance co-noide, antéro-postérieure et sillonnée transversalement. Son extrémité postérieure ou base est dirigée en bas, produine dans le fond de l'échancrure médiane postérieure et se continue avec l'éminence vermiculaire supérieure, pour constituer le vermis postérieur. Son extrémité antérieure, ou sommet, regarde en haut et fait saillie dans le quatrième ventrieule, jusqu'au-dessous de la valvule de Vieussens. Chaque codé de l'éminence offire un prolongement dirigé transversalement dans l'épaisseur d'u cervelet et est recouvert entièrement par le lobule correspondant (lobule tonsillaire) qui vermis inférieur.

La réunion du vermis inférieur, du vermis supérieur et du vermis postérieur constitue le lobe médian du cervelet, que Gal a appelé partie fondamentale du cervelet, parce qu'il existe chez tous les veriébrés, et qu'il précède l'apparition des lobes latéraux.

En dehors de cette seksure et de l'éminence vermiculaire, on aperçoit la face inférieure des lobes latéraux on hémisphères du cervelet, lesquels ne sont en quéque sorte que des parties de perfectionnement qui appartiennent aux mammifères seulement, et dont le développement devient considérable, surtout chez l'homne. Ces lobes sont arrondis et sillonnés aussi par des rainures qui paraissent interrompues sur la ligne médiane.

Nous verrons dans la troisième figure, que la communication a lieu, entre les deux lobes du cervelet, par les prolongements latéraux du vermis inférieur.

Les sillons les plus profonds divisent le cervelet en Jobules. Les lobules qui avoisinent le bulbe crinien sont, 3, 3, les amygdates (lobules tonvillaires). Placés en dehors du bulbe crinien, ces lobules se dirigent d'avanten arrière; leur extrémité positérieure, renflée, dépasse le niveau de la face inférieure du cervelet et s'engage en partie dans le trou occipital; leur extrémité antérieure, plus petite et arrondie en mamelon, proémine dans le quatrième ventrieule, de chaque cobé de l'extremité inférieure du vermis inférieure; le côté interce contribue A former l'échancture médiane du cervelet; le côté externe est séparé des autres hobules par un sillon assez profond. Deux pédoncules blancs, dirigés en delors et en arrière, jusque sur les prolongements latéraux du vermis inférieur, les retiennentau cervelet.— û, à Lôbules du mer l'eggue, espèce de touffe sinée sur le pédoncule moyen du cervelet auquel elle adhière. En delors des hobules donsiliaires et au-dessons des hobules don mer vague, on voit de chaque côté d'aures lobules concentiques et de place plus grands, à meure qu'on approche de la partie postérieure de la circonférence. Le nombre total de ces hobules est d'environ huit à neuf de chaque côté annieur des abases. Cette coupe montre, 6, la section des pramides 7, de des olives, et, 8, des corps restiformes. — 9. Protubérance annulaire se continuant de chaque côté avec le cervelet par les pédoucules moyens. Elle présente, 10, la grosse et la petite nocine de la cinquième paire; 11, la sistime paire; 21, 21, a portion dure et la portion utoile de la septitume apire, et son met întermédialre.

#### FIGURE 3.

Cette figure est la continuation de la région inférieure et a pour objet de montrer complétement le vermis inférieur et ses prolongements mis à nu par le renversement d'arrière en avant du bulbe crànien, et par un lèger écartement des hémispibères du cervelet.

Les lobules tonsillaires sont enlevés pour montrer les valvules de Tarin.

# Explication de la figure 3.

4. Le vermis inférieur, plus saillant et plus distinct que le vermis supérieur, ofte à considére quatre propagements. -2, 2. Les prolongements latéraux i les prénàtres dans les slobes latéraux du cervelte avec lesquels ils se confondent, et auxquels ils forment une espèce de commissure qui les réunit entre eux. — 3. Le prolongement software propositérieur il et rendié, et occupe le fond de l'échanceure postérieure. — 4. Le prolongement antérieur: Il marche en s'efficiant d'avant en arrière, et se termine par un petit rendiement appelé éminence manifaire (luette on tubercule lumineux du quatrième centricuté), qui pénêtre dans le fond du quatrième ventricute, quay au nivea de sea angles latéraux et au-dessous de la valvulé de Vieussens. Cette éminence donne naissance, de chaque côté, aux, 5, 5, valeules de Tarin : ce sont deux replis semi-lunaires, minces, demi-transparents, qu'on a comparés aux valvules sygmonés de l'avante. Le bord antérieur, concave, est libre et plus épais que le resie ; l'extrémité interne se continue avec la luette; l'extrémité externe remonte en delors, entre l'échanceure antérieur du crevelet et le bulle crânie, et se continue avec les touffies ou bolles du nert vague. La face inférieure de ces valvules est recouverte par le lobule tonsillaire, qui doit être enlevé pour la blen voir. Saface supérieure, légérement concave, forme un cul-d-asse avec la parqui postérieure du quatième ventricule.

L'ensemble de ces diverses parties a été comparé au voile du palais. L'extrémité antérieure du vermis Inférieur serait la luette, les valveles de Tarin, les pliers, les lobules tonsillaires, les ampgales, et l'espace compris entre la luette, les bords libres de la valvule de Tarin, le bulbe crânlen et le quatrième ventricule, constituerait l'Estlme du gosier.

6. Plexus choroïde du quatrième ventricule.

#### FIGURE 4.

Cette figure est destinée à faire voir la partie antérieure de la circonférence ou pourtour du cervelet. Le reste de la circonférence se voit sur les figures qui précèdent.

La circonférence du cervelet a à peu près la forme d'un œur de carte à jouer dont le sommet scrait éclancré comme la base; elle est interrompue en avant et sur la ligne médiaue par la grande échancrure cérébelleuse antérieure. C'est une excavation ou gouttière profonde qui embrasse la moitié postérieure de la moelle allongée, et qui est le rendez-vous commun des pédoncules qui unissent le cervelet aux autres portions du centre nerveux.

Ainsi, le cervelet tient au centre nerveux : 1° par les pédonoules cérébelleux inférieurs, corps restiformes (processus cerebelli ad medullam spinalem); 2° à la moelle allongée par les pédonoules cérébelleux moyens (processus cerebelli ad pontem Varoli); 3° au cerveau par les pédonoules cérébelleux supérieurs, (processus cerebelli ad testes, ou mieux, processus cerebelli ad cerebram).

La circonférence présente eu arrière, et sur la ligne médiane, une autre échancrure à bords arrondis, épais et convexes, au fond de laquelle se voit le vermis postérieur, qui unit le vermis supérieur au vermis inférieur. Cette échancrure correspond à la crête occinitale internet etau reuli de la dure-mère, appelé faux du cervelet, et se continue, en avant, avec la grande scissure médiane qui reçoit la moitié postérieure du bulbe crânien.

Un sillon horizontal et très profond, commençant à l'échancrure antérieure pour se terminer circulairement à l'échancrure postérieure, divise les hémisphères cérébelleux en deux segments, l'un inférieur, l'autre supérieur, plus considérable.

# Explication de la figure 4.

1. Région supérieure du cervelet : elle forme un double plan indiné. — 2. Région inférieure. — 3. Sillon de la circonférence, qui divise le cervelet en deux poritons, l'une supérieure, l'autre inférieure. — 4. Pédoncule chébelleur mopen, pénétrant dans l'épaisseur du cervelet. Ce pédoncule est masqué un pen par, 5, le lobule du nerd vague. — 6. Compe verticale et transversale d'une portion de la circonférence antérieure du cervelet, pour laisser voir, 7, le pédoncule moyen, s'irradiant dans l'épaisseur des lobules, lames et lamelles des régions inférieure, supérieure, et de la circonférence du cervelet. — 8. Bulbe crâtien. — 9. Protubérance annulaire, — 10. Coupe faite sur les pédoncules cérébraux. — 11. Collier inter-pédonculaire de la protubérance. — 12. Locus niègre de Semmerrique.

#### FIGURE 5.

Cette figure, qui montre la conformation intérieure du cervelet, fait voir l'arbre de vie et le corps rhomboïdal, à l'aide d'une section verticale antéro-postérieure pratiquée sur la partie la plus épaisse d'un lobe latéral du cervelet. Le pédoncule cérébelleux moyen est légèrement entamé. La protubérance annulaire et le bulbe crânieu sont conservés en entier et vus de profil.

La coupe de cette figure et celle de la figure 4 démontrent que deux substances principales constituent le cervelet : l'une grise, périphérique, c'est la corticole; l'autre blanche, centrale; c'est la substance médultaire. La densité plus considerable de celle-ci lui permet de résister à une assex forte pression. La substance grise, qui est au contraire molle, se détache ordinairement avec les membranes. à la suite de la putréfaction ou de la macération du cervelet.

Quelques anatomistes admettent avec Rolando une substance qui est jaunâtre et intermédiaire aux deux autres : on l'appelle couche interstitielle. D'une densité assez grande, elle demeure intacte, alors que la grise est enlevée.

La substance corticale domine sur la substance médullaire. La première est considérée par M. Baillarger comme formée par la superposition de couches alternativement blanches et grises; elle est très vasculaire.

On voit, au centre du cervelet, un noyau blanc considérable constitué par la substance médullaire. Des côtés et du sommet de ce noyau, dont la forme est ici triangulaire, à base tournée en avant et à sommet dirigé en arrière, émergent quinze ou seize branches. Les unes ascendantes ou descendantes, et les autres horizontales, deviennent les novaux d'autant de lobules.

Ges branches sont subdivisées en rameaux et les rameaux en ramuscules. On a comparé ces diverses ramifications de la substance blanche aux branchages d'un arbre dépouillé de ses feuilles ; de la le nom d'arbre de vie qui l'ui a été donné.

Les lobules sont les portions comprises entre les sillons les plus profonds, qui aboutissent de la périphérie aux côtés ou au sommet du noyau central médullaire.  $\cdot$ 

Les segments sont des divisions des lobules par des sillons moins profonds. Chacun d'eux est formé d'un rameau de substance blanche entouré par les deux substances jaune et grise.

Les lames sont les subdivisions des segments par des sillons encore plus petits.

Enfin, on nomme lamelles les subdivisions des lames, indiquées par les sillons les plus courts. Les ramuscules et les expansions les plus déliées de la substance blanche sont entourées d'un

Les ramuscules et les expansions les plus déliées de la substance blanche sont entourées d'un double feuillet de substance grise et jaune.

Au centre du noyau blanc de chacun des lobes du cervelet se trouve le corps rhomboïdal. C'est

Au contre du noyau blanc de chacun des lobes du cervelet se trouve le corps rhombould. Cest un corps ovoïde, enveloppé d'une membrane plissée en zigzag; son plus grand diamètre est antéropostérieur : il est oblique de dehors en dedans, d'avant en arrière et de haut en bas, et plus rapproché de la région supérieure que de la région inférieure. Son extrémité antérieure (voy. fig. 6, pl. 14) correspond aux angles latéraux du quatrième ventricule, et présente un orifice qui le fait communiquer avec la substance grise qui revêt la paroi antérieure de ce ventricule. Le corps rhomboïdal est constitué par une substance propre dont la couleur est d'un gris jaunâtre; il ressemble beaucoup aux corps olivaires du bulbe crânien.

Si l'on cherche à écarter les lobules des uns des autres, sur un cervelet convenablement durci par l'alcool, en procédant de la périphérie au centre, on voit la séparation de chacun d'eux s'effectuer jusqu'à la portion la plus épaisse du corps rhomboïdal, où ils s'incurvent. Les uns, ascendants, se rendent à la région supérieure; les autres, descendants, à la région inférieure. Les derniers sont presque horizontaux et aboutiesent à la circonférence.

En opérant sur un lobule, on divise alors le feuillet pédiculaire qui fait suite à ce lobule en lames juxtaposées. Chacune de ces lames peut être subdivisée encore en lamelles secondaires, tertaires, etc.

Il résulte donc que le noyau central médullaire est constitué, comme un livre, par un grand nombre de feuillets juxtaposés ou superposés, dont un des bords correspond au noyau central, où ils sont fortement serrés les uns contre les autres, et dont l'autre bord est à la périphérie, où ils sont écartés.

Chaque feuillet est formé par l'agglomération d'un grand nombre de fibres parallèles entre elles. Ces fibres ne sont elles-mêmes qu'une réunion de fibres primitives tubulaires, remplies d'un liquide analogue à celui que l'on trouve dans les autres fibres primitives constituant ces des différentes, parties du centre nerveux.

# PLANCHE 17.

### 3° DU CERVEAU.

Le cerveau proprement dit est cette portion de l'encéphale qui remplit la plus grande partie de la cavité crânienne. Il est le renflement le plus considérable de l'axe médullo-encéphalique. Regardé tour à tour comme l'origine ou comme l'épanouissement de la moelle épinière, il tient intimement à celle-ci et au cervelet par la moelle allongée.

Sa forme est celle d'un segment d'ovoide irrégulier, plus renflé vers le milieu de sa longueur. Il se compose de deux moitiés, désignées sous le nom d'hémisphers, ou mieux de lobes cérébraux, et réunies entre elles, sur la ligne médiane, par un noyau central appelé corps calleux.

Le cerveau est le siège des facultés intellectuelles et morales qui font de l'homme l'être le plus complet de la création.

On lui distingue une conformation extérieure et une conformation intéreure.

(Aña de mieux étudier les rapports et les connexions intimes de cet organe avec les autres parties constitaantes du centrenerveux, déjà connues, nous procéderons du centre à la périphérie, savoir : des ventricules au corps calleux).

Ceux qui ne peuvent pas disposer d'un nombre suffisant de cerveaux auront un avantage, dans l'étude de cet organe, à procéder de la périphérie au centre, c'est-à-dire du corps calleux vers les ventricules.

Cette plauche a pour objet d'étudier le quatrième ventricule, le ventricule moyen ou troisième ventricule, et leurs moyens de communication, la glande pinéale, les couches optiques, les corps striés, la lame cornée, la bandelette demi-circulaire et les commissures cérébrales.

## FIGURE 1.

Prégnantion. — Le corps calleux étant mis à un par l'ablation de toute la portion des hémisphères qui le recouvraient, enheves successivement sa portion médiane, la voite à totes pilites et la toile choroidienne. Découvrez aussi la face supérieure du cervelet, en enlevant les parties correspondantes du cerveau ; diviaez le lobe médian du cervelet et la valvule de Vieusseus par une section verticale antéro-posiérieure; écartez les unes des autres les portions divisées, vous voyez alors tout le plan reproduit par cette ligure.

# Explication de la figure 1.

(Blen que l'étude de ce ventricule appartienne au cervelet, nous avons cru devoir la faire ici, à cause des rapports immédiats et de la communication de cette cavité avec le ventricule moyen que nous décrivons dans cette figure.)

1. Quatrième ventricule (premier ventricule de Tiedemann, parce qu'il existe constamment chez tous les vertébrés, et que son développement est antérieur aux autres).

C'est une cavité losangique, intermédiaire au cervelet et à la moelle allongée, en communication, d'une part, avec l'espace sous-arachnolitien de la moelle épinière, de l'autre avec le troisième ventrieule, au moyen de l'aqueduc de Sylvius. Il présente à considérer une paroi antérieure, une paroi postérieure, quatre parois latérales, dont deux latérales supérieures, deux latérales inférieures, et quatre angles.

2. Paroi antérieure du quatrième ventricule: elle est oblique de bas en haut, d'arrière en avant, et formée par une portion de la face postérieure du hube crainei (cafamus expirpoirus), et toute la face postérieure de la protubérance annulaire. Cette paroi ayant été l'objet d'une étude précédente, voyez la figure 2 de la planche 14.
— 3. Paroi postérieure du quatrième ventricule, elle est constituée, en haut, par la valuel de Vieussens et les processus cerebell da étates; en bas, par la portion antérieure de la région inférieure du cev velet.

Les parois latérales supérieures ne sont autre chose que les bords latéraux et supérieurs de la cavité losmgique formés eux-mêmes par la continuité des bords des processus cerebelli ad testes et de la portion correspondante de la paroi antérieure du quatrième ventricule.

Les parois latérales inférieures sont formées par, 4, deux lamelles fibro-vasculaires. Ces lamelles émergent

PL. 17

du bord interne des corps resitformes, et remontent vers la face interne des lobules tonsillaires; elles ne sont qu'une expansion de la pie-mère du bulbe.

Les angles latéraux correspondent aux points de croisement des pédoncules supérieurs avecles pédoncules inférieurs du cervelet (coy. fig. 2, pl. 14), et à l'ouverture des corps rhomboldaux.

L'angle supérieur aboutit à l'orifice inférieur de l'aqueduc de S<sub>2</sub>lvius. Ce canal passe, d'arrière en avant et de sac naut, sous les tubercules quadrijumeaux, pour s'ouvrir dans le ventricule moyen. L'aqueduc de Sylvius établit une communication entre ces deux ventricules.

5. Angle inférieur du quatrième ventricule. Il répond au bec du calamus scriptorius et à un orifice Intermédiaire aux deux lamelles fibro-vasculaires, dont nous venons de parler. C'est par cet orifice que ce ventricule communique dans l'espace sous-arachnoidlen, et livre passage aux pleux choroides de cette même cavife.

Dans ce ventricule se voient trois éminences mamelonnées, une moyenne et deux latérales (roy, fig. 6, pl. 44). La première n'est autre chose que l'extrémité antérieure de l'éminence vermiculaire inférieure. Les éminences latérales sont les extrémités autérieures des lobules tousillaires.

6. Portion antérienre du vermis supérieur. — 7. Extrémité antérieure du vermis inférieur on luette. Entre ces deux éminnecs est placée, 8, la valvule de Vieusens, (Elle est coupée lel sur la ligne médiane; ses finegments et la moitié correspondance du cervelet sont écartés l'un de l'autre). Ainsi donc, cette valvule est interposée aux extrémités antérieures des vermis supérieur et Inférieur. — 9, 9. Arbre de vie du lobe médian du cervelet; Il paraît n'être qu'une dépendance de la valvule de Vieusens. — 10. Faisceau triangulaire ou ruban de Reil. — 11. Tubercules quadrigimeaux.

12. Glande pinédet ou concrium, parce qu'elle a la forme d'un cône; corps pinéal, à cause de sa ressenblance avec une pomme de pin. C'est un corps rougestier, mou, à base échancrée et adhérente en avant, à sommet libre en arrière, situé sur la ligne métilane, entre les tubercules quadripuneaux antérieurs (nates), dans la petile excavation qui les sépare, derrière le troisètem evantricule, au-dessus et en arrière de la commissure cérébrale postérieure, au d-essous du bourrelet du corps calleux et de la toile choroidiane. Il a le volume d'un pois ordinaire. Quatre petits cordons médullaires (pédoncules de la glande pinéale) contribuent à le malatenir dans sa position : deux sont inférieurs, et l'assujettissent aux untercules antérieurs (settes); les deux autres sout antérieurs, et le fixent aux conches optiques. Les deux pédoncules autérieurs, 13, 13, (habemo), rense de l'âme, sont deux prolongements blanchâters, gréles, qui se dirigent d'abord transversalement, de chaque côté de la glande pinéale, vers la couche optique, forment une commissure transversale superposée à la commissure cérbrale postérieure, et, changeard direction, longent, d'arrière en avant, les limites de la face supérieure et de la face interine de la couche optique, pour se réunir, en avant, avec les pillers antérieurs de la voûte à trois pillers (trijone cérbrad).

Entre la commissure cérébrale postérieure et la commissure transversale de la glande pinéale, se voit une petile cavité ou cul-de-sac, qui a été considérée comme une sorte de ventricule, et qui renferme des corpuscules cristallis.

La glande pinéale est constituée, en partie, par une substance blanche continue aux fibres de ses pédoncules, et une substance grise vasculaire. Elle contient aussi des concrétions ossiformes, qu'on a prises à tort pour des osselets, et qui manquent très rarement. Le plus souvent en grand nombre, elles sont analogues à des granulations juxtaposées et disséminées à la surface, et même dans son intérieur.

Les usages de la glande pinéale sont inconnus. M. Magendie pense qu'elle ferme, à la manière d'un tampon, . l'orifice de communication du troisième avec le quatrième ventricule.

l'ortice de communication du troisième avec le quatrieme ventreule.

Des anatomistes modernes penseut, avec Galien, que sa nature glandulaire l'a destinée à la sécrétion d'un liquide.

Descartes faisait de la glande pinéale le siège de l'âme, qui, au moyen des rênes (habenæ, rênes de l'âme),

dirigeait tous les mouvements.

14. 14. Couches optiques. Ce sont deux rentlements ovoides placés sur les côtés de la ligne médiane, à grosse curfemité tournée en arrêre et d'uregente, en delons et au-d'eant des tubercules quadrijuneaux, and-essus et un peu en dedans des pédoncules cérébraux, en arrière et en dedans des corps striés. Leur couleur de café au lait les fait distinguer facilement des corps striés, fauj sont gristiers. Les couches optiques ont quatre faces :

La face supérieure convexe est en partie reconverte par la voûte à trois pillers, la tolle clorofdienne et les plexus chroròftes (ces trois organes sont enlevés loi), et offere, en avant, 15, une saille longitudiaite s'est le corpus album sub-rotundum de Vieussens. Cette face concourt à former le plancher de l'étage supérieur des ventricules latéraux.

Les faces internes, planes, sont revêues à la partie antérieure par la substance grise, et constituent les parois laterales du ventricule moyen. Les pédoncules antérieurs de la glande pinéale sont placés sur les limites de la face supérieure et de la face interne de chaque couche optique.

La face inférieure des couches optiques (roy. la fig. 2) présente en arrière, où elle est libre, les corps

genouillés internes et externes, et contribue à former le plafond de l'étage inférieur des ventricules latéraux; elle fait partie de la grande fente cérébrale de Bichat.

La face externe, confondue avec les corps striés, en est distincte par un sillon demi-circulaire, dans lequel on remarque la lame cornée et la bandelette demi-circulaire.

Les extrémités antérieures convergent et sont contournées par les pillers antérieurs de la voûte à trois pillers, où elles forment les trous de Monro.

Les extrémités postérieures, plus volumineuses, divergentes et arrondies, sont contournées par les plliers postérieurs du trigone cérébral et adhèrent en dedans aux tubercules quadrijumeaux.

16. Ventricule mogen ou troisième rentricule. C'est une cavité oblonge, d'avant en arrière, située sur ligne médiane, entre les couches optiques dont elle constitue les parois internes, au-devant des tubercules quadrijuneaux et de la commissure cérébrale postérieure, en arrière des piliers antérieurs de la voître à trois piliers (trigone cérébral), de la commissure cérébrale antérieure et du ventronle du septum lucidum.

On lui considère six parois. Les parois latérales sont planes, grises et divisées en deux portions par une gouttière horizontale, qui est la continuation de l'aqueduc de Sylvins: l'une est supérieure et l'antre inférieure. La portion supérieure est constituée par la face interne des couches optiques; la portion inférieure, par une substance d'un gris plus foncé, qui se continue avec le tuber cineruum, dont elle n'est qu'une expansion. Une abadeiette transversale de substance grise, intermédiaire à ces deux parois, les réunit entre elles, à la manière d'un pont. On nomme cette bandeiette, 17, commissure molle (commissure grise des couchess optiques). C'est une lamelle grisaire, minoc, très facile à déchiere, qui traverse le ventricule moyen, au milleu de sa hauteur; elle ext queducofis double: alors les deux commissures sont superposées l'une à l'autre.

La paroi postérieure du troisième ventriente est limitée en arrière, par les tubercules quadrijuneaux, laçlande pinéale et par les deux commissures postérieures, dont l'une, superficielle, appartient aux pédoncules de la glande pinéale, et l'autre, profonde, est recouverte par celle-ci : cette dernière est la commissure cérébrale postérieure, qui se présente sous l'aspect d'un faisceau cylindroide, dont le volume est moindre que celui de la commissure cérébrale anférieure. Elle passe d'une couche oplique à l'autre, dans l'épaiseur desquelles elle se perd. Au devant et au-dessous d'elle se voil l'orifice antérieur de l'aqueduc de Sylvius (anus).

La paroi autiriure du ventricule moşen résulte de la juxtaposition de quatre plans successifs qui sont, d'arrière en avant, 18, les piliers autérieurs de la volte à trois piliers; 19, la commissure cérébrale autérieure, la lame sus-optique et un repli de la pie-mère qui la revêt. La lame sus-optique est une petite cloison minoe, demi-t-nasparente (roy, fig. 3), percée quelquefois d'un trou central, qui se continue avec le chiasma des nerfs optiques et la portion médiane réfléchée du corps calleux.

La paroi supérieure de ce veatricule, que nous étudierons plus loin, est formée par la superposition de trois plans, qui sont, de bas en haut, la toile choroidienne, la voûte à trois pillers (trigone cérébral) et le corps calleux.

Sa paroi inférieure est constituée par les parties situées dans l'espace inter-pédonculaire, qui sont, d'arrière en avant (roy. tig. 2 et 3), les lamelles perforées médianes, les tubercnies mamillaires, le tuber cinereum et sa tige pituitaire.

Cette cavité ventriculaire est le confluent des autres ventricules encéphaliques, et communique, en arrière, avec le quatrième ventricule, au moyen de l'aqueduc de Sylvius; en avant, avec les ventricules latéraux, par les trous de Monro. D'après quelques anatomistes, le troisième ventricule communique aussi avec le septum luci-dum, par une petite fente (rulcul a) située à sa partie antérieure.

Dans le sillon demi-circulaire qui sépare la couche optique du noyan intra-ventriculaire du corps strié, on remarque la lame cornée et la bandelette demi-circulaire.

20. Lame corriée (fresultum nocum de Tarin). C'est une lame mince, étroite, grisâtre, demi-transparente, d'un aspect cone, située dans les silon demi-circulaire qui separe la couche optique du noyan intra-ventriquaire du corps strié, et formée par un repli de la membrane ventriculaire, dans lequel se trouve de la substance grise. Cette lame paralt se continuer amérieurement avec la portion de membrane ventriculaire qui revêt le septum lucidum; à peine visible vers le bord postérieur de la couche optique, elle se confiond avec la membrane ventriculaire et reconvre, en avant, la bandelette demi-circulaire, dont elle est séparée par les veines du corps strié.

21. Bandelette demi-circulaire. Elle est recouverte, en avant, par la lame cornée et située dans le même silion qu'elle. C'est une espèce de cordon demi-circulaire, aplait, formé de fibres blanches, qui cerne les couches optiques. Elle longe le côté externe de la face supérieure des couches optiques; arrivée à son extrémité postérieure, elle la contourne pour côtoyer le même côté de la face inférieure.

Quant à l'origine et au mode de terminaisou de cette bandelette, les auteurs ne sont pas d'accord. Nous

décrivons ici cet organe, tel que nous l'avons vu le plus fréquemment dans nos dissections, et qui est, à quelques modifications près, la description de la plupart des anatomistes.

De cette bandelette émergent, en dedans, des racines qui se confondent avec les fibres blanches qui traversent les conches optiques; en dehors, d'autres racines qui s'entre-croisent presque à angle droit avec les fibres rayonnantes nédonclaires, situées entre les deux novaux eris des corsa striés.

L'extrémité antérieure et supérieure de cette bandelette se confond, en avant, avec les piliers de la voûte. Son extrémité antérieure et inférieure se termine en s'irradiant sur la corne d'Ammon, etdans l'étage iufé-

rieur du ventricule latéral. M. Foville fait aboutir cette bandelette à l'espace perforé de Vicq d'Azyr, qu'il appelle *quadrilatère perforé*.

M. Fostile fait about in cette bandelette à l'espace perforé de Vicq d'Arys, qu'il appelle quadritatere perforet.

22. Corps strick, Ainsi uommès à cause des stries bilancies qui les traversent. Ce sont deux rentiements piriformes, placés en avant et en debors des concles optiques, au-dessous du corps callent. L'extrémité antérieurs,
grosse et assez arrondie, converge en avant; l'extrémité postérleure, mince, effilée et divergeant en deitors, se
prolonge jusque dans l'étage inférieur du ventricule latéral. Clacun de ces corps striés est constitué par deux
nonjaux de substance grise, «pánars l'un de l'autre par une lame à dires blanches, laquelle n'est qu'un épanonissement du pédoncule cérébral correspondant. De ces noyaux, l'un est intra-ventriculaire, constitue avec
les concles optiques le plancher de l'étage supérfieur du ventriculaire latéral, et est reveit par la membrane ventriculaire. La conleur grise de ces noyaux les fait distinguer des concles optiques et des autres parties environnantes. (Ice noyau extra-ventriculaire est décrit dans la figure 2 de cette planche.)

On volt, 23, la face supérieure des fibres rayonnées pédonculaires, mise à nu par l'ablation du noyau intraventriculaire du corps strié. — 24. Ventricule du septum lucidum.

#### FIGURE 2.

Cette figure montre, à la base du cerveau, la face inférieure des couches optiques, le noyau extraventriculaire des corps striés et la commissure cérébrale antérieure d'un côté.

Ces organes sont enlevés , du côté opposé , pour voir la face inférieure d'un pédoncule cérèbral et l'épanouissement de ses fibres.

Phifosaktiox. — Le cerreau reposant sur la conveilié, soulevez et écutez le lobule sphénoïdal ou moren de lobe antérieur on frontal, vous voyez au fond de la scissure (ecissure de Sytrius) qui sépare les deux lobiles, un petit lobile triangulaire sarmonié de petites circonvolutions, à sommet libre tourné eu bas, à base dirigée en haut, et confondu avez les lobules frontal et sphénoïdal : c'est l'insula de heil, ou folule du corps strié. Si vous enlevez d'abord, par une cope hortoniale, toute, la portion de la base du cerveau qui masque l'insula et toute celle qui dépasse le niveau des bandelettes des nerfs optiques, vous découvrez alors non noyau d'un gris rougestre, pointillé de blanc : c'est le noyau extra-ventriculaire de no crps strié, Si au aussi la commissure cérébrale antérieure. L'ablation de ce noyau vous laisse voir une petite exavation, dont le fond est mord d'un plan de fibrer grosses, rayonnantes, blanches, entremêlées d'une substance gristite; c'est une partie de la face inférieure du pédoncule correspondant du cerveau. Ce plan de fibres sépare l'un de l'autre les noyaux intra et extra-ventriculaires de chacun des corps striés.

# Explication de la figure 2.

1. Corps genouillé interne. — 2. Corps genouillé externe. Le premier, gris, plus suillant et moins voilminent, est palcé en debros des tubercules quadrijuneaux. Il est, réuni, en arrière, au tubercule pouterier correspondant (testes) par une bandelette médulaire, et en avant, à la racine interne de la bandelette optique. Un pen plus gross, mais moins marqué, le corps genouillé externe, situé en debors et un pen plus en avant de l'extérnité postèreiner de la ocute hopique, es distingué de l'ainte par sa coloration, qui est d'un blanc gristère, et reçoil, en avant, la racine externe du nerf optique. Une petite bandelette, qui n'est pas tonjonrs bien marquée, l'anit au-tubercule quodrijuneum antérieur (nateur).

3. Face Intérieure d'un pédencnie cérébral, coutourné par, 4, la bandelette et les racines des nerfs optiques. La bandelette des nerfs optiques est blanche et nait en arrière, de chaque côté, des corps genouillés externe et interne dont elle est la continuation. Sa portion large et miner adhére au pédoncule cérébral, dont id distingue la direction de ses fibres; la portion étroite et plus épaisse contonme horizontalement ce pédoncule, et, arrivée au dévant de lui, change de direction, se dirige en avant et en dedans, pour se rénnir à celle du côté opposé et former le chiasma des nerfs optiques.

Les deux corps genouillés externe et interne, les racines et la bandelette optiques et la face inférienre des

pédoncules cérébraux constituent la face inférieure de la couche optique et le côté supérieur de la portion antéro-postérieure de la grande fente cérébrale de Bichat.

 Noyau extra-rentriculaire des corps striés. Ce noyau est parsemé de stries blanches dues à la section des fibres qui les traversent dans tous les sens.

6. Commissurecérébrale antérieure. Sa forme est celle d'un cordon cylindrique au milieu, aplati et rayonnant aux extrémités; elle est blanche, presque parallèle et concentrique aux fiandelettes et au chiasma des nerfs optiques dont elle est un peu doignée; elle est croisée perpendiculairement par les pillers antérieurs du trigone cérébral, au-devant desquels elle est placée. Ses extrémités postérieures s'épanouissent en fibres, dont les unes econtinuent avec le lobules sphénoidal ou moyen du cerveau, les autres avec les fibres pédonculaires.

— 7. Face inférieure du plan des fibres rayonnées pédonculaires, mise à nu par l'ablation du uoyau extra-ven-triculaire du corps strié.— 8. Entre-croisement des fibres pédonculaires avec celles des-cendantes du corps calleux.— 9. Continuation des fibres pédonculaires avec celles des pyramides.

Dans l'espace losangique circouscrit par la bandelette des nerfs optiques et les pédoncules cérébraux, on trouve les lamelles perforées médianes, les tubercules mamillaires ou pissormes, le tuber cinereum et sa tigepituitaire. La réunion des lamelles perforées médianes, des tubercules mamillaires et le tuber cinereum, constituent le plancher du ventricule moyen (paroi inférieure).

40. Lamelles perforées médianes ou espace inter-pédonculaire. Ce sont deux prolongements des faisceaux intermédiaires du bulbe crànieu (faisceaux innominés),

41. Tubercules mamillaires. Ce sont deux petits corps pisiformes, hémisphériques, plancs à l'extérieur et girà d'intérieur, situés derrière le tuber cinereum et l'infundibulum, au-devant des lamelles perforées médianes, entre les pédoncules cérébraux. L'égèrement aplais en dédans et séparés complétement l'un de l'uttre par une fente ou scissure profonde, lis sont réunis, à leur partie supérieure, par une couche mince de substance series, réts facile à déchirer. La substance blanche corticale deces petits orps est une double expansion terminale des piliers antérieurs de la voûte, d'où le nont de bulbes de la voûte à trois piliers (bulbi fornécie); et d'un gros faiscaeu blanc qui émerge de la face interne de la couche optique. L'encoulement de ces deux faisceaux autour de chacun des noyaux gris, qui a lieu à la manière d'un 8 de chiffre, constitue les tubercules mamillaires (sou, dis A. p. 1, 85.).

42. Tuber cinereum et sa tige pituliaire. Le tuber cinereum (base de l'infundibulum) est un amas de subsance grise et molle, proéminant à la base de l'encéphale, entre le chiasma des nerfs optiques et les tubercules mamillaires. Il se prolonge en liaut, sur les parois latérales du troisième ventricule, sur la cloison transparente ou septum lucidum et sur la lame sus-optique, enveloppe les piliers antérieurs et contribue à former le plancher du troisième ventricule.

Tige pit uitaire ou infundibulum. C'est une petite tige conique, d'un guis rougeâtre, longue de à à 6 millimètres et oblique d'arrière en avant. Sa base ou extrémité postérieure répond au tuber cincreum, son sommet se continue avec la glande pituitaire. La substance grise constitue cet organe que revêt aussi un prolongement de la piel-mère, parcouru par des ramifications vasculaires longitudinales, qui sont communes à celles de la glande pituitaire.

Quelques anatomistes admettent un canal dans l'intérieur de ce corps, d'autres nient son existence. M. Longet n'est pas éloigné de l'admettre; car, maigré les difficultés de la démonstration, chez l'homme, il croit l'avoir vu; il l'a renountéconstamment chez le cheval et le boud.

Glande ou corps pituitaire (voy. fig. 4et5). C'est un petit corps arrondi, allongé transversalement, situé dans la selle turcique ou fosse sphénoïdale, et en communication, en haut, par l'infundibulum, avec le tuber cinereum et le troisjème ventricule. La glande pituitaire est enveloppée presque entièrement par la dure-mère et longée par le sinus coronaire et caverneux. Elle est formée de deux lobes séparés par une membrane. L'antérieur, plus considérable, est réniforme, concave en arrière, et convexe en avant. Le postérieur, logé dans l'échancrure de l'autre, est plus mou, plus arrondi et de moitié plus petit. Deux substances, l'externe, d'un gris foncé et-l'autre d'un jaune blanchâtre, constituent le lobe antérieur. Une seule substance, d'une teinte uniforme, plus ou moins grise et analogue à celle qui revêt les circonvolutions, forme le lobe postérieur. Un grand nombre de vaisseaux capillaires pénètrent les deux lobules du corps pituitaire qui est creusé d'une cavité en communication avec le ventricule moyen; ses usages sont inconnus, Quelques anatomistes considèrent cet organe comme un ganglion lymphatique; d'autres le rangent dans les gauglions nerveux et le regardent comme un des gauglions du grand sympathique. J'adopte d'autant mieux cette dernière opinion, que j'ai toujours vu, dans mes dissections, un grand nombre de filets nerveux se rendre des ganglions cervicaux supérieurs à cet organe. M. Bourgery, dont l'opinion lui a été suggérée par mes préparations, le regarde comme l'origine cranienne du grand sympathique. - 13. Chiasma coupé à son origine et légèrement renversé en arrière, pour voir, 14, les rapports de la Jame sus-optique avec la commissure cérébrale antérieure. - 45. Circonvolutions de l'hippocampe. - 46. Protubérance annulaire et pédoncule cérébelleux coupés. - 17. Bulbe crânien.

# Explication de la figure 3.

4. 1. Lobules frontaux écartés l'un de l'autre, s\u00e4n de voir, 2, la portion r\u00e4\u00e4chie du corps calleux apptiérezone, et l'autre portion plus antérieure, nommée bec. Ce bec se ditsie en trois portions. L'une forme, en se continuant avec le chiasma des nerfs opitques, le plancher antérieur ou paroit antérieure du ventricule moyen; c'est, 3, la portion médiane. Les deux autres, 4, d, portions latérales, sont les pédoncules du corps calleux de viq d'Asyx. Ces prolongements ed drigent en détons, vers les bolues sphéuoidaux, parallé lement aux recliers externes des nerfs olfactifs, dont ils sont séparés par une portion de l'espace perforé latéral (espace perforé de l'étad d'atyr).

5. Chiasma des nerfs optiques, reuversé en arrière pour bien voir sa continuité avec la porsion médiane du bec du corps calleux. La réune on de ces deux organes constitue une lamelle minoz, cemi-transparente, analogue 8 h avalved de Viessons et percée quelquéofis d'un trou qui conduit dans le ventricule moyen. Cette lame, lame sus-optique, est doublée par un prolongement de la pie-mère et constitue la parol antérieure on plancher antérieur du troisbum eventricule. « D. Ares of olacité.)

## FIGURES 4 ET 5.

La figure 4 représente le corps pituitaire par sa face supérieure.

La figure 5 montre une moitié de ce corps et de sa tige par le côté de la section verticale antéro-postérieure.

# PLANCHE 18.

Cette planche montre la voûte à trois piliers, les trous de Monro, le septum lucidum, la toile choroïdienne, les plexus choroïdes et les ventricules latéraux.

#### FIGURE 1

Phépanatrox. — Faites d'abord une coupe horizontale et circulaire du cerveau, pour enterer toute la portion des hémisphères supérieure au corps calleux; pratiquez ensuite sur le corps calleux, à queiques millimètres de la ligne médiane, une incision longitudinale qui se prolonge de chaque côté et en arrière, dans les lobules occipitaux; coupez ou renversez les lambeaux; vous pénétrez alors dans deux cavités séparées l'une - de l'autre, sur la ligne médiane, par une petite coloson mince, triangulaire et placée de champ ces deux cavités sont les ventricules latéraux et la cloison est le aeptum lucidum ou cloison transparente. Vous découvrez aussi les corps striés, les lames cornées et les bandeiettes demi-circulaires, les couches optiques, les plexas cheroïdes et la volte à trois piliers, et même une portion de la toile chrovidieure.

# Explication de la figure 1.

1. Voûte à trois piliers (trigone cérébra). C'est une lame blanche, située sur la ligne médiane, dont la forme est celle d'un triangle à base tournée en arrière, laquelle se bifurque en deux cordons médullaires divergents et aplatis, à sommet dirigé en avant, et simple en apparence. Elle répond en haut au corps calleux qui lui est superposé et dont elle est séparée en avant par le septum lucidum.

On lui distingue une face supérieure, une face inférieure, deux bords latéraux, une base et les piliers postérieurs, un sommet ou pilier antérieur.

La face supérieure, légèrement convexe, répond, en avant, à la cloison transparente et, dans le reste de son étendue, au corps caileux avec lequel elle adhère d'une manière intime.

La face inférieure repose sur la tolle choroldienne, la glande pinésie, et recouvre médiatement le troisème centricule et le tiers interne des faces supérieures des couches optiques. Cette face constitue en arrière (fig. 2, pl. 20) un espace triangulaire, eccavé, dont les côtés sont circonecrits par les prolongements positrieurs de la voûte et la base par le bourrelet. Cet espace est formé par trois ordres de fibres. Les unes transversales et dondieuses, les autres anétro-positérieures, les dernières obliques et convergentes en avant. La forme triangulaire de cet respace et la disposition variée de ses fibres, l'ont fait comparer à un instrument de musique donn unequeues unes des fibres esraient les cordes; de la, décommistion de lyre (publicarium ou corpus patolioides) qui a été donnée à cet espace. Il est reconvert d'une membrane mince et blanchâtre, qui dérobe à la vue les tibres transverses du corps callers.

Les bords latéraux de la voûte sont un peu concaves, minces, libres et longés par les plexus choroldes qui les recouvrent souvent,

La base confondue supérieurement avec le bourrelet du corps calleux, est contiguê inférieur rement aux tubercules nates et à la glande pinelet, dont la sépare la toite hrorditiener. Chacun des angles latéraux postérieurs ou pitiers postérieurs se protonge (voy, fig. 3) obliquement en dehors et en bas, dans la portion réfléchie des ventricules latéraux, en contournant l'extrémité postérieure de la couche optique correspondante, et se divise en deux portions; l'une se confond avec le pid hippocampe ou orore d'Ammon; l'autre, sous la forme d'une bandeiette mince, revêt le bord concave de la come d'Ammon, en formant une sorte de bordure désiquée sous le nom de corps fronge ou corps bordant.

Le sommet de la voûte est une espèce de cortion médaliaire, volumineux, arrondi, mais plane en baut et en avant, et divisé en deux faisceaux nommés pitiers (voy. fig. 1, pl. 17), dont chacun contourne l'extrémité antérieure de la couche optique. Examinés au-dessous des trous de Monro, on voit ces pitiers diverger un peu derrière la commissure cérébrale antérieure, se couder, se diriger en baset un peu en arrière, pour traverser le tuber cinereum et se temmine en partie aux tubercules manifaires.

2, 2. Trous de Monro. Ce sont deux petits orifices, à peu prés ovalaires, stinés un peu au-dessous de la commissure anticieure, formés de chaque oété par deux échancrures pratiquées sur l'extrémité antérieure de la couche optique et le piller antérieur correspondant de la voitle, qui établissent une communication entre les ventricules latéraux et le ventricules moyen. Ces orifices sont traversés par l'extrémité antérieure des plexas-choroides qui se rendent à la toile choroidiens une serendent à la toile choroidiens.

3. Septum lucidum ou cloison transparente, C'est une lame médullaire mince, placée de champ sur la ligne médiane, qui sépare, en avant, les deux ventricules latéraux. Elle est moile, demi-transparente et trlan-





guiaire (voy, fig. 3). So base, curviligne, regarde en base et en avant, et enthère à la face intérieure dela popetion autérieure du corps calleux. Le soumet, treb polospée droit-postérieur, penètre dans l'angle qui rétoin autérieure du corps calleux. Le soumet, treb politique, l'angle qui préside à la réunion du corps calleux avec la voûte à trois piliers. Le bord supérieur adhère à la partie médiane de la fac inférieure du corne calleux, a le bord dinérieur ou postérieur aux nillières antérieurs de la voûte.

de la face inférieure du corps calleux, le bord inférieur on postérieur aux pillers antérieurs de la Les faces latérales concourent à la formation de la paroi interne des ventricules latéraux.

Cette cloison est constituée par l'adossement de deux lames dont la séparation, ayant lieu sur un point, forme une sorte de sinus ou ventricule, à dimension variable. Ce sinus triangulaire (ventricule du septum lucidum, fosse de Syltrius), terminé en pointe en arrière, plus large et plus évasé en avant, renferme toujours une certaine quantité de sérosité et devient quelquefois le siège d'une hydropisie.

4, 4. Couches optiques. - 5, 5. Corps strié. - 6, 6. Lames cornées. - 7, 7. Bandelettes demi-circulaires.

- 8 8, Plexus choroïdes.

9, 9. Ventricules tutéreaux. Ce sont deux cavités symétriques, plus considérables que les antres, siutés de chaque coté de la ligne médiane et d'avant en artirer, dans l'épuisseur des hémisphères on tobse écérbraux, dont elles occupent les lobnies frontal, aphénoidal et occipital. Ces ventricules, circonscrits presque de tous cotés par le corps calleux, commencent dans l'épaisseur du lobale antérieur ou frontal du cerreaux, au-devant du ventricule moyen de la, se dirignent en artirées et in peu en declana, jusqu'au nivan de la partie positrieure de ce ventricule et de l'extrémité positrieure des coucles optiques; là, ils changeui de direction, se réfléchissent sur eux-mêmes, contournert d'artirée en aant et de laut en lass les coucles optiques, et se terminent dans l'épaisseur des lobules sphénoidaux. Au point de leur réflexion, ils présentent un prolongement qui a sa termination dans le lobule occipital.

re minason dans le noune occupital.

La portion qui surmont les couches optiques et les corps striés constitue l'étage supérieur; la portion réfléchie, subjacente à ces mêmes organes, est l'étage inférieur.

le prolongement occipital de ce ventricule, appelé cavité digitale ou ancyroïde, se trouve au point de rencontre des deux étages: il est regardé généralement comme une dépendance de l'étage supérieur.

Les ventricules latéraux ont été comparés à un f majuscule Italique reaversé; de la, la division de chacun d'eux en trois branches ou cornes. Une antérieure, frontale; une inférieure, sphénoïdale et une autre positérieure, occinitale.

De la encore, la dénomination de ventricules tricornes qui leur a été donnée,

(L'étage supérieur et la cavité digitale se voient sur cette ligure; l'étage inférieur est représenté sur la ligure 2).

 $\dot{E}tage supérieur$ . Il a une paroi supérieure, une pirol inférieure, une paroi interne une paroi externe et deux extrémités.

La paroi supérieure, ou voûte, est concave, et formée aux dépens de la face Inférieure du corps calleux.

La paroi inférieure, on plancher, est inégale, bosselée, stilonnée par de nombreux vaisseaux, et n'est autre chose que la face ventriculaire des corps striés, de la conche optique, de la lame cornée, de la bandelette demicirculaire, du plexus clorrofie et de la face supérieure de la voûte à trois plifiers.

La paroiinterne (cloison des centricules latéraux) est le septum lucidum, qui est commun aux deux ventricules latéraux qu'il sépare l'un de l'autre et dont la communication se fait, comme nous l'avons déjà vir, par les trous de Monro. Cette parol est plus large en avant qu'en arrière, où elle n'est constituée que par la contiguité de la face inférieure du corps calleux et de la voûte à trois pillers.

La paroi externe est simplement le résultat de la rencoutre du corps strlé et du corps calleux.

L'extrémité antérieure, ou paroi autérieure, est formée par l'extrémité antérieure réfléchle du corps calleux. L'extrémité postérieure ou paroi postérieure, répond à l'étage lu étieur et à la cavité digitale.

10. Carité digitale ou anegroïde. C'est un proion; ement, sous forme d'ancre ou de crochie, de l'étage supéreur de chaque ventricule latéral, qoi péniètre jusque dans le lobe postérieur du cerveau d'avant en arrière et en dedans. Cette cavité est la portion occipitale du ventricule latéral et se termine en pointe mousse. Elle est limitée de tous côtés par la corne postérieure du corps callens l'forceps major de Reil, et se dirige horizontalement en décrivant une courbure à convexité Corarée en deions. Ses dimensions sont très viraibles.

La parol Interne et Inferieure de la cavité ancyroide est réfoulée par 11, l'ergot de Morand (petit hippocampe, c'minente unciforme). C'est une saille ordinairement recourbée siu elle même, convete en avant et en dehors, dont la forme et le volume sont variables. Quelquefois étroit et allongé, d'autres fois plus large, souvent isse, l'ergot de Morand présente chez quelques sujets, sariout en arrière, des sillons et des rendements; chez d'autres, au contaire; il offre un si lon longitudinal qui le divise en deux moitlés, dont la supérieure est ordinairement plus volumineuse que l'inférieure. Il est quelquefois double; à peine marqué d'un côté, on le rencontre chez le même Individu très prosoncé de l'autre; il manque quelquefois d'un côté. On la vu aussi anaquer completement, mais plus rareunent L'ergot de Morand, dont la forme est à peu près celle du pied

d'hippocampe, n'est autre chose qu'une circonvolution reuversée en dedans, du côté du ventricule, et constitue, du côté de la cavité ancyrôde, une lame mince de substance blanche continue, d'une part, à la voîte à trois piliers; de l'autre, eu corps calleux avec leque le se confond. Cet la me recouvre une autre lame blanche et plus ou moins épaisse, qui est revêtue d'une couche grise. Ces deux lames se confondent avec les substances correspondantes des circonvolutions voisines du 1-he postérieur. — 12. Portion du corps calleux, renversée. — 13. Coupe du bourrele. — 14. Veines de Galier dans le canal arachnoidien de Bichourrele.

#### FIGURE 2.

Cette figure montre l'étage inférieur ou portion réfléchie d'un ventricule latéral et la cavité digitale, mis à nu, au moyen d'une coupe faite sur les lobules sphénoidal et occipital (lobe postérieur).

Préparation. — Après avoir fait la préparation qui a été indiquée pour les ventricules laéranx, sonlever. Ceatrémité postérieure des couches optiques; suivez le piller postérieur de la voûte et le plexus chroîde qui contournent cette extrémité pour se rendre dans l'étage inférieur; introduisez ensuite le tranchait du scalpel entre la face inférieure de la couche optique qui constitue le plafond de cette cavité, et entre la saillie qui esmile faire suite au pilier postérieure de la voûte, de manière à faire penferre la lame dans la portion antéropostérieure de la fente cérébrale de Bichat, qui appartient à la paroi interne de cet étage. Cela falt, incisez, de laut en bas. d'arrière en avant et de dédans en dr-hors, la paroi externe de cette cavité et les circonvolutious voilues du lobule sphénofalt : de la sorte, vous erprésantées par cette figure.

#### Explication de la figure 2,

4. Étage inférieur. C'est une cavité constituée par la face Inférieure de la couche optique et du corps siré, et par le prolongement sphénoidal du corps calleux. (Topetum de lettl); elle est ouverte vers son côté interne, s'étend en avant à 2 centimères environ de l'extrémité antérieure du lobule moyen, et contourne, en arrière, la couche optique, pour se continuer avec l'étage supérieur du ventricule latéral et la cavité digitale. On lui distingue quatre parois sune supérieure, une interner et une externe.

La paroi supérieure et externe (voy. fig. 4, pl. 20, et fig. 2, pl. 17) est légèrement concave, afin de loger la saillie formée par la corne d'Ammon; elle est constitué par la face inférieure de la couche optique et par un petit prolongement du corps calleux, et présente, en dedans, sur la face inférieure de la couche optique, la terminaison de la bandelette demi-circulaire ou tennia semi-circularis.

La paroi inférieure et interne de l'étage inférieur est constituée principalement par la corne d'Ammon et par une portion du corps calleux.

2. Corne d'Ammon (pied d'hippocampe ou de checal marin). C'est une éminence conoïde, recourbée sur ellemen, à grosse extrémité tournée en avant et à petile extrémité dirigée en aririer, dont la conavité est en delais et la convexité en déhors et en avant. L'extrémité amérieure, plus large et plus épaisse, offre le plus souvent depuis deux lagurà en lo possedures, que séparent des sillons peu profonds. D'extrémité positérieure, accondinte en dedans, de plus en plus mince et étroite, se réduit à une lame blanche, qui se confinon d'avec le lourrept du corrept softent, qui se confinon avec le filler positérieur de la voible. La concavité de cette éminence est bordée par, 3, et corps frangée un corps bordant, qui se confinon avec le filler positérieur de la voible à trois pillers, à un dessous de ce corps, on voit : 4, une bandelette grisatre, deniteulée, qui longe aussi le bord concave de la corne d'Ammon, dont l'extrémité postérieure contourne le bourrelet du corps calleux et va se perdre à la face linérieure de l'outlet (roy, fig. d). L'extrémité extérne de cette bandelette se termine, en avant et en bas, un peu derritére a péten nommée par Vicq-d'Azyr. corps godronné, et reçoit de la pie-mère un grand nombre de prolongements relutio-vacculaires.

En dehors de la corne d'Ammon, se trouve quelquefuis une autre éminence de même forme, dont la longueur et le volume sont variables, mais qui est toujours plus petite qu'elle. Désignée sous le nom de cuissart par Malacarne, on l'appelle encore accessoure du pied d'hippocampe, ou éminence collatérale.

La paroi interne de l'étage inférieur présente une solution de continuité longitudinale antéro-posérieure, au moyen de lanquelle cut étage communique avec l'espace sous-archaofidien de la base de l'encofphales c'est la portion antéro postérieure de la grande fente cérébrale de Bichat. Le côté supérieur de cette fente appartient à la face inférieure de la conche optique, sur laquelle on voit les corps genoullés interne et externe; le côté inférieure est formé par le pied thippocampe. Le corps brodats ou frangé, et par 5, la circonvolution de l'hippocampe.

 Cavité digitale ou ancyroïde. - 7. l'ortion du piller postérient de la voûte. - 8. Portion du bourrelet du corps calleux, Il résulte de ce qui précède : 1° que l'étage supérieur et l'étage inférieur communiquent entre cux et avec la cavité digitale , au niveu de l'extrémité postérieure de la couche optique; 2° que la communication des ventricules latéraux avec l'espace sous-arachutoidien antérieur se fait à la base de l'encéphale, au moyen de la fente cérébrale de Bichat; 3° que ces mêmes ventricules communiquent avec le troisième, par les trous de Monro; 4° que la communication des ventricules latéraux entre cux a lieu par l'interméde du ventricule moyen et des trous de Monro; 5° que le ventricule moyen ou troisième ventricule communique avec le quatrième par l'aqueduc de Sylvius; 6° enfin, que l'ouverture située au niveau du bec du calamus scriptorius établit une communique controlle et lespaces sous-arachinoidiem médullaire.

## GRANDE FENTE CÉRÉBRALE DE BICHAT.

Elle a à peu près la forme d'un fer à cheval, dont la concavité regarde en avant. On lui considère trois portions: deux latérales antéro-postérieures, un peu obliques, de haut en bas; l'autre transversale et horizontale, qui les réunit entre elles. Les deux premières sont constituées, d'une part, par la circonvolution de l'hippocampe et les corps bordants; de l'autre, par la face inférieure des couches optiques et la face externe des pédoncules cérébraux. Leurs extrémités se continuent, en avant, avec les scissures de Sylvius. La portion transversale est intermédiaire au bourrelet du corps calleux, qui en forme la paroi supérieure, et aux tubercules quadrijumeaux, qui en constituent la paroi inférieure. La fente cérébrale de Bichat livre passage à la pie-mère des veutricules latéraux et moyen, aux veines de Galien et au canal arachnoidien de Bichat.

#### FIGURE 3.

Cette figure représente la partie moyenne de la figure 1, à l'exception de la voûte à trois piliers enlevée ici pour laisser voir la toile choroidieme qui lui est subjacente, et les plexus choroides , dont l'ensemble a été désigné sous le nom de pie-mère intérieure.

## Explication de la figure 3.

3. Totle choroidienue, ainal nommée par Héropile, à cause de sa ressemblance avec le chorion du fetus. C'est une lame membraneuse, triangulaire, horizontale, à base postérieure. Elle est la continuation de la pie-mère extérieure et pénètre dans le troisième ventricule par la portion transversale de la fente de Bichal. Sa face supérieure est recouverte par la voûte à trois pillers, à l'apeulle elle adoère faiblement par un itsus cellulo-vasculaire. Sa face inférêuere constitute la paroi supérieure immédiate du ventricule moyen; elle est ailonnée par deux petites traînées de grauulations rouges, analogues aux plexus choroides, et appelées piezus choroides entertricule moyen, Cette face répond, sur les colés, à la face supérieure et un peu litera des couches optiques, adhère vers le milleu aux velens de Gallen et à la glande pinéale par des prolongements cellulo-vasculaires, et crocuvre le canal arachnoidien de Bichal. Par se bords laferaux, à tolle choroidien se se étuit aux plexus choroides par les trous de Nanne.

2, 2. Plexus choroïdes. Ils sont le résultat d'une sorte de pelotonnement de la pie-mère, qui a pénétré dans les ventricules latéraux à travers les portions antéro-postérieures de la fente cérébrale de Bichat. D'un aspect granuleux et disposés en houpes vasculaires, ils sont comme songeleux.

Ces plexus, après avoir parcouru l'étage inférieur, remontent dans l'étage augérieur en a'appliquant sur les couches optiques, et longent les bonds latéraux de la voûte à trois plitters, sous lesquest lisse confluent avec la toile choroidienne. De la, ils pénètrentdans le ventricule avec la continuer de moyen, par les trous de Mouro, pour se continuer de nouveau dans ce ventricules avec la toile choroidienne, Leu masse est inconqu.

3, 3. Couches optiques. — 4, 4. Corps striés. — 5. Septum lucidum. — 6, 6. Lames cornées. — 7, 7. Bande-lettes deml-circulaires. — 8. Veines de Gallen à nu. — 9. Mêmes veines vues par la transparence de la toll-chorodidenne.

### FIGURE 4.

Cette figure représente l'hémisphère ou lobe droit, vu par sa face latérale interne, et séparé de l'autre au moyen d'une coupe médiane, verticale, antéro-positérieure, pour montrer le volume, la forme, la terminaison et les rapports de position entre les différents organes qui ont été étudiés dans les trois premières figures de cette planche et dans celle qui précède.

# Explication de la figure 4.

- 4. Lobule antérieur ou frontal. 2. Lobule moven ou sphénoidal. 3. Lobule postérieur ou occipital.
- 4. Corps calleux. On voit qu'il forme une espèce d'arc à convexité supérieure, sépaté de la circonvolution qui lui est superposée par un vide; la circonvolution, 5, est l'ourfet du corps calleux; le vide, 6, est le rentrieule de ce corps (sinus corporis callous). On remarque aussi en arrière, 7, un épaississement du corps calleux, appelé bourrelet; en avant, 8, sa réflexion nommée genou, et, 9, le beq qui est la terminaison dece corps.
- 40. Volte à trois piliters. Elle forme une espèce d'arc subjacent au corps calleux avec le bourrelet, doquel elle est confondue en arrière, et dont elle est séparée, en avant, par un espace triangulaire qui contient, 14, le septeun lucidum. Sous la volte à trois piliters, on volt, 12, la face supérieure de la couche optique et, 13, sa face interne. Ces deux faces sont séparées l'une de l'autre par le pédoncule antérieur de la glande pinéale ou habenc. 41. Coupe d'une portion de la face interne de la couche optique, commençant au niveau de la commissure.
- 45. Pilier antérieur de la voûte. Il contourne en descendant l'extrémité antérieure de la couche optique, vient s'enrouler à la manière d'un 8 de chiffre autour du noyau gris central des tubercules mamillaires, et remonte pour se terminer à la face interne de la couche optique.
- 16. Trou de Monro. On peut voir qu'il résulte de la contiguité des deux échancrures placées, l'ane sur l'extrémité antérieure de la couche optique, l'autre sur le piller correspondant de la voûte. — 17. Commissure anrérieure coupée. Située au-devant des oillers antérieurs de la voûte.
- 43. Pilier postérieur de la voite. Il contourne l'extrémité postérieure de la couche optique, pénètre dans l'étage inférieur et se continue avec, 19, le corps bordant (corps bardé). Au-dessous du corps bordant se trouve, 20, le corps godronné, qui se continue par son extrémité antérieure et inférieure avec la substance grisé de la circon-olution de l'hispocampe. Son extrémité potérieure remonte en contournant le bourcelet du corps calleux, pour se perdre à la face inférieure de la circon-olution du corps calleux (ourlen).—21. Terminaison de la bandelette demi-circulaire sur la circon-olution de l'hispocampe. —22. Corps genouillés Interne et externe sur la face inférieure de l'extrémité postérieure de la couche optique, se continuant en avant avec, 23, la bandelette du nerf optique. —26. Nerf oldscif. 25. Buble ethomódal du mème nerf.



### PLANCHE 19.

Cette planche permet de voir d'un coup d'œil, à l'aide de coupes verticales antéro-postérieures des hémisphères cérébraux, les rapports de situation entre les deux substances blanche et grise, l'ensemble des ventricules latéraux et leurs connexions avec les parties centrales qui font relief dans ces cavités.

#### FIGURE 1.

Phépanation. — Paites avec un conteau à lame longue, large, mince et bien tranchante, une section verticale, antéro-postérieure, sur un des lobes cérébraux (hémisphères), à environ un centlmètre de la ligne médiane. La portion externe de ce lobe, vue du côté de la section, donne le pian reproduit par cette figure.

### Explication de la figure 1.

1. Novau intra-ventriculaire du corps strié. - 2. Surface ventriculaire de la couche optique.

Le corps strié entoure la couche optique sous la forme d'une courbe elliptique excentrique et ouverte un poue un avan. Cet organe, dont l'extérnités antierce supérieure très reufiée est antiérieure à la couche optique, desient de plus en plus mince, à mesure qu'il se rapproche de l'extrémité postérieure et de la face inférieure de ce corps. Sa portion supérieure proémine dans l'étage supérieur du ventricule latéral, dont elle constitue, en partie, le plancher [paroi inférieure,] et corresponda pas son extrémité antérieure à la corne frontaite de cette cavilé. La portion inférieure réfléchie du corps strié contribue à former le plaquad (paroi supérieure) de l'étage inférieur et présente aussu un léger rendement qui fait suillé dans la corne sphénoitale.

On voil aisément, par cette figure, que la couche optique à peu près la forme d'un ovoide antéro-postérienz, à grosse extrémilé dirigére en arrière. Sa jace auptérieure, libre e couvece, fait partie du plancher du ventricule latéral; sa face inférieure, libre en bas, offre en arrière, 3, les corps genouillés; un peu plus en avant, 4, les racines et la bandelette du nerf optique, et concourt à former le plagfond (peroi supérieure) de l'étage intérieur. Sa parol luterne est foi intacte dans sa partie supérieure seelement; intérieurement elle est compée, pour mettre à nu un gros faisceau de libres blancles, duquel éunerge, en partie, le tubercule mamillaire corresponadat. La face externe de la couche optique est ceredé complétement par le noyau unitra-ventriculaire du corps sufé, auquel elle adhère par la membrane qui revêt les cavités ventriculaires. Batre ces deux noyaux et le corps sufé, auquel elle adhère par la membrane qui revêt les cavités ventriculaires. Batre ces deux noyaux et le corps sufé, auquel elle corps strié et la couche optique, couche optique, contourne l'extrémité postérieure de celle-ci, et arrivés sous sa face inférieure, elle s'épanouit en un pinceau de filaments blanchâtres, divergents, qui se terminent, les uns à la corpse d'Ammon, les autres à la paroi sudérieure de l'étage inférieur.

6. Corps calleux, on voit qu'il est tricorne. — 7. Corne antérieure ou frontale. — 8. Corne moyenne ou sobémoidale (tanetum de Reil). — 9. Corne postérieure ou occipitale (forcens major de Reil).

L'intervalle qui sépare lecorps calleux du noyau central (couche optique et corps striés réunis) constitue le rentricule latéral. C'est une rigole elliptique, divisée en trois pariles. — 10. La partie supérieure (étage supérieur): etle commence dans le bloube frontal, contourne l'extrémité antéteure du corps striés, es porte horizontalement en arrière où elle s'élargit, et se confond avec, 11, la portion postérieure (cavité digitale ou ancyroïde), creusée dans l'épaisseur du lobule phénoidal.

13. Pilier antérieur de la voite à trois pillers. Il contourne l'extrémité antérieure de la conche optique et forme avecelle le trou de Monro, plus bas, il se contourne à la manière d'un 3 ée chiffre, avec un faiscean blanc qui se dégage de la face interne de la couche optique, et constitue, t.l., le tubercule mamillaire correspondant, —15. Coupe de la commissure cérébraie antérieure. Cette commissure est placée au-devant du piller antérieur de la voite, — 16. Nerf olfactif et son renflement d'origine, —17, 17. Substance blanche on médiallaire. —18, 18. Substance grise ou corticles. —19. Coupe oblique du pédoncie cérébrai.

### FIGURE 2.

Elle représente la portion centrale de la figure 1 et les fibres rayonnantes pédonculaires, mises à nu par l'ablation du noyau intra-ventriculaire du corps strié qui les recouvrait.

# Explication de la figure 2.

1.1.1. L'Ouronne rayonnante de Reit (grand solei) on écentait de Fieussens). Elle décrit une courbe ellipique, ouverte en avant, semblable à celle du consparsiré, dont elle occupe l'épaisseur, et est constituée par des faisceaux de fibres blauches, entremêtées d'une substance grise, qui émergent de la face externe de la couche optique. De là, ces fibres s'irradient dans tous les sens. Les unes, autérieures et supérieures à la couche optique, se dirigent en avant et en haut; les autres, postérieures, vont en arrière; enfin, les libres inférieures regardent en bas et en avant. Ces fibres se continuent, en partie, avec celles de la face inférieure du corps calleux et de l'innisphère correspondant, ainsi que nous le démontrerons plus tard, et sont un épanouissement des fibres pédonculaires résultant elles-mêmes de trois ordres de fibres qui émanent des pyramides antérieures, des fais-ceaux innominés du bulbe et des pédoncules supérieurs du cervels de l'apprentant des presultant elles-mêmes de trois ordres de fibres qui émanent des pyramides antérieures, des fais-ceaux innominés du bulbe et des pédoncules supérieurs du cervels.

#### FIGURE 3

PREPARATION. — Faires une coupe verticale, antéro-postérieure, sur un hémisphère cérébral, à environ quinze millementeres de la ligne médiane. La portion interne de ce lobe, vue du côté de la section, donne le plan reproduit par cette figure.

### Explication de la figure 3.

 Nogau intra-reutriculaire du corps strié. On reconnalt aisément que ce noyau, épais et arrondi en avant, mince et effilé en arrière, est formé par de la substance grise. — 2. Nogau extra ventriculaire, plus petit, mais plus épais que l'autre, placé, 3, au fond de la scissure de Sylvius, où il est masqué par les petites circonvolutions de l'inaula.

h. Lame de substance blanche, entremêtée d'un pointillé gristire, interposée à ces noyaux. Cette lame, épaisse en arrière, effilée en avant, se continue avec la substance blanche des hémisphères, et n'est qu'un épanouissement du pédoncule cérébral.

5. Étage supérieur du ventricule latéral. — 6. Étage inférieur rempli par, 7, la corne d'Ammon (grand hippocampe). Cette saillie porte plusieurs bosselures séparées par des sillons superficiels; elle est concave en declaus et longée par, 8, le corps bordant.

 Cavité digitate ou ancyroïde. Elle est occupée presque entièrement par, 10, l'ergot de Marand (petit hippocampe). — 11. Fibres transversales de la face inférieure du corps calleux, circonscrivant le ventricule latéral. — 12. Lobule frontal. — 13. Lobule sphénoidal. — 14. Lobule occipital. — 15. Substance blanche (médullaire). — 16. Substance grise (corticale). — 17. Commissure cérébrale antérieure.

#### FIGURE 4.

Cette ligure représente la portion centrale de la figure 3, pour faire voir le trajet du plexus choroïde.

### Explication de la figure 4.

4. Plexus chorvida. Plus épais dans l'étage inférieur, où il se continue avec la ple-mère de la base de l'encépiale, il contourne l'extrémité postérieure de la couche optique, monte en s'effilant jusque dans l'étage supérieur et traverse le trou de Monro, pour se continuer a vec le plexus choroïde du ventricule moyen.







### PLANCHE 20.

Elle a pour objet d'étudier différentes parties du cerveau au moyen de coupes horizontales et obliques faites de la base vers la convexité.

#### FIGURE 1.

Le cerveau est vu par sa base et laisse voir plusieurs de ses parties superficielles.

PRÉZARATION. — L'encéphale reposant sur la convexité et préalablement déponillé de ses enveloppes, soulcvez et renvrisce d'arrière en avant le cervele et la model allongée, de manière à découvrir la portion transversale de la grande fente cérébreale de Bichal. Séparze ensuite ces deux organes du cerveun par une section, oblique de bas en haut et d'arrière en avant, qui commence derrière les inbercules testes et se termine sur les epidencules cérébraux, lumiditaiement au-devant de la protubérance; soulevez encore un des lobules moyens, ou sphénoidaux pour écarter les lèvres de la scissure de Spivins : vous tronvez au fond le lobule du corpa stric fustale, scilevez alors par une section légérement tollique d'avant en arrière et de bas en haut tout le lobulemoyen (sphénoidal) qui masque l'insula, et le lobule postérieur (occipital) : vous reproduisez exactement cette figure.

### Explication de la figure 1.

4. Lobule antérieur (frontal). - 2. Lobule moven (sphénoïdal). - 3. Lobule postérieur (occipital).

a. Scissure de Sylvius (grande seissure interliobulaire). C'est une fente curviligne, à convexité tourné cervant, qui s'étend de l'extrémité antérieure de la grande feute cértiral jusqu'usus limites de la base et de la convexité du cerveau, où elle se divise en deux branches : l'une, antérieure, finit à la partie antérieure de la convexité; l'autre, postérieure, plus étendue, se termine aussi à la convexité, à une lautteur variable. Cette seis-sure sépare l'une d'l'autre les lobbules forntal et sphénoidal, et répond, en dedans à l'espace perforf aleral, en avant au bord postérieur des petites ailes du sphénoide. Au fond de cette seissure se trouvent le lobule du copps stifé, un double prodongement de la pie-mêre et l'artère cérébrale unvenne.

5. Lobule du corps sirié (insula de Reil). C'est une éminence triangulaire, placée au fond de la scissure de Sylvins, à base tourrée en haut et confonde a ree le reste de l'úmenispère, à somme tilbre dirigé en bas, dont la périphérie présente de petites circonototions qui vout en rayonnent du sommet à la base. Il renferme dans son épaisseur un novau grésiter qui n'estrue le novau extra-ventirealister du corps stifé.

6. Espace perforé di Vicq d'Azyr (quadrilatire perforé ou espace perforé latéral). C'est une légère dépression blanchitre, quadrilatre, eriblée de trous vasculaires, située entre la bandelette du nerf optique, qui la limite en arrière, et la racine externe du nerf offactif, qui longe son bord antérienre, et entre la circomovinition la plus rendée du lobule frontal et le lobule sphénoidal, au point de jouction de la scissure de Sylvius avec la feute réchérale.

7. Nerf offactif droit. Le gauche est compé afin de voir l'anfractuosité dans laquelle il est logé. — 8, l'artie natériente de la grande scissure médiane dn cervean, qui reçoit le sommet de la faux. — 9. Partie postéreleure de cette même scissure, recevant la base de la faux. — 10. Face inférieure du bourrelet du corps calleux, se continuant avec les libres de la voite à trois pillers. — 11. Tubercules testes séparés par le frein de la valvale de Viensesse. Eutre ces organes se trouve la portion médiane out remerces de la fente cérchaie de Bayer.

12. Face inférieure de l'extrémité posérieure de la couche optique, sur laquelle ou remarque, 13, le corps genouille attenue, et, 15, le corp genouille attenue. - 15. Bandettet du neré potique. Elle conocume pédoncule cérébral, se continue en arrière, par ses deux racines, avec les corps genouillés, et constitue avec ces corps genouillés, et constitue avec ces corps de la grande fent de l'apraine autre-oposérieure de la partind effent cérébrale de Bichait. — 12. Circonvolution de l'hippocampe. Elle forme avec le corps bordant le bord inférieur et externe de cette mémérefrent. — 18. Chiarma, Il résulte de la rémoin en et de l'extre-crossement des nerés outlances.

Dans l'espace losangique circonscrit par le chiasma, les bandelettes du nerf optique et les pédoncules cérébraux sont d'arrière en avant. — 19. Les tamelles triangulaires perforées médiane (espace perforé médian). — 20. Les tubercules mamillaires, et, 21, le tuber cinereum, séparé ici de sa tige (infundibulum) dont on voit seulement l'orifice. 22. Cavité digitale ou ancyroïde vue par l'ablation de sa paroi inférieure. — 23. Ergot de Morand contenu dans cette cavité, il est le résultat de la proéminence d'une circonvolution qui refoule sa paroi inférieure et Interne.

#### FIGURE 2.

Le cerveau est vu par la base, et permet d'étudier plusieurs de ses parties profondes.

Profesaktion. — La préparation de la figure 1 étant faite, incisez sur la ligne médiane les tubercules testes, l'aquedac de Sylvins, les pédocucles du cerveau, les lamelles perforées médianes, les tubercules mamiliares, le tuber cinereum et le chiasma; conservez ces organes d'un obté et enlevez-les du côté opposé, à l'exception du tubercule mamiliare qui doit être rejeté légèrement en dehors, en respectant aussi le pilier correspondant de la voûte et la commissure cérébrale antérieure: vous pénéres ensuite dans la portion transversels de la fente cérébrale de Biéthat avec un scalpet à lame longue, large et bien acérée, tenue dans la position horiton—lale. De là, ramenez cette lame obliquement et de bas en haut vers la périphérie, de manière à diviser la base de l'insula et la partie interne du lobule frontal, qui reconvrele genou et le bec du corps calleux vous obtenez une excavation dont le fond est constitué, en dedans prr la face inférieure de la voête à trois pillers, en dehors par la face inférieure du corps calleux on plafond de l'êtage supérieur du ventreule laté ral.

Enleve encore du côté opposé, par une coupe oblique de bas en haut et d'avant en arrière, les circonvolutions des lobules sphénoidal et occipital (lobe postérieur), pour dégager l'étage inférieur et la cavité dig itale. Ces diverses coupes faites, vous reproduisex exactement cette figure.

## Explication de la figure 2.

4. Corps genouillés interne et externe, sur la face inferieure de l'extrémité positérieure de la couche optique.
2. Bandielette et radies du nerf optique.
3. Pédoncule du cerveau, coupé immédiatement au-derant de la protubérance.
— 6. Coupé de la couche optique.
— 5. Tubercule manifiaire.
— 6. Portion du tabre ciacréum .
— 7. Fibres transversales de la face inférieure du bourrelet du corps calleux.
— 8. Face inférieure de la voûte extos pieles.
— 2. Sillon de séparation des deux cordons de la voûte, et, 10, espace tranqualire, légèrement excavé, confondu par la base avec le bourrelet du corps calleux, dont les côtés et le sommet sont constitués par les parties suilantes de la voûte.
On voite, on l'entré le considérateures, longitudinales, légèrement curvilignes, convergent en avant et sont réunies en un seul faisceau jes fibres latérales, obliques, curvilignes et de pius en pius longues vers la péripérie, forment, le chaque côté un faisceau qui vient se confondre avec les fibres du millen. Toutes ces fibres et éculissent, en arrière, avec les fibres du millen.
Toutes ces fibres réunissent, en arrière, avec les fibres du millen.
Toutes ces fibres réunissent, ce qu'ou a appelle fluer (padietieur du ourpes patitoides).

11. Piller autérieur de la volte. Il forme un cro-âtet dont l'extrémité se termine, en partie, par un rende-ent pisiforme, blanchâtre, appelé, 12, tubercule mamillaire. Le piller du côté opposé traverse la substance grise du tuber cinereum pour se rendre aussi au tubercule mamillaire. — 13. Commissure cérébrale autérieure, vue au moment où elle vient de traverser le noyau extra-rentriculaire pour croiser perpendiculairement les pillers autérieures de la volte, au-desvardesquels elle est placée.

44. Pilior postérieur de la volte. Il contourne l'extrémité postérieure de la couche optique et se continue avec, 15, le corps bordant, qui finit en avant, 16, à l'extrémité réléchie de la circanvolution de l'hippocampe. —17. Corps godronné. Il occupe l'espace compris eutre le corps bordant et la port interne de l'étage inférieur. L'extrémité antérieure du corps godronné se réunit à la substance grise de la circanvolution de l'hippocampe; son extrémité pastérieure, effilée, contourne le bourrelet du corps calleux et va se perdre aussi daus la substance grise de la face inférieure de l'ourlet (circonobultion du corps calleux), vers sa partie moyenne.

18. Cavité de l'étage inférieur, visible par l'ablation de sa paroi inférieure. Elle se continue en arrière avec, 49, la cavité digitale.

20. Face inférieure du corps calleux. On reconnaît trois ordres de fibres. Les fibres de la partie moyenne sont transverses; celles de la corne front-le et de la corne occipitale sont obliques et curvilignes; mais l'obliquité et la courbure des fibres de la corne occipitale sont plus prononcées. Les fibres de la corne sont longitudinales, légèrement curvilignes, et appartiennent à la corne sphénofdale du corps calleux.

21. Genou du corps calleux. — 22. Noyau gris de l'insula ou noyau extra-ventriculaire du corps strié. — 23. Circonvolution de l'insula.

### FIGURE 3.

Elle représente une portion des lobules frontaux, afin d'étudier les rapports de ces organes avec le genou et le bec du corps calleux.

# Explication de la figure 3.

4. 1. Lobules frontaux, écartés l'un de l'antre par leur extrémité antérieure. — 2. Genou du corps calleux, e. 1, 3, bec. Cette figure montre la distison du bec en trois branches : une médiane et deux latérales. La première se continue avec, d., le lane sus optique, percée le d'un trou; elle concourt à forme la paroi antérienre du ventificale moyen. Les deux autres branches contournent les circonvolutions les plus reculées des lobules frontaux, augmentent de volume et longent les bords postérieurs des quadristierse perforés, de lies a terminent. Ces augmentent de volume et longent les bords postérieurs des quadristierse perforés, de dies a terminent. Ces que l'année de la commencia de la co

ainsi que rous e verrous una el panecie savenire. 5. Ner olaculi coupé. Sa section fait voir sa forme triangulaire. — 6. Renflement gris on bulbe d'origine de ce nerf. — 7. Ses racines blanches externes et internes. — 8. Bulbe de terminaison.

### PLANCHE 21.

Cette planche a pour objet l'étude du corps calleux.

Le corps calleux est une commissure transverse qui réunit l'un à l'autre les deux hémisphères érébraux. Il est constitué principalement par l'expansion fibreuse des lobes et par une petite portion des pédoncules cérébraux. En faisant l'étude de cet organe, isolé des autres parties, on reconnaît qu'il représente, de chaque côté, une espèce de noyau tricorne, autour duquel viennent s'appliquer les deux hémisphères.

La forme du corps calleux est celle d'une voûte superposée transversalement aux ventricules latéraux et moyen, plus large en arrière qu'en avant. Recourbé, mince et bifurqué en avant, épais et bifide en arrière, le corps calleux est encore bifide inférieurement et sur ses côtés, pour aboutir aux lobules moyens.

On lui distingue deux faces, deux bords et deux extrémités.

#### FIGURE 1.

Elle montre la face supérieure, les bords latéraux et les extrémités du corps calleux. Du côté gaucle, la portion du lobe qui les recouvrait est renversée; à droite, cette portion est coupée au niveau de l'entre-croisement et de l'inaxlo.

Face supérieure du corps calleux. Elle est convex dans le seus autéro-postérieur, légèrement excavée sur toute la ligne médiane et un peu convexe sur les côtés. La partie moyenne de cette face est libre, et répond aux artères calleuses et au bord inférieur de la faux.

Sur les côtés de la ligne médiane, entre la face supérieure du corps calleux et la circonvolution qui la borde, on découvre (voy. fig. 4, pl. 18) une cavité longitudinale, nonmée par Vésale, sinus corporis callosi, et par Sabatier, ventricules du corps calleux.

Les parties latérales de cette face, un peu bombées, sont au contraire masquées complétement par les hémisphères, et représentent un bourrelet longitudinal, arrondi, qui répond au bord externe des coucles optiques et des corps striés.

Bords latéroux. Leur point de terminaison est encore pour les anatomistes un sujet de controverse. La plupart d'entre eux admettent que le corps calleux se perd latéralement dans l'épaisseur des hémisphères. M. Fordile exprine une opinion entièrement opposée. Cet organe n'aurait, selon lui, aucune connexion intime avec les hémisphères. Le corps calleux serait limité sur les côtés par un bourrelet longitudinal, arroudi, correspondant au niveau du bord externe des couches optiques et des corps striés, et constitué seulement par une incurvation de haut en bas des fibres du corps calleux, qui se continuent avec les radiations des pédoncules cérébraux. Aussi M. Forille regarde-t-il le corps calleux comme une commissure formée par l'expansion pédon-culaire.

A. Dugès, se fondant sur l'anatomie comparée, professe une autre opinion. D'après cet auteur, deux couches de fibres constitueraient le corps calleux; les fibres de l'une remonteraient vers les circonvolutions; les fibres de l'autre descendraient sur les couches optiques.

M. Cruveilhier admet une double continuité du corps calleux avec les radiations des hémisphères, et avec celles des corps striés et des couches optiques; et il explique cette continuité par un entre-croisement qui aurait lieu de la manière suivante:

« Les fibres radiées, émanées du côté externe du corps strié et de la couche optique du côté droit, se recourbent immédiatement en dedans, se portent de droite à gauche pour constituer le corps calleux, traversent la ligne médiane; parvenues au bord gauche du corps calleux, au niveau du côté externe du corps strié et de la couche optique gauche, ces fibres, au lieu de se recourber pour se continuer avec les radiations émanées du corps strié et de la couche optique, comme le dit M. Foville, s'épanouissent et vont se terminer dans les circonvolutions de l'hémi-

PL. 21.

F19. 2.

sphère gauche. D'un autre côté, les radiations blanches émanées du corps strié et de la couche optique gauche se recourbent immédiatement en dedans, rencontrent au lieu de cette courbuné c'ést-à-dire au niveau du bord gauche du corps calleux, les radiations émanées de la couche optique et du corps strié droit, s'entre-croisent avec elles, et, après l'entre-croisement, s'associent avec ces radiations qui leur sont parallèles, pour constituer toute l'épaisseur du corps calleux, traversent avec elles la ligne médiane, et, parvenues au bord droit du corps calleux, les abandonnent pour aller s'épanouir dans l'hémisphère droit et se terminer dans les circonvolutions de cet lémisphère. Le orops calleux at donc constitue par les radiations blanches émancées des deux hémisphères. Il y a donc entre-croisement de ces radiations dans l'épaisseur du corps calleux. Cet entre-croisement n'a pas lieu sur la ligne médiane, mais bien de chaque côté de la ligne médiane, sur les limites externes du ventrieule latéral, au côté externe des corps stries et des couches optiques, et si cet entre-croisement a échappé à l'investigation des anatomistes, c'est parce qu'il y a parallèlisme entre les fibres quis erroisent.

» Cet entre-croisement, qui résulte du double fait de la continuité du corps calleux, d'une part, avec les radiations émanées des couches optiques et des corps stries; d'autre part, avec les radiations des hémisphères, et par conséquent des circonvolutions; cet entre-croisement, dis-je, explique parfaitement l'effet croisé des maladies du cerveau, et fait qu'il n'est que partiellement expliqué par l'entre croisement des pyramides : car cet entre-croisement porte sur tous les faisceaux de la moelle qui, se prolongeant dans le cerveau, ont échappe à l'entre-croisement du collet du bulbe. »

Cette manière de voir est assurèment très ingénieuse; mais quelque louables que soient les efforts tentés pour trouver la raison des faits padhologiques encore inexpliqués, cette explication n'est rien moins qu'une hypothèse; or toute hypothèse doit être exclue du domaine de l'anatomie.

Les dissections multipliées du corps calieux, faites par tilvers procédés, m'out permis de reconnatire, en effet, l'existence d'un entre-croisement de chaque côté du bourrelet longitudinal; mais le mode de l'entre-croisement diffère de celui adopté par M. Cruveillier. Avant d'en donner l'explication, il est indispensable de montrer de quelle manière je considère le corps calleux.

Cet organe est constitué par un plan de couches de fibres, superposées, horizontales, eurviligues, aecolées les unes aux autres, dont le nombre est indéterminé. Ce plan de fibres devient, dans so pourtour, au niveau des couches optiques et des corps striés, le point de départ des fibres rayonnées dans toutes les directions. Les unes, ascendantes, se portent vers la convexité du cerveau; les autres, descendantes, se dirigent vers la base. Enfin, les fibres intermédiaires, horizontales, se continuent et rayonnent en avant, en arrière et sur les côtés.

Il importe aussi de rappeler en peu de mots la disposition des fibres rayonnées pédoneulaires. Toutes ces fibres traversent l'épaisseur des couches optiques et des corps striés, en formant une lame dirigée obliquement de bas en haut, et de dedans en dehors. La face inférieure de cette lame adhère au noyau extra-ventiréclaire auquel elle envoice des fibres blanchâtres très déliées; sa face supérieure doune aussi des fibres très déliées, qui pénétrent dans tous les seus le noyau intra-ventriculaire. Ces deux ordres de fibres se terminent dans les noyaux extra et intra-ventriculaires du corps strié, indépendamment de ces fibres, d'autres fibres plus externes et plus grosses, après avoir traversé le corps strié, s'ineurvent vers la face inférieure du corps calleux et semblent se réunir, en avant, aux fibres de la face inférieure de cot organe, dont les sépare dans le reste de leur étendue une espèce de raphé. Enfin, les fibres les plus grosses et les plus nombreuses montent en rayonnant vers la convexité, où elles constituent le noyau de chaque circonvolution. C'est entre ce dernier ordre de fibres pédonculaires, c'est-à-dire celles qui rayonnent vers la convexité, et les fibres rayonnées du corps calleux, que je place cet entre-croisement. Voici comment je l'explique :

À la base du cerveau, au niveau du côté externe du noyau extra-ventriculaire du corps strié, les fibres pédoneulaires ascendantes s'entre-croisent avec les fibres descendantes du corps ealleux; parvenues à l'extrémité antérieure du noyau intra-ventriculaire du corps strié, les fibres pédon-eulaires autérieures rencontrent aussi les fibres transverses et obliques de la portion refléchie

de cet organe, et forment avec elles un entre-croisement; enfin, arrivées au niveau des bourrelets longitudinaux, les fibres pédonculaires s'entre-croisent de nouveau avec les fibres horizontales du vorps calleux.

De ce qui précède, je conclus :

1º Que le corps calleux est constitué par des fibres qui aboutissent aux circonvolutions ou qui en émanent;

2º Que les fibres de la face inférieure semblent se continuer, de chaque côté, avec les fibres radiées pédonculaires; mais que la continuité n'est pas directe, surtout en arrière, à cause de l'existence d'un raphé sur les limites de ces deux ordres de fibres;

3° Qu'il existe un entre-croisement au niveau des hourrelets longitudinaux, mais que cet entrecroisement a lieu entre les fibres pédonculaires et les fibres du corps calleux;

4. Que les pédoncules cérébraux et le corps calleux envoient des expansions fibreuses dans les circonvolutions pour en constituer le noyau;

5° Que le corps calleux est une véritable commissure des hémisphères, et non pas, comme le veut M. Foville, une commissure des pédoncules cérébraux.

Quant aux préparations faites par cet anatomiste pour démontrer la réalité de son assertion, je pense qu'elles étaient purement artificielles et le produit de la rupture des fibres médullaires qui du corps calleux se rendent aux lobes (hémisphères). Ce reproche me parait d'autant plus fondé qu'il lui a été déjà adressé par MM. de Blaiuville et Longet.

Extrémité antérieure du corps culteux. Échancrée dans son milieu, elle présente sur les côtés deux cornes, dont la proéminence dans les lobes cérébraux antérieurs ferme en avant les ventriquies latéraux. Recourbée de haut en bas, entre les deux lobules frontaux (fig. 3, pl. 47, et fig. 3, pl. 20), et de plus en plus mince, cette extrémité laisse voir à sa surface la terminaison des tractus blancs longitudinaux, et va se confondre au milieu avec la lame (lame sus-optique) qui sort de la commissure des nerfs optiques, et, sur les côtés, avec les fibres qui réunissent entre elles les cornes frontales et splichoidales du corps calleux.

D'après Vicq d'Azyr, la terminaison du corps calleux aurait lieu, en avant, par deux cordons blancs, ou tractus, qu'il appelle pédoncules du corps calleux, qui vont en divergeant jusqu'à la substance perforée, près de l'origine du nerf offactif.

Ces tractus, que j'ai rencontrés souvent, sont reproduits dans les fig. 3 des pl. 17 et 20.

La courbure antérieure de cette extrémité est le genou, et la portion la plus mince qui la termine, le bec.

Nous avons vu plus haut que la partie moyenne du bec abouit à la lame sus-optique, et que ses parties latérales s'épanouissent, de chaque côté, dans les lobules frontaux, et, en partie, dans le lobule du corps strié. Ces épanouissements latéraux sont les pédoncules du corps calleux.

Extrémité postérieure. Nommée bourrelet à cause de son renflement qui est considérable, elle est échancrée dans son milieu. Des parties latérales et inférieures de cette extrémité émergent quatre cornes. Deux se prolongent dans les lobules postérieurs, les deux autres dans les lobules moyens. L'extrémité postérieure constitue le bord supérieur de la feute médiane (portion horizontale de la grande fente cérébrale de Bichat).

L'échancrure médiane postérieure du bourrelet est la terminaison même du sillon qui sépare les tractus blancs longitudinaux (voy. l'explication de la fig. 1).

PRÉRIARTION. — Le cerveau étant dépouillé de ses membranes et placé sur sa base, écartez l'un de l'autre les hémisphères dans leur milieu, de manière à apercevoir au fond de la scissure médiane le corps calleux. Easuite faites deux incisions horizontales antéro-postérieures, l'une qui divise le lobule frontal jusqu'au niveau du genou du corps calleux, l'autre qui s'étend depuis le lobule occipital jusqu'au hourrelet. Cela fait, introduisez avec précution l'extrémilé du doigt dans es allon de ségaration (sinus corporis callos) intermédiaire au corps calleux et à la circonvolution qui le contourne; pressez doucement le fond de cet intervalle avec la puipe du doigt, de dedans en delors, en le promenant successivement d'avant en arrière et d'arrière en avant : de cette manière vous décollez l'hémisphère du corps calleux. Il Importe, pour assurer le succès de cette préparation qui a été indiquée par M. Foville, d'avoir à sa disposition un cerveau bien frais ou durci par l'alcool.

Un autre mode de préparation, plus généralement suivi, consiste à enlever toute la portion supérieure des hémisphères par une section horizontale pratiquée à 3 on 5 millionètres au-dessus de corps calleux. On découvre ainsi le centre ovale de Vieussens, qui résulte lui-même de la réunion des deux noyaux médullaires hémisphéraux avec le corps calleux.

### Explication de la figure 1.

- 4. Face supérieure du corps calteux. Elle offre sur toute l'étendure de la ligne médiane, 2, le sillon médiane uperficiel, sur les côtés duquel on remarque, 3, quelques tractins blancs longitudinaux, désignés sons le nom de ner/s longitudinaux de Lameiri. Ces tractus présemient des dispositions variées ; réunis en un seul à la partie sufférieure du corps calteux, tanito simples d'un coté, tanito doubles de l'autre, ilse confondant entre ext pour se séparer de nouveau. Ces tractus sont compés à angée froit par, d, de sfaceaux de fibres transverses qui passent au-dessous, s'incurvent daus la direction oblique, et se prolongent dans l'épaisseur des lobules frontaux et occipilans.
- 5, 5. Bords latéraux (bourrelets longitudinaux). 6, Extrémité antérieure (genou). 7, Extrémité postériere (bords du cops calleux qui constitue à l'autre du cops calleux qui constitue è ventricule de cet organe, et celle adhévente au lobe cérébral correspondant (hemispière).

### FIGURE 2.

Cette figure montre la face inférieure du corps calleux, ses connexions avec les fibres rayonnées pédonculaires, et les prolongements que cet organe envoie sous forme de cornes dans les lobules frontaux, sphénofdaux et occipitaux.

La face inférieure du corps calleux est légèrement convexe au milieu, concave sur les côtés, et constitue la paroi supérieure ou voûte des ventricules latéraux. Elle contribue à former la paroi supérieure du ventricule moven, et est doublée par la membraue ventriculaire.

Libre dans une grande étendue, cette face répond sur la ligne médiane, en avant, au septumlucidum et à son ventricule; en arrière, à la voûte à trois piliers (soy. fig. 2, pl. 20), à laquelle elle adhère d'une manière intime, surtout vers la partie postérieure.

Prégnantion. — Placez d'abord sur la convesité le cerveau dépouillé de ses membranes; idécouvrez complétement sa base par l'ablation du cerviele et de la moeile allongée, comme dans la préparation de la figure 4 de la planche 20. Faites sur touire la ligne médiane mue incision verticale autéro-postérieure; écartez et renversez du côté gauche toute la portion correspondante divisée, vous pénêtrez dans les ventricules. Ealevez le noyau latra-ventriculaire du corps strié pour mettre à nu la face supérieure de l'épanonissement pédoncalaire (couronne rayonnante de Reilj; découvrez l'étage inférieur et la cavité digitale pur une section légèrement oblique, qui d'ivise les lobules solhemost publication.

Ensuite portez du côté d'roit le coutean dans la scissaire de Sylvius, et calevez par une section oblique, d'avant en arrière, la moitle inférieure des lobules sphienoidal et occipital, pour dégager le noyau extra-entriculaire du corps sirfé et la cavité digitale; faites l'abiation de ce noyau, vous découvrez la face inférieure de l'épanouis-sement pédoucalités. Coupez par une section horizontale toute la portion des lobules frontaux qui les au-des-sus du niveau du genou et du bec din corps calleux. On termine par l'abiation complète de la voûte à trois pillers.

### Explication de la figure 2.

- 4. Face inférieure du corps calleux. 2. Raphé médian. 3, 3. Fibres transcerses. Celles d'un côté ne se continuent pas avec les fibres du côté opposé, dont elles sont séparées sur la ligne médiane par le raphé. Ces fibres sont moins apparentes que celles de la face supérieure.
- h, h. Fibres obliques. On reconnal qu'elles sont la continuation des fibres transverses qui ont changé de direction, et se protongent, en avant, dans le lobule frontal, pour con-tituer la corne frontale; en arrière, dans le lobule occipital, pour former la corne occipitale.
  - 5. Fibres longitudinales. Elles sont la continuation des fibres transverses, lesquelles s'incurvent au niveau

de l'extrémité postérieure de la couche optique, pour se prolonger dans le lobule sphénoïdal, et constituer la corne sphénoïdale,

Les faisceaux fibreux recourbés du hourrelet du corps calleux, qui pénètrent dans les lobules postérieurs pour curelopper l'ergot de Morand, ont été décrits par Itell sons le nom de forceps major; et le large tractus qui, recourbé de laust en bas, de décalas en delons, et d'arrêtre en avant, constitue les parois supérieure, latéralet et inférieure de la corne inférieure du ventricule latéral, où se loge le pied d'hippocampe, a été nommé par le même auteur lapetum.

6. Fibres rayonnées pédonculaires (couronne rayonnante de Reit). Elles sont mises à nu par l'abbation du noşau intra ventriculaire du corps strié. On les voit lei émerger en rayonnant du côté externe de la couche optique. Ces fibres sont blanches comme celles du corps calleux, un peu plus grosses, et entremétées de substance grise. Les plas antérieures sembleut se continuer avec les fibres du corps calleux, en formant des angles de plus en plus oavertes en arrière; les antres fibres sout séparées par, 7, le raphé latéral.

8. Épanonissement des fibres pédonculaires, mis à nu par l'ablation du noyau extra-ventriculaire du corps stré. — 9. Entra-croissement. Il est formé par les fibres pédonculaires ascendantes, qui s'entre-croisent avec les fibres descendantes du corps calleux.

10. Bourrelet du corps calleux. — 11. Section du genon. — 12. Noyan blanc d'une circonvolution. Il résulte de l'épanouissement des fibres du corps calleux et du pédoncule cérébral. — 13. Couche optique. — 14. Corps genouillés se continuant avec le nerf optique. — 15. Coupe d'un pédoncule.



### PLANCHE 22.

Elle a pour objet d'étudier la structure du corps calleux, ses rapports avec le cerveau, le cervelet et la moeile allongée, et les prolongements pédonculaires supérieurs jusque dans l'épaisseur de là couche optique.

#### FIGURE 4.

Dans cette figure, le corps calleux tenant an lobe droit est vu de profil et mis à nu par l'ablation du lobe gauche qui le recouvrait.

Préranation. — Procurez-vous un cerveau débarrassé de son enveloppe Immédiate et durel par l'alcool. Isoler d'abord cet organe des autres parties encéphaliques; couchez-le sur un des lobre et agrandissez la selsure médiane afin d'apercevoir au fiond le corps calleux; opérez le décollement de l'autre lobe par le procédié de M. Fortile, indiqué dans la fig. 1 de la pl. 21, de manière à décolifer compétement toute la portion du corps alleux qui était recouverte, pour voir la forme tricorne de cet organe. Cela fait, praiquez dessus des entailles superficielles qui vous donnent de petites lames très minces de substance, dont vous compétez la séparation par la traction avec les doigts. On peut de la sorte suivre et reconnaître la direction des fibres du corps calleux et l'épanoissement pédonculaire.

### Explication de la figure 1.

1. 1. Pace supérieure du corps calleux. — 2,2, Grande circonvolution du corps calleux (outret). — 3, Ventruciel du corps calleux (piut corproris callator), no vel que c'est une aspèce de ippele curviliage, interneditaire à la face supérieure du corps calleux qui formes a parol inférieure, et à l'outret qui constitue sa paroi supérieure. — 4, à. Debris de tracius longitudifaux du corps calleux. — 5. Fibres trausverses. L'ablation des tracius, sur certains points, permet de constater qu'elles sont subjacentes, sur la ligne médiane, à ces tracins. = 6, 6, 6. Pibres obliques. On peut reconnaître leur incurvation vers les cornes frontale, sphénoliale et occipitale du corps calleux, et leur cuiter-croissement ades fibres obliques avec les fibres rayonnées pédouculaires. — 9. Bourretet longitudinallimitant le loud la laferal du corps calleux. On reconnaît le qu'al un ja acume continuité entre les fibres du corps calleux et celles du pédoncule. — 10. Fibres rayonnées du corps calleux et du pédoncule. Ces fibres, dont quel ques débris soulement sont visibles lels, se dirigner vers le louise cocipital pour constituer les noyaux des circonvolutions. — 11. Circonvolution interme du lobule frontal. — 12. Circonvolutions du lobale occipital ou ce la cartife fibritair.

#### FIGURE 2.

Cette figure présente la face postérieure de la moelle allongée et ses connexions avec le cerveau.

Prafearation. — Faites d'abord une coupe horizontale qui mette à nu les ventricules; enlevez complétement le lobe postérieur par une section verticale et transversale, pratiquée de chaque côté, lumédiatement derrière la couche optique.

Séparez ainsi le cervelet de la moelle allongée au moyen d'une autre section faite de chaque côté sur ses trois pédonciets; étécurez les filtres ayonnées qui femegen de côtés exteries des concles optiques, par l'émocléation des noyanx intra-ventriculaires des corps striés; enlevez d'un côté les deux tubércules qualirjumeaux, la commissiere formée par les falsecaux triangulaires (rubans de Itélli et la partie postérieure de la couclie optique correspondante, a fin de suitre les prolongements supérieurs du crevet el jusque dans le cerveau. Triaijuez une échaucrire sur l'extrémité postérieure de la coucle optique du côté opposé, pour constater le trajet de la commissine cérébral postérieure. Cela fait, vous reproduisez exactement cette figure.

#### Explication de la figure 2.

1. Bulbe crânien. — 2. Parol antérieure du quatrième ventricule. — 3, 3. Pédoncules inférieurs du cervelet. — 4, 4. Pédoncules moyens. — 5, 5. Ses pédoncules supérieurs. — 6. Faisceau triangulaire. — 7. Testes et nates

conservés du côté gauche. Le pédoncule cérébelleux supérieur du côté gauche semble se terminer au niveau du tubercule testes; quais l'ablation du testes et du nates, du côté droit, laisse voir la continuation de ces pédoncules dans l'épaisseur de la couche optique pour aller constituer l'étages supérieur du pédoncule cérébral.

La terminaison des pédoncules cérébelleux supérieurs dans le cerveau justifie la dénomination de processus cerebelli da cerebrum, qui leur a été donnée de préférence à celle de processus cerebelli ad testes, seu ad corpora quadricamina.

8. Commissure cérébrale postérieure, vivible dans la couche optique au moyen d'une échancrure pratiqués un cellect. — 9. Corpus album subrotundum. On voit les libres blanchitres et superficielles de cet organe se continuer aver, 10, la bandelette demi-circulaire, dont les libres s'engrènent avec, 11, les fibres rayonnées périonaleties; celles-cel forment un entre-croisement avec, 12, les fibres obliques et transverses de la portion d'adéchie du corps calleux. — 13. Septum lucidum. Il parait réstitue de l'incurvation, de base nibaut, de chaque colé, des fibres de la portion réfléchie du corps calleux. — 14. Lambeau du corps calleux rest. — 15. Raphé intermédiaire à l'épanonissement des fibres pédenoulaires et du corps calleux. — 16. Piler antérieur de la volte. — 17. Commissure antérieure. — 18. Bubena. — 19. Trou de Monro. — 20, 20. Substance blanche ou médulaire des circonvolutions — 21, 21. Substance price on cortical des circonvolutions.

#### FIGURE 3.

Cette figure représente une coupe verticale et transversale de l'encéphale et de ses enveloppes osseuses et membraneuses.

Préparation. — Sciez le crâne et l'encéphale verticalement, dans la direction d'une ligne transversale, demicirculaire, qui commence au milieu de la suture sagittale, divise les bosses pariétales et les condyles occipitaux, en pass int au-devant de l'apophyse mastolde; enlevez complétement la portion occipitale: le plan vu du côté de la section donne cette figure.

### Explication de la figure 3.

4. Corps calleux. Sa face supérieure est en rapport, sur la ligne médiane, avec la faux et, de chaque 60ié, avec les hémisphères dont la séparent, 2, les ventricules du corps calleux. On voit encore sur les côtés, mais un peu plus en dehors, l'épanouissement des fibres du corps calleux se prolonger dans les noyaux blancs des circonvolutions. La face inférieure du corps calleux constitue avec les inbéreules quadrifumeaux la portion transversale de la grande fente cérébrale de Bichat, traversée par les veines de Gallen et la pie-mère extérieure, qui assujettil la glande pinéale aux tubercules nates.

3, 3. Ventricules latéraux, lis sont circonscrits, de lous côtés, par les prolongements du corps calleux. La paroi interne del l'étage inférieur est refoniée par, à, la corne d'Ammon, blanchâtre à la périphérie et grisatre à l'intérieur. — 5. Cervelet séparé du cerveau par la tente. — 6. Conpe des tubercules quadrijumeaux, de l'aqueduc de Sylvius et de la praphérance. — 7. Bulbe crânien, en rapport avec les artères vertébrales et le rameau spinal antérieur. — 8. Nerf anditis d'engagean dans le conduit auditifienterne — 9. Nerf poeumo-gastrique treyversant le trou déchiré posiérieur. — 10. Nerf grand hypoglosse, traversant le trou condylien antérieur. — 11. Substance grise ou corticale, et, 12, substance blanche ou médullaire des circonvolutions. Celle-ci est formée par des fibres du corps calleux, quit voir en rayonan ni ingavil à substance grise des circonvolutions.





# PLANCHE 23.

### CIRCONVOLUTIONS ET ANFRACTUOSITÉS DU CERVEAU.

Les circonvolutions (gyri, meandri, processus antervidei) sont de nombreuses saillies oblongues et ondulées, placées à la surface des lobes cérébraux et séparées par des sillons diversement profonds qu'on nomme autreutussité.

Le nombre des circonvolutions et des anfractuosités est beaucoup plus considérable chez l'homme que chez les animaux; mais il ne saurait être déterminé d'une manière précise, parce que la terminaison entre deux circonvolutions voisines n'est qu'apparente et qu'elles se continuent toujours sur un point plus ou moins éloigné.

L'étendue des circonvolutions ou des anfractuosités est variable dans tous les sens et se trouve toujours en rapport direct avec le développement général du cerveau, et par conséquent avec le volume et le poids de cet organe.

On admet des circonvolutions et des anfractuosités constantes, des circonvolutions et des anfractuosités variables.

La direction variée et la continuité des circonvolutions les ont fait comparer par les anciens aux circonvolutions intestinales.

Chaque circonvolution a deux faces, un bord adhérent et un bord libre. Les faces des circonvolutions correspondantes se moulent l'une sur l'autre et sont séparées par un double feuillet de la pie-mère.

Le bord adhévent (base) de chaque circonvolution est confondu avec le noyau médullaire des lobse cérèbraux Le bord libre, visible, en général, au delors, forme avec celui de la circonvolution contigue une petite dépression longitudinale. D'autres petites dépressions oblongues, d'une profondeur et d'une étendue variables, sillonnent dans le même seus le bord libre des circonvolutions. Tantôt la forme de ces dépressions est anguleuse et rayonnée a trois ou quatre branches; tantôt, au contraire, c'est une depression superficielle ou un enfoncement profond et étroit, ou bien encore cette dépression n'est qu'une simple rainure.

La rencontre de trois circonvolutions forme tonjours un espace triangulaire. Petits dans l'état normal, ces espaces s'agrandissent beaucoup par suite de l'atrophie des circonvolutions.

M. Cruveilhier divise toutes les circonvolutions en trois ordres.

Le premier ordre comprend les circonvolutions et les anfractuosités de la face interne des lobes cérébraux.

Le deuxième ordre est constitué par les circonvolutions et les anfractnosités de la face inférieure de l'hémisphère.

Le troisième ordre embrasse les circonvolutions et anfractuosités de la convexité.

Probbes. — Les circonvolutions et aufractuosités de la face interne sont (voy. fig. 1, pl. 23, et fig. IV, planche 18):

1º La grande circonvolution du corps colleux. Plus grande que toutes celles du plan interne de l'hémisphère, cette circonvolution entoure le corps calleux et s'étend en avant, depuis l'extrémité réfléchie de cet organe auquel elle adhère, jusqu'au bourrelet pour continuer son trajet sur la face inférieure du corres calleux.

Cette circonvolution, étroite à son extrémité antérieure, qui est considérée par Rolando comme la racine principale du nerf offactif, s'élargit bientot; arrivée au tiers postérieur du corps calleux, elle se redresse, devient encore plus large et se creuse de plusieurs sillons, les uns superficiels, les autres profonds. Du pourtour de cette portion redressée, que Rolando a nommée processe enteroido cristato, émergent plusieurs petites circonvolutions qui se continuent, les unes avec les circonvolutions supérieures de la face interne des lobses cérebraux.

2° La circomolution et anfractuosité internes du lobule antérieur du cerveau. Excentrique à celle du corps calleux dont la sépare une anfractuosité profonde, elle en suit la direction. Cette circon-

volution, très volumineuse à son origine, constitue la partie interne du lobule antérieur (frontal). Elle commence au-devant de la seissure de Sylvius, contourne la courbure autérieure de la circonvolution du corps calleux, et gagne la face interne de l'hémisphère; arrivée au-devant de la portion redressée de la circonvolution du corps calleux, elle monte pour se continuer avec les circonvolutions de la face externe de cet hémisphère. Cette circonvolution est séparée de la précédente, dans toute sa lougueur, par une anfractuosité profonde et offre à sa superficie plusieurs anfractuosités secondaires.

3º La circonvolution et l'anfractuosité de la cavité digitale. Un sillon antéro-postérieur très profoud, en rapport avec la cavité digitale du ventricule latéral, commence à la circonvolution du corps calleux, au niveau du bourrelet, se dirige d'avant en arrêre et de bas en hant jusqu'au lobule occipital et le divise en deux moitiés, l'une supérieure et antérieure, l'autre inférieure et postérieure. Ce sillon est l'anfractuosité de la cavité digitale, et la portion postérieure et inférieure de ce lobule est la circonvolution de la cavité digitale ou circonvolution du lobule postérieur (occipital).

Il'ORDRE. — Les circonvolutions et les anfractuosités de la face inférieure sont (voy. fig. II, pl. 24):

1º Les circonvolutions externes du lobule antérieur. Les circonvolutions constantes de ce lobule sont : les deux petites circonvolutions autéro-postérieures, rectiligues, bornées par le sillon du ruban olfactif et la circonvolution flexueuse, oblique en avant et en delors : celle-ci finit à la seissure de Sylvius et se continue, en arrière, avec la circonvolution externe, qui est l'origine du ruban olfactif.

2º Les circonvolutions du lobule postérieur. Elles sont formées par la circonvolution de la grande fente, qui est la continuation de la circonvolution du corps calleux, et qui se termine en avant par un reultement unciforme en rapport avec l'extrémité renfiée de la corne d'Ammon; elle est longée en dedans par la grande fente cérébrale.

La circonvolution du corps calleux et celle de la grande fente cérébrale, qui en est la continuation, représentent une ellipse interrompue par la seissure de Sylvius.

La circonvolution du lobule postérieur est limitée, en dehors, par une anfractuosité antéro-postérieure en rapport avec la paroi inférieure de la portion réfléchie du ventricule latéral, et circonscrite par des circonvolutions antéro-postérieures, petites et flexueuses, qui émergent de la circonvolution de la grande fente cérébrale.

La plus externe de ces circonvolutions borne inférieurement l'anfractuosité qui correspond à la cavité digitale.

La circonvolution de la grande feute cérébrale de Bichat donne à sa partie antérieure des circonvolutions extrémement flexueuses, qui constituent la corne sphénoïdale et se confondent avec les circonvolutions de la face exterue.

D'autres circonvolutions petites et superficielles, qui vont en rayonnant du sommet vers la base, sillonnent l'insula de Reil (lobule du corps strié).

Deux petites anfractuosités , qui résultent de la bifurcation de la seissure de Sylvius , isolent ce lobule des autres parties.

III O GREZ. — Les circonvolutions et anfractuosités de la couvexité de l'hémisphère, plus compliquées, forment trois séries correspondant à autant de régions : ce sont les circonvolutions frontales, partitules et occipitales (voy. fig. II, pl. 23, et fig. 1, pl. 24).

1º Circouvolutions frontales. Au nombre de trois ou quatre, antéro-postérieures et très flexueuses, les circonvolutions frontales sont contigués à elles-mêmes dans une grande partie de ceur étendue; leur volume, inférieur à celui des circonvolutions pariétales, est supérieur au volume des circonvolutions occipitales.

2º l'ironavolutions pariétales. Au nombre de trois seulement, plus volumineuses que les autres et présentant plus de variétés, les circonvolutions pariétales, flexueuses, dirigées de dedans en deltors, se continuent avec la circonvolution qui limit en haut la scissure de Svivius.

3º Circonvolutions occipitales. Elles sont antéro-postérieures, et commencent, soit à la circonvolution pariétale la plus postérieure, soit au bord postérieur de la seissure de Sylvius. Ces circonvolutions, les plus gréles de toutes, ont aussi leurs sinuosités plus petites et plus courtes. Les recherches de M. Leuret l'ont amené à diviser les circonvolutions en plusieurs groupes, qu'il distingue en grands et en petits.

Les grands groupes sont constants dans leur direction, et susceptibles d'une description

Les petits groupes appartiennent aux ondulations ou sinuosités de la surface du cerveau de l'homme; mais, infiniment variables, ils ne peuvent être décrits que d'une manière générale. Le même anatomiste distingue encore des circonvolutions additionnelles ou de perfectionnement, situées non pas à la région antérieure du cerveau, comme on l'a prétendu, mais sur les côtés et vers les parties postérieure et interne.

M. Leuret, s'appliquant à ramener les circonvolutions à un type spécial, a pris le cerveau du renard pour point de départ de ses études comparatives.

D'après la même manière de voir, M. Longet distingue les circonvolutions de l'homme en circonvolutions de la face latérale externe, et en circonvolutions de la face latérale interne.

Les circonvolutions de la face latérale externe forment trois ordres, savoir : 1º circonvolutions frontales, 2º pariétales et 3º occipitales, groupées toutes autour d'un centre commun, qui est une anfractuosité constante, profonde, un peu oblique d'arrière en avant, de dedans en deltors, et désignée sous le nom de seissure de Rolando. Cette anfractuosité est intermédiaire à deux circonvolution pui lui sont parallèles : l'une est en avant, l'autre en arrière. Detrèrère celle-coi uvoit une autre circonvolution plus petite, qui se continue avec le système de circonvolutions qui surmonte la grande circonvolution de corps calleux. On nomme ces trois circonvolutions, circonvolution transcersales ou pariétales. La circonvolution antérieure à l'anfractuosité (scissare de Rolando) est la circonvolution pariétale antérieure; celle qui est placée immédiatement derrière, a reçu le non de circonvolution pariétale pastérieure; cuilla plus postérieures la circonvolution pariétale pastérieures cuilla plus postérieures est la circonvolution pariétale pastérieures cuil na plus postérieures est la circonvolution pariétale pastérieures est la circonvolution pariétale pastérieures cuilla plus postérieures est la circonvolution pariétale pastérieures est la circonvolution pariét

Le bord antérieur de la circonvolution pariétale antérieure donne naissance à trois ou quatre pédicules de circonvolutions sinueuses, antéro-postérieures : ce sont les circonvolutions frontales.

Le bord postérieur de la circonvolution pariétale postérieure donne deux circonvolutions principales, et du bord postérieur de la circonvolution pariétale rudimentaire s'en détachent aussi quelquefois une ou deux, appelées circonvolutions occipitales. Elles sont flexueuses, et confondues avec les circonvolutions de la face latérale interne du lobe cérébrat.

Les circonvolutions de la face latérale interne sont: Ir La grande circonvolution qui entoure le corps calleux. Elle commence en avant, au-dessous de la courbure antérieure de cet organe, la contourne, marche d'avant en arrière, et devient de plus en plus épaisse. Arrivée au niveau du bourrelet, elle se redresse, et finit par un renflement quadrilatère, qui constitue un groupe de circonvolutions occipitales de la face latérale externe; au-dessous du bourrelet, elle se réunit à la circonvolution de l'hippocampe. Une aufractuosité profonde limite dans toutes not étendue le bord supérieur de cette circonvolution. En arrière et au-dessous de la portion redressée (renflement quadrilatère) de la circonvolution de orps calleux, immédiatement derrière le bourrelet, on rencontre une autre aufractuosité plus courte, et parallèle à la portion redressée de la première anfractuosité. On voit donc que le petit groupe de circonvolution set toute la portion circonscrite par ces deux anfractuosités. 2º Une autre circonvolution qui décrit la même courbure, et s'arrête à la portion circonsée, surmonte la circonvolution du corps calleux. Elle apparaitent au groupe des circonvolutions set ransverses de la face externe. Quant à la seissure de Sylvius, et aux circonvolutions de l'insuide de Reil, elles sont décrites à part

M. Foville admet dans le cerveau de l'homme quatre ordres de circonvolutions.

Au premier ordre appartient une seule circonvolution qu'il nomme ourlet. Elle commence au bord antérieur du quadrilatère perforé, contourne le corps calleux, la portion transversale de la fente cérébrale de llichat, le pédoncule cérébral, et finit au bord postérieur de ce même quadrilatère, en formant une ellipse interrompue par la scissure de Sylvius. Cette circonvolution est, à quelques nodifications près, celle que M. Cruveillitie décrit sous le nom de circonvolution du corps calleux.

Le deuxième ordre comprend deux grandes lignes circonvolutionnaires, décrivant des auses elliptiques et concentriques, antéro-postérieures, dont la plus grande convexité est dirigée en arrière.

La première et la plus grande de ces lignes (grande circomodution d'eucente de Chémisphère) marche du bord antérieur de l'espace perforé, sur la face inférieure et interne et jusqu'à l'extrémité antérieure du lobule frontal; change de direction, s'élève vers la face supérieure de l'hémisphère, pour former la limite de la convexité et de la face latérale interne, gagen l'extrémité postérieure du lobule occipital, se réfiéclit sur sa face inférieure, longe le bord externe de la circonvolution terminale (circonvolution de l'hippocampe) de la ligne du premier ordre, atteint l'extrémité antérieure du lobule sphéroidal et se termine au bord postérieur et externe du quadrilatère perforé.

La seconde (circomodution d'encainte de la seissure de Sylvius), concentrique à la première, commence sur le bord antérieur et externe de l'espace perforé, se porte obliquement en avant en dehors pour former le côté externe de la surface orbitaine, et partant la lèvre antérieure de la scissure de Sylvius; se dirige en arrière sur la convexité, où elle constitue les lèvres supérieure, postérieure et inférieure de cette même scissure, à l'extrémité de laquelle elle se termine, sur le sommet du lobule sphénoidal et au niveau du bord externe de l'espace perforé.

On voit, par ce qui précède, que la circonvolution du premier ordre et les deux du second ordre forment des anses elliptiques antéro-pastérieures, la première sur la face latérale interne, les deux autres sur la face latérale externe; que toutes les trois commencent et finissent à l'espace perforé et sont interrompues par la scissure de Sylvius.

Le troisième ordre unit entre elles la circonvolution du premier ordre et les deux lignes circonvolutionnaires du second.

Le quatrième ordre comprend toutes les circonvolutions de la convexité de l'hémisphère, lesquelles remplissent l'espace intermédiaire aux circonvolutions du second ordre.

La plupart des anatomistes et les philosophes de l'antiquité ont attribué la supériorité intellectuelle de l'homme sur les animaux à l'étendue plus considérable des circonvolutions.

Gall et Spurzheim, adoptant cette opinion, ont imaginé un système d'après lequel, à chacume des facultés de l'âme dont ils admettent la pluralité, correspondrait un point déterminé, précis, plus ou moins étendu des circonvolutions, qui serait lui-même l'instrument matériel, l'organe chargé d'émettre, de produire, en un mot, de sécréter cette faculté dont la nature se révèle par la fonction. De sorte qu'à un certain nombre de points de la convexité correspondrait un nombre égal de facultés. D'après ces mêmes auteurs, les lobes antérieurs du cerveau seraient le siège des facultés les plus nobles de l'homme.

On a opposé à ce système de nombreuses objections dont je m'abstiens d'examiner ici la valeur. Préparation. — Divisez l'encéphale en deux parties égales par une section verticale antéro-postérieure.

### Explication de la figure 1.

FACE LATÉRALE INTERNE DE LA MOITIÉ GAUCHE DE L'ENCÉPHALE.

4. Moitié du bulbe crânien.—2, Id. de la protubérance.—5, Id. d'un pédoncule cérébral.—4, Arbre de vie du lobe médian du cervelet.—5, aqueda de 63 ylvius.—6. Moitié de la valvule de Vieusens.—7. Deux des tubercules quadrijumeaxx.—8. Moitié de la glande pinieale.—9. Son pédoncule inférieur, ét, 0 son pédoncule antérieur (habrane).—9. 41. Portion transversale de la fente cérébrale de Bichat.—42. Pace supérieure de la couche optique.—31. Sa face laterne formant la paroi externe du ventricule moyen.—41. Commissure molle.—15. Tige pituisire ou infundibulum.—6. Portion de la glande pinitaire.—17. Id. du tuber cinercum.—18. Tubercule pitiorme.—91. Lamelle perferée médiane.—92. Next motero coulaire commun—21. Portion da net optique.—22. Commissure cérébrale antérieure.—23. Trou de Monro.—24. Voûte à trois piliers.—25. Cloison transparents (septium lucidum).—26. Corps calleux. —27. Pourrelet.—28. Génou et bec.—29. Ventricule du corps calleux, cirius corporis callos).—30. Grande circonvolution de corps calleux.—31. Circonvolution interne du lobule antérieur du cerveau.—32. Anfractuosité profonde intermédiaire à ces deux circonvolutions.—33. Girconvolution de la cavité digitale ou du lobule postérieur.—34. Anfractuosité de la cavité digitale.

#### Explication de la figure 2.

FACE LATÉRALE EXTERNE DE LA MOITIÉ DROITE DE L'ENCÉPHALE.

1. Bulbe crânien. — 2. Protubérance. — 3. Cervelet. — 4. Lobule du nerf vague. — 5. Circonvolutions frontales. — 6. Circonvolutions pariétales. — 7. Circonvolutions occipitales. — 8. Scissure de Sylvius et 9, 9, ses deux branches





Fig. 1



PL. 24.

### PLANCHE 24.

Cette planche montre la convexité du cerveau (région supérieure), sa base (région inférieure), et l'origine des nerfs cràniens.

Préparation, — Ouvrez le crâne; enlevez le cerveau et dépouiliez-le de ses membranes avec précaution pour respecter l'origine des nerfs.

### Explication de la figure |

#### CONVEXITÉ (RÉGION SUPÉRIEURE).

Lobules antérieurs ou frontaux.
 2, 2. Lobules postérieurs ou occipitaux.
 3, 3. Grande selssure médiane (xeissure interlobatre).
 4, 4. Seissures de Relando.
 5, 5. Circonvolutions parfétales postérieures.
 7, 6. Circonvolutions parfétales residences.
 7, 7. Circonvolutions parfétales radimentaires.
 8, 8. Circonvolutions frontales.
 9, 9. Circonvolutions occipitales.

### Explication de la figure 2.

#### BASE (RÉGION INFÉRIEURE).

- I. Lobules antérieurs on frontaux. On voit au milleu une légère excavation qui repose sur la surface orbitaire de l'os frontal. — 2, 2. Lobules sphétoidaux ou moyens, alasi nommés parce qu'ils sont logés dans les fosses sphénoidales. — 3, 3. Lobules postérieurs ou occipitaux.
- h. Portion antérieure de la grande scissure médiane, 5. Sa portion postérieure, 6, 6. Scissures de Sylvius (grandes scissurés inter-lobulaires), 7, 7. Portions antéro-postérieures de la grande fente cérébrale de Bichat; elles se continuent de chance ofté avec la scissure de Sylvius.
- 8. Tuber cinereum et sa lige pitulaire (infundibulum), 9, 9. Tubercules mamiliaires, 10. Espace perfore moyen (lamella perfores médiane), 11, 11. Pédiacules occiberaus, 12, Drotubérauce aunu'aire se continuant sur les côtés, avec les pédoacules cérébelleux moyens, 13. Bulbe crànien. 13, 14. Pyramides anériciners, sépardes Punde et Pautre par le sillon médian. 15, 15. Olives (corpo alicuires), séparées des pyramides par un autre sillon. 16, 16. Corpa restiformes. 17, 17. Lobes latéraux du cervelet. 18. Portion de son lobe médian. (ermis inferior).
- 49, 19. Deux petites circonvolutions antéro-postérienres du lobule frontal, séparées par le sillon du nerf olfactif. 20. Circonvolution oblique du lobule frontal limitant la scissure de Sylvius. 21. Circonvolution de la grande fente cérébrale.
- 22. Nerf offacilf et aet racines blanches entre lesquelles se trouve un rendement grisaire considéré comme se racine grise 23. Son buble de termlanison. 24, 23. Nerfs optiques et chiasma. 25, 25. Nerfs moteurs oculaires communs. 26, 26. Nerfs pathétiques. 27, 27. Grosses et pelltes racines des trijumeaux. 28, 23. Nerfs moteurs oculaires externes. 29, 29. Nerfs faciaux. 30, 30. Nerfs acoustiques; entre le nerf facial et le nerf acoustique du nême coête, ou voit le nerf intermédiaire. 31, 31. Nerfs (poso-pharyagies. 32, 32. Nerfs pneumo-gastriques. 33, 33. Nerfs spinaux ou accessoires de Willis. 34, 34. Nerfs grands hypoglosses.

# STRUCTURE DES CIRCONVOLUTIONS CÉRÉBRALES.

En examinant une tranche de circonvolution, on la trouve formée par deux substances, l'une blanche, médullaire, centrale, qui est le noyau de chaque circonvolution, dont elle détermine la forme; l'autre grise, corticale, périphérique, qui se moule exactement sur la première. L'épaisseur et la proportion relative de ces deux substances varient suivant les sujets. La substance grise est à la substance blanche des circonvolutions : 15 : 6.

#### SUBSTANCE BLANCHE.

Lorsqu'on soumet la substance cérébrale des circonvolutions à une macération de trois ou quatre semaines dans l'alcol plusieurs fois renouvelé, ou à la coction dans l'huile, ou bien encore dans l'eau salée, suivie d'une immersion suffisamment prolongée dans l'essence de térébenthine, on reconnaît que la substance blanche des circonvolutions est constituée par un grand nombre de amelles striées, disposées en éventail. Le bord le plus large répond au bord libre de la circonvolution, et le bord ciroit au bord adhérent. Des filaments cellulo-vasculaires unissent les lamelles, dont le nombre varie chez les différents sujets. Ces lamelles sont formées par un grand nombre de fibres juxtaposées, qui se continuent avec les radiations du corps calleux et des pédoncules cérébraux. Indépendamment de ces fibres, il y en a d'autres qui n'appartiennent qu'aux circonvolutions. Les fibres de celles-ci s'infléchissent sous forme d'anses au fond de chaque anfractuosité, et passent d'une circonvolution à la circonvolution voisine (coy, fig. 3, pl. 22).

Herbert Mayo admet trois ordres de fibres dans les circonvolutions cérébrales : 1º des fibres qui se dirigent d'une circonvolution à la circonvolution voisiue, et à des circonvolutions plus éloignées; 2º des fibres émanées des commissures ; 3º des fibres qui émergent de la moelle épinière.

Le premier ordre de fibres constituerait en grande partie l'épaisseur de chaque circonvolution; le centre des circonvolutions serait formé par les fibres blanches qui viennent en partie des commissures, en partie des couches optiques et des corps striés,

Les fibres blanches de la couche inférieure des pédoneules cérébraux s'irradient dans l'épaisseur du cerveau, dont elles constituent les fibres antérieures et moyennes; et les fibres qui émanent de la couche optique constituent les fibres cérébrales postérieures.

Les recherches microscopiques ont démontré que les fibres de la substance médullaire sont formées par un grand nombre de fibres primitives, canaliculées, uniformément eylindriques et rectiligues. D'après Fontana, deux enveloppes constitueraient les parois de ces fibres tubuleuses. L'interne est formée d'une membrane particulière, transparente, homogène, remplie d'un liquide gélatineux, olétiorme. Ces fibres primitives sont indépendantes et isolées les unes des autres, depuis leur origine jusqu'à leur terminaison. Leur dimètre est, d'après Krause, de  $\frac{1}{40}$  jusqu'à  $\frac{1}{40}$  de millimètre. Vagner le réduit à  $\frac{1}{140}$  de millimètre.

# SUBSTANCE GRISE DES CIRCONVOLUTIONS,

La couche de substance grise qui revêt les circonvolutions est striée, et semble, aux yeux d'Herbert Mayo, constituée par des fibres implantées sur la substance blanche.

Malphigi, Boerhaave, Vieussens et autres anatomistes, regardent la superficie du cerveau comme formée par un amas considérable de petites glandes intermédiaires aux extrémités des artérioles et aux fibres blanches, desquelles partiraient des canaux excréteurs qui seraient tout simplement les fibres nerveuses canaliculées (vascula nervea de Malpighi).

Ruysch nie l'existence de ces glandes , et donne à la substance grise ou corticale du cerveau une texture purement vasculaire.

La plupart des anatomistes modernes reconnaissent aujourd'hui dans la substance corticale, indépendamment des vaisseaux, des corpuscules dont la nature n'est pas encore bien déterminée,

Il suffit d'examiner attentivement une tranche de circonvolution pour recounsitre principalement sur le lobe occipital que la substance grise est formée de deux conches grises, séparées l'une de l'autre par une couche blanche. Vicq d'Azyr, qui avait observé cette disposition, l'a désignée sous le nom de rubon ravé.

M. Cazauvieilh admet trois couches dans la substance grise des circonvolutions: une profonde, gris plomb; une moyenne, d'un blanc sale, et une superficielle, d'un gris blanchâtre.

M. Baillarger a reconnu dans la substance grise ou corticale des circonvolutions six couches. La première, la plus centrale, est grise, la deuxième blanche, la troisième grise, la quatrième blanche, la cinquième grise, et la sixième blanche. Cliacune de ces couches se voit à l'œil nu dans beaucoup de cas. La diaphanéité des conclus de la substance grise et l'opacité de la substance blanche sont un moyen facile de les distinguer l'une de l'autre, à l'aide d'un procédé employé par cet auteur. Ce procédé consiste à placer une lame très mince de substance grise, coupée verticalement, entre denx verres réunis avec de la cire pour prévenir tout mouvement. Ainsi disposée, on l'examine par transparence à la lumière d'une lampe. On reconnaît alors, en allant 'de dedans en dehors, qu'elle est alternativement diaphane et opaque. Cette disposition a fait assimiler la substance grise des eirconvolutions à un ruban gris rayé de trois raise blanches.

M. Baillarger nie l'existence, dans les circonvolutions, d'une matière jaune nommée par quelques auteurs couche interstitielle, qui résulterait elle-même d'un mélange intime des deux substances blanche et grise. Pour lui, la surface du cerveau est dépourrue de la substance grise, papelée improprement substance corticale; il la croit formée seulement par une matière plus en rapport avec la substance métullaire, et il prouve son assertion par l'intégrité de la couleur blanche superficielle, qui demeure entière alors que la substance corticale est fortement colorée. Ce fait pathologique donne la raison des colorations cadavériques partielles et par petites couches, qu'on observe dans la substance grise ou corticale.

Le même auteur a observé dans la substance corticale un certain nombre de fibres blanches, coniques, à grosse extrémité dirigée en bas. Très Bexueuses et en grand nombre au sommed des eirconvolutions, ces fibres devienment plus rares et plus courtes à mesure qu'on descend vers le fond des aufractuosités, où elles disparaissent presque complétement comme daus le cerveau du mouton. Il n'admet pas la juxtaposition des substances blanche et grise, dont la réunion aurait lieu au sommet des circonvolutions par un grand nombre de fibrilles.

M. Baillarger a trouvé dans les trois coucles blaneles de la substance corticale deux rangées de fibres verticales. Un grand nombre de ces fibres lui ont paru émaier de la matière blanche centrale. En quittant celles-ei, elles traversent, en s'amincissant, la première couche qui est grise et transparente, puis se renflent à travers la deuxième couche qui est blanche et opaque, dininuent de nouveau dans la troisième couche qui est grise, et se renflent une seconde fois dans la quatrième couche qui est blanche. Le même auteur n'est pas doigné d'admettre des fibres qui appartiennent aux conclessou lames blanches intermédiaires, indépendantes de la substance médullaire centrale.

Les auteurs diffèrent entre eux sur le mode d'union de la substance blanche avec la substance grise.

Malphigi veut qu'il y ait à la surface du cerveau pénétration réciproque entre les fibres canaliculées de la substance médullaire et la substance corticale, dans l'épaisseur de laquelle ces fibresprennent naissance.

Vieusseus ne voit qu'une simple adhérence mutuelle des deux substances.

Reil n'admet qu'une simple superposition et nie toute connexion entre les deux substances.

Les vaisseaux sanguins se ramifient dans les substances médullaire et corticale; mais ceux decette dernière sont bien plus nombreux.

# DES NERFS

### OU DU SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE

CONSIDÉRÉ EN GÉNÉRAL.

Les nerfs sont des espèces de cordons, les uns d'un blanc mat, les autres gris, qui établissent des relations entre l'axe médulto-encéphalique (cérébro-spinal), et les autres parties constituantes de l'organisme.

Organes de transmission du sentiment et du mouvement, les uns président à la sensibilité, les autres à la motilité.

Les nerfs du sentiment forment deux séries: l'une comprend les nerfs de la sensibilité générale: tels sont ceux qui transmettent les sensations du froid, de la chaleur, de la douleur, etc.; l'autre renferme les nerfs de la sensibilité spéciale: tels sont ceux qui, dans les appareils de la vision, de l'ouie, de l'odorat et du goût, transmettent les diverses impressions de ces organes.

Les nerfs de mouvement constituent deux ordres. Les uns président aux mouvements voloaires : ce sont eeux qui animent les organes de l'appareil musculaire de la vie de relation; les autres sont destinés au mouvement involontaire : ce sont ceux qui, dans l'appareil musculaire de la vie nutritive, communiquent le principe du mouvement péristaltique des intestins et proviennent du grand sympathique.

Bichat a fait de tous les nerfs deux classes. Dans l'une il a rangé les nerfs qui sont sous l'influence de la volonité et de la conscience (nerfs de l'ace médullo-encéphalique), et qu'il nomme nerfs de la vie animale ou de relation; l'autre embrasse les nerfs soustraits à l'influence de la volonité et de la conscience, qu'il appelle nerfs de la vie organique ou végétative. Ces derniers constituent le système nerveux ganglionnaure ou grand sympathique.

Les nerfs de l'aze médullo-encéphalique (nerfs de la vie animale), au nombre de quarante paires pour les uns et de quarante trois paires pour les autres, surgissent symétriquement de chaque côté et marchent par paires. On les a divisés en nerfs médullaires ou spinaux, qui émergent par les trous de conjugaison de la colonne vertébrale; en nerfs encéphaliques ou crâniens, dont la sortie a lieu par les trous de la base du crâne.

Chaque nerf a une extrémité centrale, une extrémité périphérique et une portion médiane ou trajet. L'extrémité centrale est l'origine même du nerf, c'est-à-dire le point de communication ou de conjugaison avec l'axe médullo-encéphalique.

L'origine des nerfs est apparente ou réelle. L'origine apparente est le point extérieur du centre médullo-encéphalique d'où émerge le nerf.

L'origine réelle est dans la profondeur même du centre médullo-encéphalique; mais le point précis de cette origine est encore à trouver.

Le trajet d'un nerf se fait dans la cavité vertébro-crànienne même et hors de cette cavité. L'étendue du trajet est variable, et la distribution des nerfs hors de cette cavité diversement compliquée. Presque tous les nerfs communiquent avec le grand sympathique. Simples dans leur distribution si les organes qu'ils desservent sont simples, ils sont au contraire compliqués si les parties sont complexes; c'est alors qu'ils communiquent entre eux, se séparent pour se réunir de nouveau, et forment ainsi des entrelacements appelés plexus.

La division des nerfs se fait par séparation ou par émergence, et leur distribution dans tel ou tel organe est déterminée d'avance. De là l'impossibilité qu'un nerf puisse en suppléer un autre. Il

n'en est pas de même d'un vaisseau artériel, dont la ligature n'empêche pas le liquide contenu d'arriver au même organe par des voies collatérales.

La terminaison des nerfs est variable comme la nature des organes dans lesquels elle a lieu, Àinsi : à la peau, elle s'effectue dans les papilles; dans la langue, elle présente une particularité qu'i est bon de noter; les dernières divisions nerveuses offrent de petite rentlements d'ois e détachent des filaments d'une grande ténuité, qui vont se perdre dans les papilles de cet organe. Dans les museles, la terminaison se fait par filaments très déliés, très longs et curvilignes, que l'œil nu ou armé du mieroseoue ne peut plus suivre.

MM. Prévost et Dumas admettent la terminaison des filets nerveux en anses dans l'épaisseur des muscles et rejettent la terminaison périphérique. Les extrémités centrifuges, en revenant sur ellesmêmes, forment un tout avec la portion centripète.

Chaque nerf est un plexus qu'enveloppe une gaine fibreuse commune, résultant de l'anastomose d'une multitude de petits cordons nerveux d'une grosseur inégale.

Deux parties fondamentales constituent un nerf : 1° la substance nerveuse proprement dite, 2° l'enveloppe ou gaine fibreuse désignée sous le nom de névrilème.

Chaeun des petits cordons ou filets, indépendamment de la gaine névrilématique commune, est pour u aussi d'un névrilème propre qui paraît être de nature fibreuse, et constitué au centre par de la substance nerveuse proprement dite.

Le mode d'union, de subdivision et d'anastomose des canaux névrilématiques est le même que celui des petits cordons nerveux eux-mêmes.

Le tissu fibreux constitue les canaux névrilématiques et fait suite au névrilème de la moelle épinière.

La substance propre des filets nerveux est un assemblage de fibres ercuses, d'une ténuité extrème, flexueuses, parailèles et juxtaposées, d'une couleur blanc de lait, libres dans toute la longueur du nerf et pouvant être isolées les unes des autres.

Fontana, Remak et Purkinje prétendent que chacune des fibres élémentaires, cylindroïdes, est formée de deux tubes. Le plus petit, uniforme, central, est constitué par une membrane particulière, transparente, homogène, ct contient une humeur blanchâtre, oléagineuse; le tube extérieur paraît être formé d'une substance de nature celluleuse.

Ehrenberg et les micrographes les plus habiles admettent deux ordres de tubes nerveux primitifs.

1º Les uns, renflés en vésicules de distance en distance, nommés par Ehrenberg tubes variqueux ou orticulés, sont remplis à l'intérieur d'une matière particulière, transparente, qu'il appelle liquide ou fluide nerveux.

Le diamètre de ces tubes est de ½ à -;;... de millimètre; ils sont de plus en plus petits du centre à la périphérie du cerveau, aussi leurs nodosités sont-elles à peine visibles dans la substance grise; on les trouve surtout dans les nerfs de sensibilité spéciale et dans l'axe médullo-encéphalique.

2º Les autres, uniformément cylindriques dans leur trajet, droits et non renflés, sont remplis d'un liquide peu transparent, blanc, visqueux, qui s'écoule facilement sous forme de globules. Ehrenberg les appelle tubes cylindriques; on les rencontre spécialement dans les nerfs sensitifs et moteurs du système nerveux de la vie animale.

M. Leuret ne reconnaît qu'un seul ordre de fibres, fibres rectilignes.

D'après M. Mandl, les fibres les plus grosses appartiennent aux nerfs du mouvement, et les fibres les plus ténues aux nerfs sensitifs.

### DES GANGLIONS NERVEUX.

On désigne sous le nom de ganglions nerveux, des espèces de rentlements gris-rougeâtres, plus ou moins volumineux, placés sur le trajet des nerfs, qui sont le produit de l'entrelacement d'un nombre variable de filaments nerveux, et analogues par leur aspect aux ganglions lymphatiques. Ils sont pour ainsi dire autant de centres où aboutissent et d'où émergent les filets nerveux. Winslow les a comparés à de petits cerveaux.

On peut diviser les ganglions nerveux en deux classes parfaitement distinctes par la nature de leurs fonctions.

PREMIÈRE CLASSE.—Elle réunit les ganglions qui appartiennent aux norfs de la vie de relation; ce sont les quaquions inter-vertébro-crémiens; ils sont constants, réguliers et symétriques.

DEUXIÈME CLASSE. — Elle comprend les ganglions destinés aux nerfs de la vie nutritive ou végétative : ce sont les ganglions sur-vertétro splanchniques dont l'ensemble constitue le système du grand sumpathique ou système quadionnaire.

#### PREMIÈRE CLASSE.

Première série. — Gauglians inter-vertébraux (spinaux), situés dans les trous de conjugaison des vertèbres et dans le canal sacré. Ces gauglions, le plus souvent au nombre de trente et une paire somme les nerfs spinaux, se divisent en cervicaux, dorsaux, lombaires et sacrés. Un de leurs ca-ractères distinctifs, c'est de prendre naissance par deux groupes de racines. L'un antérieur, vacine motrive; l'autre postérieur, vacine postérieure, racine sensitive. Ces gauglions ément principalement des racines postérieures, et domnent trois branches: l'une, antérieure ou gangliannaire, va dans le gauglion correspondant du grand sympathique; l'autre, moyenne, est destinée à la peau et aux muscles de la partie antérieure du trone et des extrémités; la troisième, postérieure, se rend aux muscles et à la peau de la région postérieure du trone.

Deuxième série, — Gangtions crâniens. Ils sont placés sur le trajet ou dans le voisinage des nerfs crâniens et peuvent être distingués en ganglions à double racine et en ganglions à triple racine.

Les ganglions à double racine sont : le ganglion de Gasser, le ganglion géniculaire du facial, le ganglion pneumo-gastrique, et à la rigueur le ganglion glosso-pharqugien. De ces deux racines, l'une est la racine sensitée, l'autre la racine motrice. Ces ganglions émanent principalement des racines postérieures. On peut donc les considérer comme les analogues des ganglions inter-verté-braux

Les ganglions à triple racine sont: les ganglions ophthalmiques, sphéno-palatins, otiques, sousmaxillaire, et peut-être aussi les ganglions sublinguaux. Indépendamment des racines motrice et sensitive, ces ganglions ont de plus une troisième racine fournie par le grand sympathique: c'est la racine régétative.

### DEUXIÈME GLASSE.

Première série. — Ganglions sur-sertébraux. Ils sont situés sur les côtés de la colonne vertébrale, depuis la première cervicale jusqu'à la dernière sacrée. Réunis en général par des cordons nerveux, ils forment en quelque sorte deux chaînes renflèes de distance en distance. Le nombre de ces ganglions aux régions dorsale, lombaire et sacrée, égale presque toujours celui des ganglions intervertébraux (spinaux). A la région cervicale trois de ces ganglions correspondent aux luit ganglions intervertébraux.

Les ganglions sur-vertébraux ont pour caractère commun de communiquer par un ou plusieurs filets avec les ganglions inter-vertébraux, et d'émettre des branches qui se perdent directement, soit dans les viscères, soit dans les ganglions sphauchmiques.

Deuxième sèrie. — Ganglions sylanchniques. Situés à la portion médiane du tronc, ils forment une série de ganglions renfermés dans la cavité splanchnique, et sont autant de centres plexiformes où

convergent un grand nombre de nerfs qui viennent: les uns de l'axe médullo-encéphalique, les autres des deux chaînes ganglionnaires, et d'où émanent des branches qui enlacent les artères viscérales en formant autour des pletus secondaires qui prennent le nom de ces vaisseaux et se perdent avec eux dans l'épaisseur des organes.

M. Cruveilhier divise les ganglions nerveux en trois séries : les ganglions spinaux ou rachidieus (ganglions de la vie de relation); les ganglions intercostaux ; les ganglions splanchniques (système du grand sympathique ou système ganglionnaire).

M. Gosselin fait de tous les ganglions nerveux deux grandes classes, savoir... (Voy. sa thèse de concours pour une chaire d'anatomie, 1846.)

Première classe. — Reinflements situés sur le trajet d'un seul cordon nerveux exclusivement sensitif (branches postèrieures spinales, cinquième paire, etc.), et peut-être quelquefois sur un nerf exclusivement moteur, comme le facial d'après Arnold, l'hypoglosse d'après Mayer, ou, si l'on veut, reuflements situés sur le trajet d'un nerf avant sa sortie complète de la cavité éciphalo-rachidienne.

Deuxième classe.—Renflements situés sur le trajet de plusieurs cordons qui sont habituellement, les uns sensitifs, les autres moteurs, et à une certaine distance de leur origine.

Bans l'état actuel de la science, le système nerveux ganglionnaire se compose de tous les ganglions de la deuxième classe; mais il distingue trois variétés sous les nons de ganglions, du premier, du deuxième et du troisième ordre.

Müller rapporte aussi les ganglions nerveux à deux classes :

1º Ganglions des racines postérieures des nerfs rachidiens et cérébraux, ganglion de la grandportion du nerf trijumeau, ganglion de la paire vague, ganglion jugulaire supérieur du nerf glossopharyagien.

2º Ganglions du grand sympathique, divisés en deux séries.

Première série. — Ganglions limitrophes situés dans les points où les racines du grand sympathique qui proviennent des nerfs cérébraux et rachidiens: s'unissent pour produire le cordon limitrophe; ce sont les ganglions du cordon vertébral du grand sympathique et plusieurs ganglions des nerfs cérébraux, comme le ganglion pétreux du glosso-pharyngien, le rentlement gangliforme du genou du facial, le ganglion sphéno-palatin à la seconde branche du trijumeau, et le ganglion otique à la troisième branche du même.

Deuxième série. — Elle comprend les ganglions périphériques, comme ceux des plexus abdominanx, et à la tête le ganglion ciliaire, le ganglion sous-maxillaire.

### STRUCTURE DES GANGLIONS NERVEUX.

Les ganglions nerveux sont constitués par une substance propre, par une enveloppe et par des vaisseaux.

La substance propre résulte du mélange intime de deux parties : 1° de filets nerveux ; 2° d'une substance spéciale.

Quelle est la disposition de ces fibrilles nerveuses?

D'après Scarpa, les flets nerveux qui aboutissent aux ganglions se divisent dans leur épaisseur en un grand nombre de filaments de plus en plus petits pour constituer un épanouissement sous forme de toufles ou de plexus. Ces dernières divisions se réunissent ensuite, deviennent des filaments de plus en plus gros et constituent les flets nerveux qui émanent de ces ganglions. C'est dans les mailles des filaments nerveux que set rouve la substance spéciale.

Cette disposition permet de supposer que les filets nerveux convergents donnent exactement la somme des filets divergents. On peut d'autant mieux admettre cette manière de voir qu'elle s'appuis sur les observations de micrographes modernes, tels que Henle et Valentin (Encyclopédie anotomique, Paris, 1843).

Les corpuscules ganglitomaires qui constituent la substance spéciale sont des élèments microscopiques interposés par groupes aux fibres nerveuses des ganglions. Une tranche de ganglions examinée au microscope montre que ces corpuscules, dont le diamètre serait, selon Henle, de 0,040 à 0,050 de millimètre, sont arrondis, ovales ou polygonaux. Ces corpuscules semblent être formés par d'autres de plus en plus petits, renfermés les uns daus les autres, et dont chacun serait une cellule, un noyau et une ou plusieurs nucléoles.

D'après Ehrenberg, les globules des ganglions nerveux seraient analogues à ceux de la substance grise du cerveau.

M. Mandl distingue seulement les corpuscules ganglionnaires de ceux de la substance grise par une couche solidifiée de substance grise amorphe qui les enveloppe.

Valentin admet une ressemblance entre les corpuscules des ganglions et ceux de la substance grant de cérébrale, quant au type de la cellule enveloppante, de la cellule incluse et des nucléoles; mais il trouve des différences pour le contenu du novau et de la nucléole.

MM. Robin et Gosselin ont examiné au microscope le ganglion cervical supérieur et la substance grise d'un lapin récemment tué. Ils ont trouvé une ressemblance entre les corpuscules, dans la matière amorphe qui les entoure, et dans la forme de leurs diverses parties constituantes; mais ils ont constaté une différence dans le volume des corpuscules cérébraux, qui sont beaucoup plus petits, et dans le contenu, qui a une apparence moins grenue.

L'enveloppe qui revêt les ganglions est de nature celluleuse, et se continue avec le névrilème des nerfs ganglionnaires. Des prolongements minces partent de sa face interne, et divisent la substance propre en Dusieurs Jobules.

Les artères et les veines très nombreuses qui pénètrent ces ganglions viennent des vaisseaux voisins.

### PREPARATION DES NERFS.

Pour faciliter l'étude des nerfs, on fait cloix d'un sujet très magre, infiltré, jeune ou vieux; on laisse pendant vingt-quatre heures les pièces fraiches dans l'eau pure renouvelée deux ou trois fois, pour les dégorger du sang qu'elles contiennent. On les soumet ensuite à une macération d'un mois dans un bain acidulé d'acides azotique et chlorhydrique étendus d'eau (60 grammes d'acide azotique et autant d'acide chlorhydrique pour 10 litres d'aeu environ). Dans les chaleurs, il est bon de renouveler le liquide au moins une fois. Cette macération facilite surtout l'étude si compliquee des nerfs cràniens, parce qu'elle procure le ramollissement des os en les rendant sécables comme les parties molles.

#### DES NERES CRANIENS

On comprend sous la dénomination de nerfs encéphaliques ou cràniens les cordons nerveux qui émergent de l'encéphale et sortent par les trous de la base du crâne. (Il est bon de se rappeler que le bulbe crànien est une des parties constituantes de l'encéphale.) Chiacum de ces nerfs étant double, on les compte par paires, d'avant en arrière, dont le nombre est déterminé d'après la classification admise par les anatomistes.

Willis divise les nerfs crâniens en neuf paires, distinguées suivant l'ordre de leur origine, par les noms numériques de première paire (enfre folferté)s, deuxième paire (nerfs optique); troisième paire (nerfs moteurs oculaires communs); quatrième paire (nerfs pathétiques, nerfs trochtéateurs); cinquième paire (nerfs trijumeaux, nerfs trifacians); sitème paire (nerfs moteurs oculaires externes); septième paire, divisée en portion dure (nerfs facianx), portion molte (nerfs moditifs ou acoustiques); buitième paire, divisée en glosso-phorquojens, meumo-gostriques (nerfs vogues), accessoires de Willis (spinaux); neuvième paire (grands hypoglosses).

Biehat a divisé les nerfs eràniens: 1º en nerfs du cerveau (olfoctifs et optiques); 2º en nerfs de la protubérance (moteurs oculaires communs, pathétiques, trijumeaux, moteurs oculaires externes, fociaux et auditifs); 3º en nerfs de la moelle allongée (glosso-pharyngiens, pneumo-gastriques, spinoux et hymoglosses). Cette division n'a pas été adoptée.

La classification physiologique des nerfs, fondée sur la différence des foyers d'emergence, et proposée par Ch. Bell, renferme plusieurs eatégories.

À l'une répondent les nerfs des sensations spéciales (affectif, optique et malitif). L'autre comprend seulement un nerf de sensibilité générale (partion ganglionnaire du trijumeau), qui, d'après cet anatomiste, distribue la sensibilité à la tête, à la face, et à toutes les parties qu'elles contiennent. A la troisième catégorie appartiennent les nerfs du mouvement volontaire (moteur oculaire externe mun, moteur oculaire externe et huposloss).

Enfin, la quatrième eatégorie réunit les nerfs du mouvement respiratoire (pathétique, facial, glossopharyagien, pneumo-gastrique et spinal), dont l'origine serait sur les côtés de la portion médullaire prolongée dans le crâne, et que Ch. Bell appelle colonne respiratoire, parce que, selon lui, elle serait en communication avec tous les nerfs qui président aux phénomènes de la respiration.

J. Muller fait trois classes des nerfs encéphaliques ou craniens : 1° Les nerfs purement sensitifs ou des sensations supérieures : tels sont l'offactif, l'optique et l'ocoustique. 2° Les nerfs mixtes, à racine double. Ce sont : le trijumeau, le glosso-phoryagien, le pueumo-gastrique, l'accessoire de Willis, et, chez plusieurs mammifères, le grond hypoglosse. 3° Les nerfs principalement moteurs, à racine simple. Ce sont : le nerf moteur oculuire commun. je pathétique, l'obducteur et le facial.

M. Longet divise les nerfs craniens en trois elasses. La première classe renferme les nerfs de sensations spéciales (l'otfactif, l'optique et l'auditif).

La deuxième classe contient les nerfs de sensibilité générale (portion ganglionnaire du trijumeau), le glosso-pharyngien, et le pneumo-gastrique.

Dans la troisième classe il range les nerfs qui président à la fois aux mouvements volontaires et respiratoires : le moteure ou durie commun, le pathétique, le matticateur (portion ganglionnaire du trijuncou), le moteur oculaire externe, le factai, le spinal, et le grand hypoglosse.

Semmerring a divisé les norfs cràniens en douze paires. Il a fait de la septième paire de Willis la septième paire (nerf noutier). La huitième paire (nerf noutier). La huitième paire est devenue à la fois la neuvième paire (glosso-phoryngien), la dixième paire (pneumo-gastrique), et la ouzième paire (accessivre de Willis ou spinal). La douzième paire est constituée par le grand hypoglosse. Cette dernière classification est presque genéralement admise.

### PLANCHE 25.

Elle sert à faire voir à la base du crâne l'origine des nerfs crâniens qui traversent la dure-mère, et le trajet et la terminaison des deux premières paires crâniennes. Il est indispensable d'avoir sous les yeux la figure 2 de la planche 22, qui montre l'origine des nerfs à la base de l'encéphale.

#### FIGURE 4

PRÉPARATION. — Cassez le cràne préalablement dénudé de ses parties molles; conpez les nerfs au milieu de leur longueur, sur la portiou comprise entre l'encéphale et la base du cràne; isolez l'encéphale avec précaution et placez-le sur la convexité afin d'étudier en même temps l'origine de ces nerfs sur l'encéphale et sur la base du cràne.

Pour découvrir le nerí optique et le globe oculaire, enlevez la voûte de l'orbite par une section horizontale, triangulaire, dont le sommet répond au trou optique et la base à l'arcade orbitaire. Cela fait, détachez le périoste, le nerí frontal, les muscles droits supérieurs de l'œil, l'élévateur de la paupière supérieure et l'amas de graisse qui s'y trouve.

### Explication de la figure 1.

1, 1. Première paire (nerfs olfactifs, nerfs ethmoïdaux).

La première paire est formée par deux rubans blancs et gris qui émergent de la partie postérieure du lobule autérieur (frontal) du cerveau, traversent d'arrière en avant l'anfractuosité des nerfs olfactifs et constituent dans la gouttière ethmoidale une espèce de ganglion ou de bulbe, d'où partent des filets qui s'épanouissent dans la muqueuse de la partie supérieure des fosses nasales.

Considérés dans leur extrémité centrale et leur trajet crânien, les nerés olfactifs sont des nerfs à part, dont le véritable caractère n'est pas encore connu. Aux yeux des anciens, ce n'étaient point des nerfs, mais de simples prolougements du cerveau qu'ils appelaient caroneulæ processus mamillares olfactorii, destinés à servir de couloir aux nucosités de cet organe.

Quelques auatomistes ont fait des nerfs offactifs la première paire des nerfs cràniens. Aujourd'hui, ils sont regardés comme une dépendance de l'encéphale, comme le vestige des lobes offactifs des auimaux ; et la dénomination de ners offactifs est réservée sculement aux filets nerveux qui, émergés du bulbe ethmoidal, s'épanouissent dans la membrane pituitaire.

L'origine, apparente des nerfs olfactifs est dans le cerveau. Ce caractère les sépare des autres nerfs ; ce sont les seuls nerfs cérébraux proprement dits.

Ils raissent par trois racines, une grise et deux blanches. La racine grise est un mamelon ou renflement pyramidal situé sur la circonvolution la plus postérieure du lobule antérieur, au-devant de la substance perforée de Vitq d'Azyr. Ce renflement ou buibe gristire, très visible quand on renverse le neré d'avant en arrière, se prolonge comme une traînée linéaire de substance grise, sur le bord supérieur du nerf.

Les deux racines blanches ont plutôt l'apparence de stries, et sont distinguées en externe et en interne.

La raciue externe, gréle, longue, curviligne, située dans la scissure de Sylvius, au-devant de l'espace perforé de Vioq d'Azyr, émerge du lobule moyen du cerveau. La racine interne, courte et plus épaisse, nalit du lobule autérieur, sur l'extrémité postérieure de la circonvolution la plus interne, et marche en avant et en déhors pour se réunir à la racine longue. On trouve que/que/ois deux ou trois stries blanches dont le nombre et la direction sont variables, qui traversent la substance perforé et s'interposent à ces racines.

Origine réelle. D'après les uns, les nerfs offactifs proviennent de la moelle allongée; d'autres les font venir du corps calleux, des corps resiformes et de la corne d'Ammon. Enfin, les modernes les font venir, avec. M. Cruvellhier, de la commissure antérieure, où les racines internes se réunissent à la manière des nerfs optiques.

Le ner olfactif, né par les racines blanches et le rendement gris (rendement ou buibe d'origine), se rétrecti immédiatement, se loge dans l'anfactaosité autro-postrieure du tobule frontal, et répond à la mae criblée de l'elimoite, à la partie antérieure de laquelle 11 offre un rendement ou buibe de terminaison, appelé buibe chimoidal, analoque au rendement ou buibe d'orizine.

Inférieurement, le nerf olfactif est aplait; si on le renverse, ou si on le coupe en travers, on reconnaît qu'il est prismaique et triangulaire. Ses deux faces latérales concaves répondent aux circonvolutions qui limitent l'anfractuosité-intéro-postérieure. Son bord supérieur n'est qu'une traînée linéaire de substance grise qui unit







le rensiement d'origine au rensiement de terminaison, et est recouvert par la pie-mère qui tapisse l'anfractuosité correspondante. L'arachnoïde passe sons sa face inférieure et la maintient appliquée contre le lobule antérieur.

Bulbe ou renstement ethnicidal. — Les nerfs olfactifs, après avoir convergé l'un vers l'autre, forment une espèce de bulbe olivaire cendré (tuberculus cinercus de Semmerring), occupant la goutitére ethnicidale. Ce rensflument, d'une consistance très molle, résolte de l'aggiomération des filaments blanchàires qui constituent le nerf olfactif et entre lesquels s'interpose de la substance grise ou cendrée, analogue à la substance des ganglions; il est l'origine des nerfs olfactifs proprement dits, qui traversent les trous de la lame criblée de l'ethmicide.

### 2, 2. Deuxième paire (nerfs optiques).

Elle nait de chaque côté, par deux raclaes, des corps genouillés internes et externes, communiquant euxmémes par deux petits hisceaux hlanchtares plus ou moiss apparents sux iubercules quadrijumeaux. Ces raclaes constituent par leur réunion une espèce de bandelette mince et large qui contourne le pédoncule céréral et longe la portion antéro-postérieure de la grande fente céréforale de Blétha. An-devant du pédoncule, et nerf s'arroudit, se dirige en avant et en desians pour s'unir et former avec celui du côté opposé le chiasma ou commissure.

Du chiasma émergent les nerfs optiques. Ceux-ci se portent en avant et de dedans en dehors, vers les trous optiques, qu'ils traversent conjointement avec les artères ophthalmiques.

Le chiasma est en rapport, en arrière, avec le tuber cinereum, en avant et en haut, avec une lame mince, demi-transparente, la lame sus-optique surtout visible lorsqu'on renverse le chiasma d'avant en arrière,

La disposition anatomique des nerfs optiques n'est pas la même pour tous les auteurs : les uns veulent qu'il y ait un réritable croisement de ces nerfs sur la ligne médiane : les autres regardent le chiasma comme le résultat d'un accolement ou tout an plus d'un mélange des fibres de chaque nerf optique, sans entr-e-croisement, r les modernes admettent un entre-croisement partiel qui aurait lieu de la manière suivante : les fibres les plus extrenes se dirigeraient de la bandelette vers le nerf optique du même côté; les fibres les plus internes se dirigeraient de la bandelette d'un côté vers celle du côté opposé, en formant des anses; les fibres moyennes d'un côté irdent s'éntre-croiser avec celles du côté opposé, (exp. fig. 5.1).

### 3, 3. Troisième paire (nerfs moteurs oculaires communs).

La dénomination de nerf moteur oculaire commun lui vient de ce qu'il se distribue à la plupart des muscles de l'œii. Il nait dans l'espace interpédonculaire, de la partie interne du pédoncule cérébral, par plusieurs filaments très déliés que l'on peut poursuivre dans l'épaisseur du pédoncule, les uns jusqu'au prolongement du faisceau antéro-latéral de la moelle (faisceau moteur), les autres jusqu'au locus niger de Semmerring, Au point d'immergence, ce nerf est large, aplait, formé de plusieurs fileis témes et distincts, et endouré par les artères cérébrale postvirieure et cérébelleuse supérieure. Au delà de ces artères, il est arrondi, dirigé en haut, en avant et en delors, passe au-dessous de l'apophyse clinoide postérieure, traverse la dure-mère, se rend daus le sinus exerrenceu et de là daus l'orbite.

# 4, 4. Quatrième paire (nerfs pathétiques).

Le nerf pathétique (nerf trochlèateur) est le plus grèle des nerfs cràniens. Il est réservé exclusivement au muscle grand oblique de l'exil, et a été ainsi appelé parce qu'il est destiné à exprimer l'amour et la pitié. L'origine apparente de ce nerf a lieu immédiatement derrière les tubercules quadrijumeaux, sur la valvule de Vieussens, par une ou plusieurs racines molles et fragiles.

On se rappelle que la valvule de Vieussens n'est elle-même qu'un prolongement du faisceau antéro-latéral de la moelle (faisceau moteur).

Au delà de son origine, le nerf pathétique marche transversalement en dehors, contourne le pédonoule cérébral avec l'artère cérébelleuse supérieure, se dirige en avant vers l'apophiyse clinoïde postérieure, et pénètre dans le pertuis de la dure-mère, siué au point d'entre-croisement des extrémités de la grande et de la petite circonférence de la tente du cervelet.

### 5, 5. Cinquième paire (nerfs trijumeaux).

Le nerf trijumeau (trifacial, nerf sympathique mogen) nati sur la limite du pédoncale cérébelleux moyen et de la protubérance, entre les faisceaux supérieux et moyen des fibres transverses de cette demière, par un gros cordon nerveux formé lui-même de deux racines bien distinctes, dont l'une est beaucoup plus grosse que l'autre. La première, nommée grosse racine, racine ganglionnaire ou sensitive, traverse la substance grise et les fibres transverses de la protubérance, et pénêtre dans l'épaisseur du bulbe crânten, où son origine a liteu (eyg, fig. 6, pl. 17) par trois ordres de racines. Les unes antérieures, vont d'arrière en avant, entre la face inférieure de la protubérance et la portion cérébelleuse du corps resiforme pour s'anasiomoser avec le nert quitif. Les autires, postérieures, passent sous la substance grise de la parol antérieure du quatrième ventricule, pour se continuer avec le faisceau intermédiaire du bulbe (faisceau antéro latéral). Eofin, les dernières se continuent avec le corps restiforme dans l'épaisseur duquel on peut les suivre jusqu'au bec du calamus scriptorius.

La seconde, petite racine, non ganglionnaire, est constituée par plusieurs faisceaux grêles qui émergent de la protubérance en haut et en arrière de la grosse racine, et paraît se continuer, d'après M. Longet, avec la portion du cordon antéro-deize de la moelle qui traverse la protubérance annulaire.

Le nerf trijumeau se dirige en hiut, en deliors et en avant, s'engage dans une dépression du bord supérieur du rocher, laquelle ext convertie en un canal par un repli de la dure-mère. Là, ce nerf descend en avant et en debors, où les flets de la grosse racine s'écartent et s'entrelacent pour se rendre à la concavité d'un ren-flement gris, jaunaire, semi-lunaire, nommé quantion semi-lunaire ou de Gasser.

La petite racine est au contraîre étrangère à la formation de ce ganglion. Cette disposition permet de voir que analogie entre le nerf de la cinquième paire et les nerfs spinaux, qui ont les uns des racines ganglionnaires (racines motrices). sensitires), les autres des racines uno cancilionnaires (racines motrices).

### 6, 6. Sixième paire (nerfs moteurs oculaires externes).

Le ner moteur contaire externe a son origine dans le silon intermédiaire à la protubérance et au bulle crànien, par plusieurs racines qui forment, au niveau des pyramides antérieures, deux fai-ceaux distincts. Le faisceau interne nait du bord inférieur de la protubérance; le faisceau externe, plus gros, nait de la partie supérieure et externe de la pyramide antérieure. Ces deux faisceaux se réunissent en un seul cordon, tantòt inmédiatement apoès leur origine, tantòt dans le sisus caverneux seulement. Ce neef marche en avant et en divergeant, entre la protubérance annulaire et la gouttère basilaire; arrivé au niveau du tters supérieur de cette gouttère, il traverse la dure-mère et va se loger duns le sinus caverneux, accoléà l'artère carotide interne. Son origine rételle n'est pas encore bien déterminée.

# 7, 7. Septième paire (nerfs faciaux, portions dures de la septième paire de Willis).

D'origine apparente du nerf fafali est dans la fossette (fossette de l'éminence olicaire, fossette latérate du bulb) qui termine l'extrémité supérieure du sillon de l'olive et du corps restiforme, au-dessous de la protubérance, entre les nerfs motern coulaire extrene et auditif. Au ploit d'émergence, ce nerf a l'apparence d'un cordon fasciculé un peu aplait, qui s'arrondit bientôt, contourne le bord inférieur et convexe de la protubérance sur les limites du pédoncule cérébelleux moyen, se dirige en avant, en dehors et en haut, et s'engage avec le nerf auditif dans le consulta auditif interne.

Son origine réelle a lleu sur les prolongements du faisceau lattermétibire du bubbe [faisceau antéro-latéra].

D'après M. Cravelliller, ce uer foumence dans l'égaisseur de la protubérance par deux faisceau de d'enclesse.

Le faisceau interna émerge de la protubérance sur les côtes de la ligne médiane; l'autre a son origine en déhors du côté du cervelet.

# 8, 8. Hultième paire (nenfs auditifs, portions molles de la septième paire).

Le nerf auditif est le plus mou de tous les nerfs et a pre-que deur fois le volume du nerf facial. It offre deur le l'éminence olicaire), en déhors du nerf facial, au-deussu du glosso-pharpagien, au-dessous du pédancule cérédeleux; l'autre, pasérieure, contaurne horizontalement la partie postérieure du corps restiforme, arrive sur la paroi autérieure du quatrième ventricule, où elle s'épanouit en filaments blancs qui contrastent avec la substance grise de cette paroi, et forment plusieurs des barbes du calamus seriptorius.

Nous avons vu plus liaut qu'il y aurait une troisième racine qui tire son origine de la grosse racine de la cinquième paire.

Ce nerf monte en dehors, au-devant du lobute du cervelet appelé lobule du nerf vague, pour pénétrer coniointement avec le nerf facial dans le conduit auditif interne.

# 9, 9. Neuvlème paire (nerfs glosso-pharyngiens, premières portions de la huitième paire).

Le nerf glosso-pharyngien nait par plusieurs filets qui émergent des corps resilformes, au-dessus du pneumogastrique, au-dessons du nerf auditif. Chacun de ces filets est le produit de la réunion de deux on trois filaments convergents. Les filets du glosso-pharyngien sont les plus élevés et ne peuvent être distingués à leur origine de ceux du pneumo-gastrique. D'une ténuité extréme, ils sont tous renfermés dans leur névrilème au moment où ills surgissent de la moelle et se réunissent en un on deux cordons pour traverser la partie la plus antérieure du trou déchiré postérieur.

10. 10. Dixième paire (merfs preumo gastriques on nerfs raques, devaiémes portions de la huitième paire). Le neif pnrumo-gastrique a son oi igine dans le bulle ciañin, sur le corps resiforme, au-dessons du glosso-pharpagien et au-déssus du neif spinal, sur la ligue des racines postérieures des nerfs spinaux, par sept ou hui files qui se réunissent en un seul cordon, lequel, parallèle au glosso-pharyagien et au spinal, s'engage dans le trou déchiér possérieur.

41, 51. Onzième paire (nerfs spinaux, accessoires de Willis, troisièmes portions de la huttième paire). Le nerf spinal nait par deux groupes de reclues; 4º des parties latérales de la région cervicale de la moelle, intermédiaires aux racines autérieures de nerfs cervicaux, derrière le liagname.

intermédiaires aux racines autérieures et aux racines postérieures dès nerfs cervicaux, derrière le ligament dentelé; 2° du bulbe crànten. Le premier groupe de ces racines (racines cervicales ou inter-cervicales), prend son origine immédiate-

Le premier groupe de ces racines (racines cervicales on inter-cervicales), prend son origine immédiatement au-devant des racines postérieures des nerfs du cou, depuis la première jusqu'à la cinquième paire cervicale. Je l'ai vu descendre, chez le chat, jusqu'à la première paire iombaire.

Le deuxième groupe de ces racines (racines buildaires du nerf spinal, filtes restiformes, à cause du lien précis de leur origine), monte dans toute la lauteur de l'intervalle qui se trouve entre les racines du pneumo-gastrique et les racines postérieures de la première paire, et établit la continuité entre ces deux ordres de racines. Ses filteis Juilhares Inférieures sont accendants, les supérieures sont horizontaix et du tâce sonnexions infuines avec le pneumogastrique. Ce d'entreis forment un petil groupe distinct du spinal et du pneumogastrique, qui devient horizontal en dehors, reçoit, au moment où il s'engage dans le trou déchiré postérieur, un filet du pneumogastrique, et se confond avec le spinal ou reste isolé de ce d'ernier.

Trajet vertebro-crânien. Très tenu en las et constitué par un seul filet, rarement par deux, le nerf spinal monte verticalement sur les côtés de la région cervicale de la moelle, qu'il longe jusqu'à au liveau de la première paire cervicale. Aj, li s'éloigne de la moelle se porte en dénors et un pen en arrière, augmente de volume par l'accolement successif de nouveaux filets, croise perpendiculairement la partie latérale du trou occipital, sur laquelle il se réfléchit par une courbure à concavité intérieure, traverse le trou déchiré postérieur, et sort du crâne avec le nerf ponemo gastrique, en déclans et en arrière duquel Il est placé.

Ce ner (constitue, avec la moelle et le nerf pneumo-gastrique, un triangle rectangle dont le côté interne est la moelle, le côté externe le spinal, et la base le pneumo-gastrique, il forme, and dans as portion intra-cranienne que dans sa portion extra-crânienne, une cou be parabolique, à sommet contigu au trou déchiré postréleur.

12, 12. Douzième paire (grands hypoglosses).

Le grand hypoglosse a son origine dans le silon intermédistre aux citses et aux pyramides, par une série illinésire de fileste réunis en deux groupes bien distincis, qui passent dans le trou ouchani condytien antérieur, où de la direc-mère, et forment un seul cordon arrondi au moment de sontir du ranal.

### FIGURES 2 ET 3.

Ces figures ont pour objet l'étude de la première paire des nerfs crâniens (nerfs olfactifs), depuis le bulbe ethmoïdal, jusqu'à leur terminaison.

Phépanation. — Divisez par une section verticale, antéro-posiérieure, la molité antérieure de la base du crâne, en passant en dehors de l'apophyse crista-galli et de la cloison des fosses nasales. Vous obtenez, d'une part, la paroi interne des fosses nasa-les (cloison), de l'autre, la paroi externe.

Plongez les pièces dans un bain d'àcide arotique étendud'ean, afin de solidifier le nerf. Décollez et renversez la mibrane pitultaire, vous verrès les nerfs sur le lambeau renversé; on bien enlevez la moilié de l'épaisseur de la membrane pitultaire, et les divisions du nerf resteront en place entre cette membrane et le périoste.

# Explication des figures 2 et 3.

1, 1. Nerf olfactif. Ce nerf, dont la description exacte est due à Scarpa, prend son origine à la face inférieure du buble etimodial, traverse immédiatement les canaux de la lame cribiée de l'etimodie, et se divise comme eux au sommet des fosses nasselse, en trois ordres de fielse noturés par une gaine de la dure-mère.

Parmi ces filets, les uns, moyens, disparaissent presque aussitôt sur la muqueuse qui tapisse la portion horizontale de la voûte des fosses nasales; les autres se dirigent en bas, en divergeant, sur la face externe et la face interne des fosses nasales.

Les rameaux externes s'anastomosent entre eux sous forme de plexus et s'étendent Jusqu'an cornet moyen: les rameaux internes, plus gréles, forment un plexus à mailles moins serrées que celles du plexus externe et descendent jusqu'il a partie moyenne de la cloison. Toutes ces divisions se perdent dans la meniorane pituitaire, par un réseau de filaments déliés et très rapprochés.

Usages. Le nerf olfactif est destiné à transmettre à l'encéphale l'impression des odeurs sur la membrane pituitaire; il appartieut donc aux nerfs de sensibilité spéciale.

#### FIGURES 4 ET 5.

Elles montrent le chiasma des nerfs optiques (voy. la figure 1 pour le trajet et la terminaison de ces nerfs).

Nerf optique. Il se dirige obliquement de dedans en dehors et d'arrière en avant, du chiasma vers le trou optique, traverse ce dernier conjointement avec l'artère optitulanique qui lui est subjacente, et décrit dans l'orbite une combure à oncavité literne, pour se porter presque directement à la partie postérique riterne et inférieure du globe de l'œil. Au moment où il atteint la selérotique, il présente un rétrécissement ou mieux une sorte de collet, se d'utie en un grand nombre de filaments qui s'expriment au travers d'une lame cribiée de la selérotique, traversent la chorotique et forment la régine par leur épanouissement.

Depuis le chiasma jusqu'eu trou optique, le nerf est entouré d'une double gaine de la pie-mère et de l'arachuoïde Cette dernière membrane l'abandonne à l'entrée du trou optique et est remplacée par une enveloppe plus forte de la dure-mère; celle-ci l'accompagne jusqu'an globe de l'œil, où elle se continue avec la selérotique et donne attache par sa face postérieure aux quatre muscles droits de l'œil.

Dans l'orbite, le nerf, séparé des muscles droits et obliques par une grande quantité de tissu adipeux, est en rapport, en debors et en arrière, avec le ganglion ophthalmique, est entouré par les vaisseaux et merís ciliaires, et les autres vaisseaux et nerfs de l'orbite.

Usages. Le nerf optique transmet à l'encéphale l'impression des rayons lumineux sur la rétine. Il est, comme le nerf olfactif, un des nerfs de sensibilité spéciale.

PL. 26

# PLANCHE 26.

### NERFS DE L'ORBITE ET GANGLION OPHTHALMIQUE.

On appelle nerfs de l'orbite ceux qui se distribuent dans les parties accessoires de l'organe de la vision nommées par Haller tutamina outil. Ces nerfs, au nombre de quatre, sont : "I e moteur oculaire commun (3° paire); 2° le pathétique (4° paire); 3° le moteur oculaire externe (6° paire); 4° l'ophthalmique de Willis (portion de la 5° paire). Les trois premiers sont destinés aux muscles droits et obliques de l'œil et à l'élévateur de la pauplère supérieure; le quatrième se rend à la glande lacrymale, aux paupières, à la peau, au périoste et à l'os du front, enfin à la membrane pituitaire dela partie antérieure des fosses massles et au lobe du nex.

Tous les quatre s'engagent dans le sinus caverneux: trois d'entre eux, le moteur oculaire comnun, le pathétique et l'ophtlamlique, es logent dans l'épaisseur de sa paroi externe; le moteur oculaire externe est placé dans le sinus même, accolé à l'artère carotide interne. De là its se rendent dans l'orbite par la partie la plus large de la fente orbitaire supérieure (fente sphénoïdale), les uns immédiatement au-dessous du périoste orbitaire, les autres après avoir traversé l'anneau des nuscles droits de l'œi situé au sommet de la pyramide quadrangulaire formée par ces muscles, à la face profonde desquels ils se perdent.

On trouve encore dans l'orbite, au niveau de la partie postérieure et externe du nerf optique, un petit renflement blanc rougeatire, nommé ganglion ophthalmique auquel aboutissent trois racines: l'une vient du rameau nasal de la branche ophthalmique du Willis, l'autre du nerf du petit oblique, la troisième du grand sympathique; il donne naissance aux nerfs ciliaires.

Troisième paire. — (Nérf moteur oculaire commun, oculo-musculaire commun.)

Le nerf moteur oculaire commun prend naissance, comme nous l'avons vu précédemment, dans l'espace inter-pédonculaire, sur la face latérale interne du pédoncule cérébral, se dirige de là en avant et en dehors, traverse la dure-mère (2 et 15, fig. 1), se place daus l'épaisseur de la paroi externe du sinus caverneux et va se rendre à cinu des muscles de l'orbite.

Dans le sinus caverneux, le nerf situé en dehors de l'artère cavotide interneet du nerf moteur oculaire externe, en dedans des nerfs pathètique et ophthalmique de Willis, s'anastomose avecce dernier et le plexus caverneux, après avoir formé un renflement ganglionnaire, fusiforme, crevassé, composé de fibres blanches à l'extérieur, de grises à l'intérieur; se divise en deux branches collatérales, l'une supérieure, l'autre inférieure au nerf optique, et franchit l'anneau des muscles droits de l'œil (2, fig. 2, et 2, fig. 4).

1º La branche supérieure (2, fig. 3, et 3, fig. 4) s'incline un peu en dedans et se subdivise en deux rameaux, dont l'un s'épanouit à la face inférieure du droit supérieur de l'œil, tandis que l'autre, plus grêle, suit le bord interne de ce dernier muscle et va se ramifier à la face inférieure de l'élévateur de la paupière supérieure.

2º La branche inférieure (fig. 3), plus volumineuse que la précédente, donne trois rameaux : un interne, destiné à la face externe du droit interne de l'œit ; un moyen, pour la face supérieure du droit inférieur; un troisième, externe, arrondi, plus long que les deux autres, atteint perpendiculairement le bord postèrieur du moste petit oblique (a, fig. 4). Ce dernier rameau envoie un filet gros ct court (vacine motrice) au ganglion ophthaburique.

L'aoges. — Le nerf moteur oculaire commun donne le mouvement à l'élévateur de la paupière supérieure et à quatre muscles de l'eil: le droit supérieur, le droit interne, le droit inférieur et le petit oblique; il préside en outre à la contraction de l'iris. Lorsqu'il est coupé ou paralysé, la paupière supérieure est abaissée, l'eût lest tiré en déhors par le muscle droit externe, en dedans, en avant et en haut, par le muscle grand oblique; la pupille est dilaiée et immobile.

## Quatrième paire. — (Nerf pathétique ou trochléateur.)

Ce nerf, le plus grêle de tous les nerfs crâniens, naît sur le côté de la valvule de Wieussens (émanation du faisceau antéro-latéral) par deux ou trois filets minees, faciles à déchirer, se dirige d'abord transversalement en delores, décrit un long circuit autour de la protubérance, parallèlement au nerf optique en dedans duquel il est placé, et pénètre dans le sinus caverneux par un pertois de la dure-mère, situé au point d'entre-croisement de la grande et de la petite circonférence du cervelet.

A partir de ce point, le nerf logé dans la paroi externe du sinus caverneux, en dehors et au-dessus du moteur oculaire commun, croise (3, fig. 1) l'ophthalmique de Willis, s'anastomose avec lui, franchit la partie la plus large de la fente orbitaire, au-dessus des extrémités postérieures des muscles élévateurs de la paupière supérieure et droit supérieur de l'œil, et se dirige obliquement en avant, en dédans, vers le muscle grand oblique, pour s'épanouir à son bord supérieur.

On décrit généralement le nerf de la tente du cervelet, comme une émanation de l'ophthalmique de Willis. J'ai, en effet, dans mes dissections, constaté cette origine; mais j'ai, en outre, trouvé un autre filet venant du nerf pathétique; ce filet marche tantôt isolément dans la tente du cervelet, tantôt s'anastomose avec le filet précédent, qui semble alors naître par deux racines l'une de l'ophthalmique. I'autre du pathétique (17, fig. 1).

Usages. — Le nerf pathétique est essentiellement destiné au muscle grand oblique auquel il donne le mouvement. Ch. Bell en a fait le nerf respiratoire de l'œil et en même temps le nerf de l'expression; d'après d'autres physiologistes il servirait à exprimer l'amour et la pité; il aurait aussi quelque influence sur la direction de l'œil des mourants, parce que ses fonctions survivent à celles de tous les autres nerfs de l'orbite.

# Sixième paire. —(Nerf moteur oculaire externe, ou oculo-musculaire commun et abducteur de l'œil.)

Le nerf moteur oculaire externe, le plus grêle des nerfs crâniens après le pathétique, prend son origine dans le sillon de séparation du bulbe et de la protubérance, par deux faiseceux : l'un externe, origin vient de la pyramide antérieure; l'autre interne, qui naît du bord antérieur de la protubérance.

Le nerf formé par la réunion de ces deux faisceaux se dirige en avant, en dehors et en haut, vers la goutière basilaire, au niveau du tiers supérieure la taquelle il pénètre sous la duremère (18, fig. 1), et gagne la partie inférieure du bord latéral de la lame carrée. Il se place alors dans la paroi interne du sinus caverpeux, s'accole à l'arrère carotide interne (fig. 1), traverse la partie la plus large de la fente orbitaire, franchit l'anneau des muscles droits (4, fig. 2) en déhors du nerf moteur oculaire commun, du rameau nasal et de la racine longue et grêle du ganglion ophthalmique, et se perd entièrement à la face profonde du muscle droit externe de l'euil (6, fig. 3).

Ce nerf, en passant par l'orifice supérieur du canal carotidien (7, fig. 3), doune deux ou trois filtes qui descendent accolés à l'artère carotide et ocnocurent, avec le filet carotidien du nerf vidien et un des nerfs de Jacobson, à la formation du ganglion cervical supérieur; il participe encore à la formation du plexus caverneux qui résulte de l'enlacement de filets provenant du ganglion cervical supérieur, du ganglion de Gasser, de l'ophthalmique de Willis et des nerfs moteur oculaire commune et pathétique.

Usages. - Le moteur oculaire externe donne le mouvement au muscle droit externe.

# Cinquième paire. — (Nerf trijumeau, sympathique moyen, trifacial.)

Nous savons que le nerf trijumeau émerge du bord externe de la protubérance, par deux racines, l'une grosse (racine sensitive), l'autre courte (racine motrice). Nous n'avons pu suivre cette dernière au delà de son point d'émergence, mais la première nous a conduits à travers la protubérance, jusque dans l'épaisseur du bulbe, où elle est trifurquée, comme nous l'avons dit plus haut.

La grosse racine présente, au sortir de la protubérance, un étranglement auquel fait suite un gros

faisceau fasciculé formé de 90 à 100 filets nerveux, dont la déchirure laisse à l'endroit rétréci un mamelon blanc qui semblait caché dans l'intérieur du nerf, et pris par Bichat pour sa véritable origine.

De la protubérance, les deux racines se dirigent vers un trou ovalaire formé par un repli de la dure-mère et par une dépression du bord supérieur du rocher, et s'engagent entre la face supérieure de celui-ci et la dure-mère; la grosse racine (4, fig. 1) s'élargit, pour se rendre à la concavité d'un ganglion semi-lumaire (ganglion de Gasser), après avoir donné quelques filets à la dure-mère tapisse le rocher; la petite racine (14, fig. 1), passe en declans de la grosse et du ganglion, à la formation duquel elle ne concourt pas, et se jette dans le nerf maxillaire inférieur, à sa sortie du trou ovale.

Le ganglion de Gasser (fig. 1, 2 et 3), situé obliquement sur la face supérieure et près du sommet du rocher, est un rendment gris junuâtre, enfermé en quelque sorte entre deux lames de la dure-mère auxquelles il envoie quelques filets. Sa face externe et supérieure forme une suillie en dehors de la grosse racine, et adhère fortement à la dure-mère; sa face interne et inférieure, aplatie, communique avec le plexus caverneux par des filets gris qui semblent se confondre avec la substance grise du ganglion. La grosse racine du trijumeau aboutit à la concavité du bord postrieur du ganglion, dont le bord inférieur, antérieur et convexe, doune naissance à trois nerfs qui sont, de haut en bas et de dedans en dehors: 1º l'ophthalmique de Willis, le plus petit; 2º le maxillaire supérieur; 3' le maxillaire inférieur, le plus grosser.

## 1° OPHTHALMIQUE DE WILLIS.

Ce nerf, le plus petit et le plus supérieur des branches du ganglion de Gasser (5, fig. 1), se dirige, en avant en haut et en dedans, dans l'épaisseur de la paroi externe du sinus caverneux, au-dessous du pathétique, au-dessus du nerf moteur oculaire commun, s'anastomose avec le plexus carotidien et les nerfs moteurs de l'œil, donne un rameau récurrent (17, fig. 2) appelé par Arnold nerveus recurrens inter laminas tentoris, destiné à la tente du cervelet, et se divise en trois rameaux qui pénètrent dans l'orbite par la fente orbitaire, et sont de dehors en dedans : les rameaux lacrymal, frontal, nasal.

Norf lærymal (6, fig. 1). — Celui-ci, le plus petit et le plus externe des rameaux terminaux de l'ophthalmique, très adhérent à la dure-mère dans la paroi externe du sinus caverneux, pénètre dans l'orbite par la partie la plus étroite de la fente orbitaire, immédiatement sous le périoste, longe le bord supérieur du muscle droit externe, sur la limite des parois supérieure et externe de l'orbite, et se divise en deux branches: l'une, lærymale, donne à la glande du même nom et s'anastomose avec le filet lærymal du nerf orbitaire du maxillaire supérieur; l'autre, palpébrale, traverse la glande lærymale pour se perdre à la muqueuse et à la peau de la paupière supérieure, à la peau de la région temporale antérieure.

Quant au rameau temporo-malaire, décrit par M. Cruveilhier et M. Longet comme une des branches du nerf lacrymal, je ne l'ai jamais vu venir de ce dernier, mais toujours du nerf orbitaire.

Nerf frontal (10, fig. 4). — Ce nerf, qui sous le rapport du volume semble être la continuation de l'ophthalmique, traverse la fente orbitaire supérieure entre le périotes et l'anneau des muscles droits, s'anastomose avec le pathétique situé au dessus de lui, longe la partie moyenne de la voûte de l'orbite dont il est séparé par le périoste, poursuit son trajetsur le muscle élévateur de la paupière supérieure, et se divise, au niveau du tiers antérieur de la voûte orbitaire, en deux et quelquefois trois rameaux, savoir: le frontal externe ou sus-orbitaire, le frontal interne, et le fronto-nosal ou supra trochlevris, qui n'existe pas toujours.

Le frontal externe (11, fig. 1) sort par le trou sus-orbitaire, et se divise en rameaux ascendants ou frontaux, en rameaux descendants ou palpébraux.

Les frontaux, ordinairement au nombre de deux, se réfléchissent de bas en haut entre le muscle et le périoste; le plue externe rampe sur le périoste et traverse le muscle frontal vers sa partie supérieure pour arriver à la peau; l'autre traverse le frontal à sa partie inférieure et se perd aussi à la peau : ces deux nerfs se subdivisent et s'anastomosent entre eux. On trouve assez souvent un petit rameau qui s'engage dans le pertuis situé dans l'échancrure sous-orbitaire, et qui peut être poursuivi jusqu'au périoste, à la peau et à l'os.

suivi jusqu'au periosie, a la peau et a 1 os. Les palpébraux, dont le nombre est variable, se portent verticalement en bas dans l'épaisseur de la paupière supérieure, pour se terminer, soit à la conjonctive, soit à la peau.

Le frontal interne (12, fig. 1) sort de l'orbite entre le trou sus-orbitaire et la poulie cartilagineuse; il fournit des branches ascendantes ou frontales, des branches descendantes ou palpebrales et nosales.

Les branches frontales et palpébrales (3 ct 1, fig. 7) se comportent comme celles du frontal externe; clles s'anastomosent avec ces dernières et avec le fronto-nasal, ou, lorsqu'il manque, avec le nerf nasal.

Les branches nasalcs se dirigent sur le dos du nez, où clles s'anastomosent avec le nasal.

Fronto-nasal(13, fig. 1).— Ce petitrameau se sépare assez souvent du nerf frontal avant sa bifurcation terminale, se place en dedans des nerfs froutal externe et frontal interne, passe entre la poulie et l'os frontal, et se termine par des branches ascendantes destinées à la peau du front, et des branches descendantes qui vont à la peau du nez. Il s'anastonusce avec le frontal interne et le masal.

Rameau nasal de l'ophthalmique (3, fig. 2, et 8, fig. 4).—Celui-ci, plus petit que le frontal, plus gros que le lacrymal, se détache de la face interne du nerf ophthalmique avant son entrée dans l'orbite, se place en dehors du moteur oculaire commun, donne inmédiatement la racine longue et grêle du ganglion ophthalmique, et traverse avec elle la fente orbitaire et l'anneau des muscles croits (d, fig. 2; e, fig. 4). Il se dirige alors en avant et en dedans vers le trou orbitaire interne et antérieur, au milieu du tissu adipeux, entre le muscle droit supérieur et le nerf optique, fournit directement quelques nerfs ciliaires, passe au-dessous du grand oblique, au-dessus du droit interne, et se divise en deux filets, le nossé externe et le nasal interne ou athomédal.

Le nosal externe, ou infra trochteoris (8, fig. 1, et fig. 2), longe la face inférieure du graud oblique, passe au-dessous de la poulie qu'il traverse même quelquefois, puis se partage en flôts frontaux (5, fig. 7) et nasaux (6, fig. 7). Les premiers se perdent à la peau du front et s'anastomosent avec les autres nerfs frontaux, les seconds se distribuent à la peau du nez et s'anastomosent avec le sous-orbitaire, dans l'épaisseur de la paupière indifrieure.

Le nosal interne, on filet ethmoidal de la branche nosale de l'ophthalmique (9, fig. 1 et 2), croise le grand oblique et le droit interne, s'engage dans le trou orbitaire interne et antérieur, remonte dans un canal situé au côté externe de la lame criblée de l'ethmoide, passe entre l'apophyse crista-galli et une petite lame osseuse située en avant et en dehors de cette apophyse, pénètre dans le nez et se termine par deux ramuscules, l'un externe, l'autre interne.

L'externe se porte à la partie antérieure de la pituitaire de la paroi externe des fosses masales, où il donne lui-même deux petites divisions (2, fig. 6). L'une d'elles traverses un pertuis situé entre le cartilage latéral et les os du nez, se place profondément au-dessous du musele triangulaire et se rend a la peau du lobe du nez: on lui a donné le nom de nas-lobaire (8, fig. 7). L'autre se dirige en arrière et s'épanouit dans la muqueuse du cornet et du méat inférieur.

La ramuscule interne se distribue à la partie autérieure de la pituitaire de la cloison (3, fig. 6). Les filets que nous venons de décrire atteignent la pituitaire par sa face adhérente; ils ne s'anastomosent jamais avec les nerfs olfactifs.

D'après ce qui précède, on voit que la branche ophthalmique de la cinquième paire est entières de distinée aux téguments cutanés et muqueux; il n'en n'es pas de même chez les ruminants et les pachydermes, chez lesquels l'ophthalmique fournit quelques branches musculaires. Celles-ci simblent être suppléées chez l'homme par les anastomoses des nerfs moteurs avec l'ophthalmique et le grand sympultique, dans le sinus caverneux; anastomoses auxquelles on peut attribuer la sonsibilité et la nutrition des muscles de l'reil.

Ganglion ophthalmique (18, fig. 2; 9, fig. 4; 1, fig. 5).—Le gauglion ophthalmique, situé en dehors du nerf ophique et à quelques millimètres du trou du même nom, enveloppé de toutes parts de tissu adipeux, est un renflement blanchâtre à la circonférence, gris rougaêtre au centre, d'une forme tantôt lenticulaire, tantôt semi-lunaire; on lui décrit généralement quatre angles: deux postérieurs, l'un supérieur, l'autre inférieur; deux antérieurs, distingués également en inférieur et supérieur.

L'angle postérieur et supérieur reçoit du nerf nasal de l'ophthalmique un filet long et gréle (2, fig. 5) (reacine longue et gréle ou sensitire); on voit à l'angle postérieur et inférieur une racine courte et épaisse (racine motrice) (4, fig. 5), fournie par le nerf du muscle petit oblique, émanation du moteur oculaire commun. Entre les deux racines dont nous venons de parler, le ganglion ophthalmique reçoit encore un filet (6, fig. 5) (racine molle) du plexus carotidien, et partant du grand sympathique; ce filet arrive au ganglion, tautôt directement, tautôt par la racine longue et grêle à laquelle il 3 faccole.

Chacum des augles antérieurs donne naissance à un faisceau de 8 à 12 nerfs ciliaires (7, fig. 5), fig. 2), qui se dirigent flexueusement au milieu de la graisse, l'un au-dessus, l'autre au-dessous du nerf optique. Ces nerfs atteignent et perforent la partie postérieure de la sclérotique, les uns autour du nerf optique, les autres plus en avant, marchent entre la sclérotique et la choroïde en adhérant à la surface intérieure de la première de ces membranes (8, fig. 3), aganent le cercle ciliaire où chaque nerf se divise en plusieurs filets qui s'anastomosent entre eux et avec les filets voisins, et se perdent les uns dans le cercle même, le sa autres dans l'iris; quelques uns, d'après M. Géraldès, traverseraient la cornée pour s'épanouir dans la conjonctive.

Gamplion ciliuire. — Le cercle ciliaire a recu des modernes le nom de gamplion ciliaire, à cause de sa couleur grise et du grand nombre de nerfs qui y arrivent et en émaneut. Les nerfs ciliaires président à la contraction de l'iris: ils doivent cette propriété à la racine grosse et courte du ganglion ophthalmique. La racine longue et grêle leur transmet des propriétés sensitives et leur donne une certaine influence sur la conjonctive.

## FIGURES 4, 2 ET 3.

Phés narrox. — Mettez à nu le ganglion de Gasser et les nerfs du sinus caverneux par l'ablation des gaines de la dure-mère. Détachez aves coin et rabatels et périotse et les l'éguments de la région frontale; cela fait, enlevez une portion triangulaire de la voûte de l'orbite, ayant pour base l'arcade sus-orbitaire (t pour sommet la partie la plus large de la fente sphénoidale, comme l'indiquent les lignes ponciterés de la fig. 4. Le trait de scie întirne doit respectes la poulle cartiligienneuse, le trait de sede externe doit parcillement respecter la glande et le nerf lacryma! ; l'instrument portera principalement sur la partie antérieure de la voûte orbitaire; la partie posié-cieure, à cause de son peu d'épaiseur, sera décânée avec le césaue et le maillet. Pour compléter la préparation et conserver le nerf frontal, vous renverserez le fragment d'un coup de maillet, ou bien vous laisserez un petit pont osseux en dedans au niveau de la base de l'orbite.

Vous trouverez alors sur le même plan, après avoir enlevé le périoste, plusieurs des muscles de l'exil que uous disséqueze avec soin; et trois nerfs, qui sont, en dedans le pathélique, an milleu le frontail, le plus volumineux; en delors le lacrymal, le plus gréle, très adhérent en arrière à la dure-mère : aussi, pour ne pas le couper, fuduri---lle découvrir d'avant en arrière.

Coupez sur le milieu du globe oculaire le nerf frontal et les muscles subjacents, c'est-à-dire, l'élévateur de la paupière supérieure et le droit supérieur; renversez-les en arrière, et vous aurez le plan de la figure 2.

Vous obtiendrez la figure 3 après avoir enlevé l'anneau des muscles droits, le nerf optique, jusqu'au point où il pénètre dans le globe de l'œil, et la partie supérieure de la sclérotique qui cache les nerfs ciliaires.

Vous préparerez enfin le ganglion ophthalmique, soit en ôant avec soin, et conche par couche, le tissu adipeux qui l'environne au côté externe et postérieur du nerf optique, soit en suivant d'avant en arrière un des nerfs clilaires, ou bien encore le nerf du petit oblique qui lui donne une racine.

Ces divers modes de préparation permettent d'étudier sur la même pièce, et par ordre de superposition, tous les nerfs de l'orbite; si l'on veut suivre l'ordre numérique, il est nécessaire d'avoir deux pièces, l'une pour la couche superficielle, l'autre pour la couche profonde.

## FIGURE 1.

On voit, sur la moitié antérieure de la base du crâne, à droite, entre des lignes ponctuées, la partie triangulaire de l'os qu'il faut enlever; à gauche, la couche superficielle des nerfs de l'orbite placés au-dessus de l'anneau des muscles droits.

## Explication de la figure 1.

Parties accessoires. — a. Surface orbitaire et lignes ponctuées, indiquant la portion de l'os qu'it faut enliver. — b. Apophyse crista-gallil, sur les oblés de laquelle sont les goutières de la lame cribiée de l'ethimoide. — c. Selle turcique. — d. Goutière basiaire. — c. Muscle temporal. — f. Muscle forntal. — g. Grand oblique de l'viil traversant la poulle cartilaginense. — h. Muscle élévateur de la paupière supérieure, superposé au muscle droit supérieur. — h. Droit externe. — l. Glande lacrymale. — m. Tissu adipeux de l'orbite.

Système nerveux.— 1. Nerf oplique s'engageant dans le trou optique, avec l'artère ophithalmique. — 2. Nerf moteur orulaire commun; on le voit entrer dans le canal que lui fournit la dure-mère, pour pénétrer dans le sinus exercieux.— 3. Nerf pathétique.— 4. Grosse racine du gangiton de Gasser, débordée en haut et en arrière par la petite racine.— 5. Nerf ophithalmique de Willis et ses trois branches. — 6. Branche externe ou nassle, divisée en deux rameux.— 8. Branche mana assai laterne.— 9. Romeau nasai laterne.— 9. Romeau nasai laterne.— 10. Branche moyeane ou frontale.— 11. Son rameau externe ou frontale atterne.— 41. Son rameau interne ou frontale atterne.— 42. Son rameau interne ou frontale atterne.— 43. Romeau fronto-massi (appert noroblearis).— 11. Ganglioù de Gasser renversé, pour laisser voir sa racine motrice ou petite racine.— 15. Nerf moteur oculaire commun.— 16. Nerf pathétique. Ces deux demires norfs sont aussi renversés, afia qu'on puisse les voir dans la paroi externe du sinus caverneux.— 17. Rameau de la tente du cervelet.— 18. Moteur oculaire externe, accolé dans le sinus à l'arbère carolité interne.

### FIGURE 2.

Couche movenne des nerfs de l'orbite.

## Explication de la figure 2.

Parties accessoires. — a. Portion renversée des muscles élévateur de la paupière supérieure et droit supérieure de l'esil. — b. Muscle droit interne, et c muscle droit externe, tirés par une érigne. — d. Anneau fibreux des muscles droits de l'esil,

Système nerveux. — 1. Chiasma. — 2. Troisième paire, nerf moteur oculaire commun. — 3. Nerf nasal. — 4. Nerf moteur oculaire externe. Ces trois nerfs traversent l'anneau des muscles de l'œil. — 5. Ganglion de Gasser et est trois brancies, dont une, l'ophibalmique, est coupée. — 6. Nerf nasal et ses deux rameaux interne et externe. — 7. Nerf du petit oblique. Ces deux derniters nerfs donnent : le premier, la rache longue et gréle; le second, la rachie courte et époisse du 9, a ganglion ophibalmique qui fournit, 9, les nerfs (lilaires).

## FIGURE 3.

L'anneau des muscles droits de l'œil a été conpé, pour montrer les nerfs de la couche profonde de l'orbite.

## Explication de la figure 3.

Parties accessoires. — a. Extrémités postérieures des muscles élévateur de la paupière supérieure et droit supérieur de l'œil, renversées. — b. Muscle droit interne. — c. Muscle droit externe. — d. Muscle droit inférieur.

Système nerveux.— 1. Nerf moteur oculaire commun et ses deux branchies principales, supérieure et inférieure.— 2. Branche supérieure donant deux cameaux, l'un au muscle droit supérieur de l'etle l'élévateur de le paupière supérieure. — 3. Rameau du muscle droit Interne. — 4. Rameau du droit inférieur. — 5. Rameau du prist bolique. Les trois dérniers nerfs énumérés viennent de la branche înférieur du moteur coulaire commun. — 6. Nerf moteur oculaire commen. — 6. Nerf moteur oculaire sterene. — 7. Branche de ce nerf enlaçant l'artère caroidé înterne et s'anastomosant plus loin avec le ganglion cervical supérieur. — 8. Nerfs diliaires qui, après avoir traversé la sédéroique, rampent entre celle-cei et la chorotide, pour se rendre au ganglion cillaire.

## FIGURE 4.

Elle fait voir, par la face externe et de profil, la cavité orbitaire, le globe oculaire et ses dépendances.

Phérantion. — Divises verticalement de haut en has, et d'avant en arrière, la voûte et l'arcade orbitaire, immédiatement en debors du trou uus-orbitaire; sciez aussi obliquement, et de has en haut, la base de l'apophyse ptérgoide, la tubérosité de l'os maxillaire supérieur et l'apophyse malaire du même os, de manière à intéresser la partie externe du trou sous-orbitaire; enlevez le fragment externe, vous aurez à nu, sur le fragment interne, le globe oculaire et ses dépendances, entourés du périotse orbitaire. Dédachez cette membrane, coupez à son insertion oculaire et renversez en arrière le muscle droit externe, ôtez enfin avec précaution le tissu adipeux qui recouvre le ganglion ophthalmique et les nerfs ciliaires, dont la ténuité est extrême et la coloration analogue à celle dec ettissu.

## Explication de la figure 4.

Parties accessoires.— a. Muscle dévateur de la paspière supérieure et droit supérieur de l'œil.

A. Droit inférieur.— c. Petit oblique.— d. Portieu du droit extente renversé.— c. Anneau des muscles droits.

Système nerveux.— 1, 1. Nerf optique et globe oculaire.— 2. Nerf moteur oculaire commun, traversant l'anneau etse divisant en deux branches.— 3. Branche supérieure qui se pref à la face profonde des muscles droit supérieur de l'œil et dévateur de la paupière supérieure; on ne voit de la branche inférieure que 4, nerf du muscle petit oblique.— 5. Moteur oculaire externe se distribuant à la face profonde du muscle droit externe, dont on ne voit que des débris.— 6. Ganglion de Gasser et ses trois branches.— 7. Branche supérieure ou ophitalmique, coupée et renversée, pour montrer, 8, son rameau pasal. Celui-cl., avant de traverser l'anneau, donne directement quelques nerfs ciliaires.— 10. Bache grosse et courte du ganglion ophitalmique, — 11. Nerfs ciliaires traversant la schéroique.— 12. Nerf frontal.

FIGURE 5.

Ganglion ophthalmique.

# Explication de la figure 5,

Système nerveux.— 5. Ganglion ophthalmique. On voit à son angle postérieur et suprérieur, 2, su racine longue et gréle émanée du, 3, nerf nasal; à son angle postérieur et inférieur, 4, su racine grosse et courte, venant du, 5, nerf du muscle petit oblique.— 6. Sa racine végétative, située entre les deux précédentes et fournie par le plexus caverneux, émanation du ganglion cervical supérieur.—7. Neré ciliaires couptés, venant de la partie antiérieure du ganglion ophthalmique.— 8. Nerf ciliaire du nerfunsal.

FIGURE 6.

Cette figure montre sur un fragment de la partie externe des fosses nasales la portion ethmoïdale du nerf nasal.

## Explication de la figure 6.

Parties accessoires. + a. Cornet moyen. - b. Cornet inférieur. - c. Voûte palatine.

Système nerveix. — 4. Divisions du filet ethmofidal de la branche nasale de l'ophthalmique, qui se perdent sur la plutilatie du cornet inférieur. — 2. Une de ces divisions raversant le nez pour se rendre à son lobe. — 3. Une autre division coupée et destinée à la pituitaire de la paroi înterne des fosses nasales.

### FIGURE 7.

PRÉPARATION. — Enjevez la peau de la face et du front, pour mettre en évidence la terminaison de plusieurs des nerfs étudiés plus haut.

Parties accessoires. — a. Muscle frontal. — b. Muscle orbiculaire, — c. Élévateur commun de l'aile du nez et de la lèvre supérieure.

Système nerveux. — 1. Terminaison du neri lacryma let ses anastomoses avec, 2, branches du facial. —
3. Branches frontales ascendantes, s'anastomosant entre elles et avec le facial. — 4. Branches frontales descendantes ou palpidrales. — 5. Branches nasales ascendantes et leurs anastomoses avec le frontal. — 6. Branches nasales et palpidrales descendantes, qui s'unissent au, 7, neri sous-orbitaire. — 8. Neri naso-lobaire, ou terminaison du fitte tumoidal de la branche nasale de l'ophibalimique.

# PLANCHE 27.

## 2º NERF MAXILLAINE SUPÉRIEUR.

Ce nerf prend naissance du ganglion de Gasser, au-dessous do l'ophthalmique, au dessus du acquisiter inférieur, entre lesquels I tient le milieu pour le volume; franchit aussitó le trou grand roud, traverse successivement le sommet de la voûte zygomatique, la gouttière sous-orbitaire, le trou sous-orbitaire dont il prend le nom, et se termine, au sortir de ce dernier, par un grand nombre de rameaux divergents. Ses rapports sont avec le tissu adipeux de la voûte zygomatique et le périoste du plancher de l'orbite qui le sépare du globe coulaire et du muscle droit inférieur; à sa sortie du trou sous-orbitaire, il est placé entre les muscles élévateurs de la lèvre supérieure et canin.

Les xameaux qui se détachent du nerf maxillaire supérieur daus toute la longueur de son trajei sont, d'arrière en avant : 1º le nerf orbitaire fourni immédiatement au-devant du trou grand rond; 2º deux ou trois rameaux qui aboutissent au sommet de la voûte zygomatique, au ganglion sphénopalatin, d'où partent de nouvelles divisious; 3º les alvéolo-dentaires postérieurs et supérieurs au nombre de deux ou trois, qui naissent au niveau de la tubérosité maxillaire; 4º les dentaires antérieurs et supérieurs donnés par le maxillaire supérieur avant sa sortie du trou sous-orbitaire; 5º les rameaux sous-orbitaires.

1º Nerf orbitaire (h. fig. 1, et h. fig. 2). — Celui-ci, grêle, adhérent dès son origine à la duremère, très difficile à préparer, se sépare du maxillaire supérieur au-devant du trou grand rond, longe le bord inférieur de la paroi externe de l'orbite, au-dessous et au côté externe du muscle droit externe, en debors du périoste, et se partage vers la partie moyenne de la fente sphénomaxillaire en rameaux lacrymal, malaire et temporal.

Le rameau (acrymal (5, fig. 1) se dirige en haut, en dehors et en avant, tantôt en dedaus, tantôt en dehors du périoste orbitaire; se loge dans une portion de son trajet, soit dans un sillon, soit dans un canal complet de l'os de la pommette, et se divise en deux filets, l'un pour la peau de la paupière supérieure, l'autre destiné à la glande lacrymale dans laquelle il s'anastomose (7, fig. 2) avec le lacrymal de l'Onbithalmique de Willis.

Le nert malaire (6, fig. 1, et 6, fig. 2), quelquefois double, traverse l'ouverture simple ou double située sur l'os malaire, perfore l'orbiculaire des paupières, se perd à la peau de la région malaire, et s'anastomose avec le facial,

Le rameau temporal (7, fig. 1, et 5, fig. 2) naît tantôt isolément du nerf orbitaire, tantôt du nerf lacermal, entre dans un canal oblique de la paroi externe de l'orbite, arrive dans la fosse temporale, et s'y anastomose avec le nerf temporal profoud antérieur du maxillaire inférieure.

2º Ramioux qui aboutissent au ganglioni sphéno-palatin, et remeaux qui en émacent. — Au niveau du sommet de la voûte zygomatique, le nerf maxillaire supérieur envoie deux ou trois rameaux (9, fig. 1) à un renflement grisstre d'une forme variable, le plus souvent triangulaire, situé en debors du trou sphéno-palatin, entouré par les branches de l'artère maxillaire interne, et appelé ganglion de Meckel ou sphéno-palatin. Ce dernier, masqué par du tissu adipeux, enveloppé par une gaine fibreuse de la dure-mère, est très difficile à découvrir; il fournit trois branches divisées en antérieures (nerfs sphéno-palatins interne et externe), postérieures (filet pétreux et filet carotidien du nerf vidien), inférieures (merfs palatins).

Nerfs sphéno-palatins. — On distingue ces nerfs en sphéno-palatins externes et sphéno-palatins internes ou naso-palatins: tous franchissent le trou sphéno-palatin. Les premiers marchent au nombre de trois ou quarte vers la pario externe des fosses nasales pour se perfor à la pituitaire du cornet et du méat moyen (6, fig. 3); le second se dirige obliquement sur la paroi interne des fosses nasales 1 et 2, fig. 4), jusque dans le trou palatin antérieur, où il se termine à l'angle supérieur d'un renflement décrit par Hippolyte Cloquet sous le nom de naso-palatin; et lorsque celui-ci n'existe pas, PL.27.

Prepare par hardrate

à la muqueuse de la voûte du palais , au-dessus des incisives , à un tubercule qu'on y remarque.

Dans son trajet dans les fosses masales, le naso-palatin se divise en deux rameaux qui s'accolent presque aussitot; il donne en outre à la pituitaire de la cloison des filets représentés par Arnold, niés par M. Cruvellhier, mais que j'ai vus parfaitement sur des pièces macérées dans l'acide nitrique, et sans aucune autre préparation. L'existence du ganglion naso-palatin est encore sujet de doute; je l'ai le plus souvent rencontré dans mes dissections, mais je n'ai pas encore pu y constater la présence de la substance àrise.

Branches postérieures (nerf vidien).—Le nerf vidien pénètre dans le conduit du même nom, et se bifurque, tantôt avant, tantôt après sa sortie, en deux rameaux, l'un supérieur, l'autre inférieur.

Le rancau supérieur (grand nerf pétreux superficiel) (7, fig. 5) remonte par le trou déchiré autérieur sur la face supérieure du rocher, se place dans une goutière osseuse, communique par un filet (petit pétreux profond d'Arnold) avec le nerf de Jacobson, pétetre dans Uhiaus Fallopi, et se rend au ganglion géniculé du facial. Cette description est à peu près celle donnée par Meckel, qui fait venir le grand pétreux superficiel du ganglion sphéno-palatin. Les anatomistes modernes le considèrent comme la racine motrice du ganglion sphéno-palatin, et comme une émanation du facial; aussi suivrait-il d'après eux un trajet inverse, c'est-à-dire, du facial vers le ganglion de Meckel.

Le rameau inférieur (filet carotidien du nerf vidien) (9, fig. 5) s'engage dans le canal carotidien, et s'anastomose avec les nerfs qui enlacent l'artère carotide interne; ceux-ci viennent du gandion cervical supérieur, du nerf moteur oculaire externe et des files de Jacobson.

Meckel regarde aussi le fliet carotidien du nerf vidien comme une émanation du ganglion spleéno-palatin; les anatomistes modernes disent qu'il provient du grand sympathique, et en fout la racine végétative du ganglion.

Branches inférieures (nerfs palatins). — Ceux-ci, généralement décrits au nombre de trois, bien que plus nombreux, sont distingués en grand nerf palatin ou palatin moyen par sa position, et palatin postérieur.

Le palatin antérieur (2, fig. 3) traverse le canal palatin postérieur à l'orifice inférieur duquel il se réfléchit en avant, et se divise en branches gingivale, palatines, destinées aux muqueuses gingivale, palatine, et aux glandules palatines, et en branches qui serendent à l'angle inférieur du gauglion naso-palatin ou au tubercule muqueux qui surmonte les incisives supérieures. Dans le canal palatin, le nerf palatin antérieur envoie quelques filets, l'un nasal, au méat moyen et au cornet inférieur (5, fig. 3), les autres aux dernières molaries.

Le petit palatin, ou palatin moyen par sa position (4, fig. 3), s'engage dans les conduits palatins accessoires, et se perd aux muqueuses buccale et nasale du voile du palais, ainsi qu'à ses glandules.

Le nerf palatin postérieur (3, fig. 3), destiné aux museles palato-staphylin et péristaphylin interne, donne aussi quelques filets à la moucueus et aux glandules du voile du palais; il estregardé par M. Longet comme la continuation du grand pétreux superficiel qui a traversé le ganglion de Meckel.

Le nerf naso-pharyngien, ou nerf de Bock (11, fig. 3), n'est autre chose qu'un ou deux filets issus tantôt du gangliou de Meckel, tantôt du nerf vidien dans le canal du même nom. Ce nerf est destiné à la muqueuse du pharynx au voisinage de la trompe d'Eustache.

On peut encore signaler quelques branches qui se détachent du ganglion de Meckel et s'anastomosent avec le plexus nerveux de l'artère maxillaire interne.

3º Branches fournies au niveau de la tubérosité maxillaire (nerfs abviolo-dentaires postérieurs et supérieurs). — Ces nerfs, au nombre de deux ou trois, sont les uns superficiels, destinés au périoste de la tubérosité maxillaire et aux gencives des dernières molaires (14, fig. 1); les autres traversent de petits pertuis situés sur la tubérosité de l'os maxillaire, se logent dans l'épaisseur de la paroi externe du sinus, et vont s'anastomoser en avant avec les nerfs dentaires supérieurs et autrérieurs, pour former un plexus à mailles serrées (3, fig. 5), à convexité inférieure qui envoie des rameaux aux dents et aux gencives; il n'est pas rare de voir quelques branches traverser la tubérosité et s'épanouir à la muqueuse du sinus maxillaire. 4° N'erf dentaire antérieur et supérieur. — Ce nerf, très volumineux, quelquefois double, se détache du maxillaire supérieur avant sa sortie (à, fig. 5) du trou sous-orbitaire, s'engage dans un canal particulier de l'os maxillaire supérieur, s'anastomose avec le nerf dentaire postérieur et supérieur, et envoie plus particulièrement des filets aux dents incisives et à la canine. D'autres divisions se réfléchissent de bas en haut, traversent l'épine nasale antérieure, et vont se perdre à la pituitaire de la partie antérieure des fosses masales.

5e Nerf sous-orbitaire. — Le nerf sous-orbitaire (15, fig. 1), qui est en quelque sorte la terminaison du nerf maxillaire supérieur, s'élargit au sortir du trou sous-orbitaire, et s'épanouit en branches ascendantes, horizontales et descendantes.

Les branches ascendantes, palpébrales inférieures, se placent derrière l'orbiculaire des paupières, s'anastomosent avec le nerf nasal de l'ophthalmique, et se perdent à la peau et à la conjonctive de la naupière inférieure.

Les branches horizontales ou nasales se rendent à la peau du nez.

Les branches descendantes ou labiales sont, les unes superficielles, destinées à la peau de la lèvre supérieure; les autres, profondes, traversent le musele orbiculaire, et se rendent à la muqueus et aux glandules de la lèvre supérieure. Les branches descendantes sont croisées perpendiculairement par les branches sous-orbitaires du facial avec lesquelles elles s'anastomosent, et forment le plexus sous-orbitaire. Nous verrons plus loin que dans ce plexus on peut très facilement distinguer les feltes de la cinquième paire de ceux de la septième.

Cette planche présente le nerf maxillaire supérieur, ses divisions et le ganglion sphéno-palatin.

### FIGURE 1.

On voit, de profil, le nerf maxillaire supérieur, le nerf orbitaire, le ganglion sphéno-palatin (ganglion de Meckel) et ses branches, les nerfs alvéolo-dentaires supérieurs et postérieurs.

Phésanation. — Faites une première coupe oblique d'arrière en avant et de dehors en dédans, de manière à intéressr la moité du tron stylo-mastoidien, une petile portion du conal carotilien, les trous déchirés postérieur, ovale, grand rond, et la base de l'apophyse piérygoide. Rejoignez cette coupe par une seconde qui commence à l'arcade orbitaire, en déhors du trou sous-orbitaire, et se termine à la partie la plus large de la fente sphénoidale. Enlexe le frengement externe, en ayant soin de concerver le file la exprand du neré orbitaire; disséquez les nerés et les muscles de l'orbite; débarrassez le ganglion de Aleckel du tissu adjeux situé au sommet de la voite zegomatique, fendez enfin la gaine fibreuse qui enveloppe le ganglion.

## Explication de la figure 1.

Système nerveux. — I. Grosse racine de la cinquième paire aboutissant à la concavité du ganglion de Gasser. — 2. Branche supérieure de ce ganglion , ou ophthalmique de Willis, et deux de ses divisions, nerfs lacrymal et frontal. — 3. Branche moyeme du nerf maxiliaire supérieur, qui se dirige en avant, traverse le trou grand rond dont on a enlevé la moilté, passe au sommet de la volte zygomatique, s'engage dans la gout-lêtee sous-orbitaire et s'épanouit en un grand nombre de filéts. — 4. Biameau orbitaire du maxiliaire supérieur divisé en trois branches. — 5. Branche lacrymale s'anastomosant avec le lacrymal de l'Ophthalmique. — 6. Branche malaire coupée. — 7. Branche itemporale coupée. — 8. Ganglion de Meckel. — 9. Ses racines sensitives provenant du maxiliaire supérieur. — 40. Sa racine motrice, ou tilet pétreux du nerf vidéne, pémade du 14, nerf facial. — 42. Sa racine végétative, ou flet carolliden du nerf vidéne, provenant du ganglion cervica; supérieur. — 43. Branche palatine du maxiliaire supérieur. — 44. Nerfs dentaires postéreurs et supérieurs. — 55. Terminosino du maxiliaire sumérieur. — 14. Nerfs dentaires postéreurs et supérieurs. — 55. Terminosino du maxiliaire sumérieur. — 61. Dranche du facial qui s'anastomosent avec lui.

### FIGURE 2.

Trajet du nerf maxillaire supérieur sur le plancher de l'orbite , vu de haut en bas par l'ablation de la voûte orbitaire et du globe oculaire.

### Explication de la figure 2.

Système nerveux. – 1. Ophthalmique de Willis oupf et érigné en dédans avec les muscles de l'oil. – 2. — Branche lacrymale conservée. — 3. Nerf macillaire supérieur dans la goutière et le trou sous-orbitaire. — 4. Nerf orbitaire et ses divisions. — 5. Sa branche temporale qui traverse la paroi externe de l'orbite pour s'anastomoser avec le nerf temporal profond. — 6. Ses branches malaires qui franchissent les conduits du même noun. — 7. Branche lacrymale anastomosée avec le nerf lacrymal de l'ophthalmique.

## FIGURE 3.

Ganglion de Meckel et ses branches, sur une coupe de la paroi externe des fosses nasales.

Prégnariox. — Elle nécesite deux coupes, l'ene dirigée obliquement d'arrière en avant et faite sur l'appophyse masoide, le trou déchiré postérieur, le canal carotidine et le rocher; l'autre pratiquée dans les fosses nasales, comme pour les nerfs olfacifis. Vous enlèverez alors avec précaution la membrane plutiaitre de la parol externe des fosses nasales, de manière à laisser les nerfs adhérents au périosie; vous casserez la lamelle mince qui forme le canal palatin, afin de mettre à nu le ganglion et le nerf palatin; vous ouvrirez le conduit vidien d'arrière en avant, et fendrez la gaine fibreuse qui entoure le nerf vidien et ses divisions; enfin, vous dégagerez l'arrière carotide de la gaine fibreuse qui l'entoure.

## Explication de la figure 3.

Parties accessoires. — a. Cornet supérieur. — b. Cornet moyen. — c. Cornet inférieur. — d. Muscle plétygoliden Interne. — b. Pérytsophylin externe. — g. Portion du péristaphylin interne. — b. Artire carotide externe vue dans son canal.

Systéme nerveux. — 4. Ganglion sphéno-palatin on de Meckel, vue en dedans. — 2. Nerf polatin antérieur. — 3. Palatin postérieur, se distribuant au "péristaphylin interne et au palato-staphylin. — 4. Palatin moyen. — 5. Rameau nasal inférieur destiné au cornet inférieur. — 6. Nerf sphéno-palatin externe qui se ramifie sur le cornet moyen. — 7. Sphéno-palatin interne coupé. — 8. Nerf vidlen. — 9. Son filet supérieur, ou filet pétreux du nerf vidlen s'anastomosant avec le facial. — 10. Son rameau inférieur ou carotidlen, uni au réseau nerveux qui enlace l'artère carotide. — 41. Nerf de Bock ou nasso-pharyngieu provenant du nerf vidlen.

### FIGURE 4.

Cette figure montre sur la cloison ou paroi interne des fosses nasales, le nerf sphéno-palatin interne (naso-palatin), et les filets émanés de ce nerf et destinés à la pituitaire.

## FIGURE 5.

Nerfs dentaires supérieurs, plexus qu'ils forment, et filets qui en émanent; nerf vidien et ses anastomoses.

Priéparation. — Sur une pièce macérée dans l'acide nitrique étendu d'eau, vous pouvez voir les ners den laires à travers la demi-transparence de l'os; vous les étudierez encore après avoir enlevé la table externe de l'os maxillaire supérieur. Pour metre à nu les anastomoses du nerd viden, ouvez, la cavité tympanique par l'ablation de sa paroi externe; brisca l'aqueduc de Fallope, vous aurez sous les yeux le facial et les nerfs de Jacobson; ouvez enfin le conail caroidifien et débarrassez l'arbrée caroidée de son enveloppe fibreuse.

### Explication de la figure 5.

Système nerveux. — 1. [Nef maxillaire supérieur. — 2. Nerfs dentaires postérieurs et supérieurs, a. 3. Arcade plexiforme qu'ils présentent dans l'épaisseur de l'os, en s'anastomosant avec, 4, nerf dentaire supérieur et antérieur; de cette arcade naissent des files destinés aux racines des dents. — 5. Ganglion de Meckel. — 6. Nerf vidlen. — 7. Filet pétreux du nerf vidlen, uni au, 8, nerf facial. — 9. Filet carotidien du nerf vidlen; il noncourt à former, 19. le plerus acrotidien, conjointement avec des lites du, 41, motent coulaire externe, avec des expansions du, 42, nerf de Jacobson et du, 43, ganglion cervical supérieur, — 14. Nerf glosso-pharyngien.

# PLANCHE 28.

## 3° NERF MAXILLAIRE INFÉRIEUR.

Ce nerf, la plus grosse et la plus postérieure des branches du ganglion de Gasser, sort du crâne par le trou ovale, reçoit immédiatement après la racine motrice de la cinquième paire, et se divise aussitôt en cinq branches collatérales et deux terminales.

Les branches collatérales peuvent être distinguées en supérieure, ou ...erf temporal profond; inférieures, ou nerf massétérin en arrière, nerf buccal en avant; interne, ou ptérygoidien interne; positérieure, ou auriculo-temporal superficiel. Cette dernière s'anastomose avec le facial et se perd à la peau; les quatre premières, destinéss aux muscles dont elles portent les noms, sont presque entièrement formées par la racine motrice.

Les branches terminales viennent surtout de la racine sensitive. Ce sont : le nerf lingual et le nerf dentaire inférieur.

## BRANCHES COLLATÉRALES.

Nerftemporal profond (7, fig. 1 et 2), et nerfmassétérin (5, fig. 1, et 1, fig. 2). — Ces deux uerfs, à leur sortie du trou ovale, se placent sous la paroi postérieure de la fosse rygomatique, au-dessous du bord supérieur du muscle ptérygoidien externe, et marchent ensemble jusqu'à la crète zygomato-temporale vers laquelle ils se séparent. Le nerf temporal ascendant va se ramifier à la face profonde et dans l'épaisseur du muscle temporal: on lui donne le nom de temporal profond moyen. Le massétérin descendant passe entre la face externe du muscle ptérygoidien externe et la base de l'arcade zygomatique, pour se rendre à la face profonde et jusqu'à l'extrémité inférieure du muscle l'arcade zygomatique, pour se rendre à la face profonde et jusqu'à l'extrémité inférieure du muscle masséter. Au moment où il clange de direction, il envoie (6, fig. 4, et 2, fig. 2) un raneau à la partic postérieure du nuscle temporal; ce rameau se distribue dans ce muscle et s'anastomose avec le temporal profond moyen: on l'appelle temporal profond postérieur. Un autre des filets du masséteriur pletter dans l'articulation temporo-maxiliàre.

Nerfbuccal. — Le nerf buccal, la plus antérieure des brauches du maxillaire inférieur, se dirige objeument en bas et en avant, traverse le muscle ptérygoïdien externe, lui donne quelques libites et se divise en deux branches. L'une, descendante (3, fig. 1), passe en delors de la tubérosité de l'os maxillaire supérieur, en dedans du bord externe de la brauche de la mâchoire inférieure, s'a-nastomose avec le nerf facial (4, fig. 2), s'enfonce dans le muscle buccinateur, et se termine à la muqueuse buccale. L'autre, ascendante (temporal profond artérieur) (4, fig. 1, et 5, fig. 2), gagne la fosse temporale, s'anastomose avec un filet du nerf orbitaire, division du maxillaire supérieur, se perd à la partie antérieure du muscle temporal, et s'anastomose avec le temporal profond moyen.

Les trois nerfs que nous venons d'étudier donnent chacun des rameaux temporaux, parallèles les uns aux autres, anastomosés entre eux et avec l'auriculo-temporal superficiel. On peut les distinguer en temporaux autérieurs fournis par le buccal, temporaux profonds moyens, ou nerf temporal profond proprement dit, enfin temporaux postérieurs donnés par le massélérin.

N'erf ptérygoidien interne (6, fig. 3, et 13, fig. 5).—Celui-ci, destiné au muscle ptérygoidien interne, dont il louge quelque temps la face profonde avant de s'y ramifier, traverse le ganglion otique et peut servir à le trouver.

Le nerf auriculo-temporal auperficiel (3, fig. 3, et 7, fig. 5) naît par plusieurs racines de la portion motrice, et surtout de la portion sensitive du maxillaire inférieur; il doma passage entre ses racines à l'artère méningée moyenne, et forme un seul trone aplati à son origine, qui se dirige en bas et en arrière, vers le col de la màchoire inférieure, le contourne en dehors, et fournit des branches dout l'une et ascendante, supérieure ou temporale, les autres inférieures, descendantes ou arriericulaires.



La branche ascendante ou temporale (9 et 10, fig. 2) marche entre l'aponévrose et la peau de la région temporale, se divise en rameaux qui s'anastomosent entre eux et avec le facial, et se perdent à la peau du lobule et de la conque de l'oreille, à la glande parotide, à la peau de la partie supérieure et interne du pavillon de l'oreille, à la peau de la région temporale; les branches descendantes (11, fig. 2), contournel le col du condyle et s'anastomosent les unes avec le facial, les autres avec les ramifications du grand sympathique qui enlacent l'artère temporale.

A son origine, le nerf donné assez souvent une anastomose avec la corde du tympan et le nerf dentaire inférieur. Il n'est peut-être pas sans intérêt de signaler aussi un petit renflement gangliforme, qu'il présente constamment sur son trajet et d'où émanent les branches que nous venons de lécrire.

### BRANCHES TERMINALES.

Nerf dentaire inférieur (13, fig. 2; 17, fig. 3; 2, fig. 5). — Ce nerf, la plus grosse des branches terminales du maxillaire inférieur, marche accolé au nerf lingual entre le pharynx et le ptérygoïdien interne, quitte le nerf lingual, passe comme lui entre les ptérygoidiens interne et externe, entre le premier de ces muscles et la branche de la machoire inférieure, derrière l'artère maxillaire interne; se place en dedans du ligament sphéno-maxillaire, atteint le canal dentaire inférieur, qu'il parcourt en donnant des filets qui, après s'être anastomosés entre eux, vont se perdre aux racines des dents molaires (14, fig. 2), arrive au trou mentonnier (15, fig. 2) et se bifurque. L'une de ses branches de bifurcation, la branche mentonnière, la plus grosse (15, fig. 2, et 20, fig. 3), sort par le trou mentonnier, se place entre l'os et le muscle carré du menton, s'irradie en rameaux divergents, destinés la plupart à la muqueuse labiale inférieure et à ses glandules, quelques uns seulement à la peau de la lèvre inférieure et du menton, et forme, en s'anastomosant à angle droit avec les filets du facial, le plexus mentonnier, analogue au plexus sous-orbitaire. La seconde branche de bifurcation, branche incisive (29, fig. 3), reste dans le canal dentaire inférieur et fournit des filets aux dents incisives et à la canine. A sa partie supérieure, le nerf dentaire inférieur présente un renflement plexiforme long de 2 à 3 centimètres, d'où partent des filets anastomotiques avec les nerfs lingual et auriculo-temporal superficiel; avant de s'engager dans le canal dentaire, il émet une branche (nerf milo-hvoïdien) pour les muscles milo-hvoïdien (18, fig. 3, et 3, fig. 5) et ventre antérieur du digastrique.

Nerf tingual.— Le nerf lingual (12, fig. 2; 8, fig. 3; 4, fig. 5) se dirige en bas et en avant comme le précédent, traverse au niveau du bord antérieur du piérygoïdien interne une arcade aponévrotique du boccinateur, se porte d'arrière en avant sous la muqueuse linguale à la partie inférieure du bord de la langue, longe le bord supérieur de l'hyoglosse, croise en X le canal de Warthon, se place entre le stylo-glosse et la glande sublinguale, et se termine à la pointe de la langue, après avoir décrit dans tout son trajet une courburé à concavité supérieure.

Au-dessous de son anostomose avec le nerf dentaire inférieur, le lingual reçoit la corde du tympon (9, fig. 3, et 5, fig. 5). Cette branche, émanée du nerf facial avant sa sortie du trou stylomastofidien, remonte dans la cavité tympanique, longe la face interné el a membrane du tympau,
entre le muscle du marteau et la branche de l'enclume, sort par un canal situé dans la scissure de
Glaser, et se rend au nerf lingual. l'ai vu quelquefois la corde du tympan s'anastomoser avec le
ganglion ofique.

Le nerf lingual donne quelques branches qui se reudent, les unes à la muqueuse buccale et aux amygdales; au niveau de sa courbure on remarque un renflement fusiforme, analogue à celui du nerf dentaire, et d'où émanent des filets pour les ganglions sous-maxillaire et sublingual.

Le nerf lingual s'anastomose avec l'hypoglosse, vers le bord antérieur du muscle hyoglosse, s'épanouit en flets très nombreux qui traversent de bas en haut les muscles de la langue, se perdent à la muqueuse et aux papilles, et s'anastomosent encore à la pointe de la langue avec l'hypoglosse devenu superficiel. Quelques filets gagnent la glande de Nuin pour se réunir à ceux du côté opposé, malgré l'assertion contraire de quelques anatomistes.

A l'histoire du maxillaire inférieur se rattache la description de trois ganglions, savoir : le ganglion otique, le ganglion sous-maxillaire et le ganglion sublingual.

Gongition otique ou d'Arnold. — Celui-ci, visible sur les pièces fraiches, invisible sur celles macérèes dans l'acide nitrique, est situé au-dessous du trou ovale, en dedans du nerf maxillaire inférieur auquei il adhère, et au voisinage de la trompe d'Eustache. Il reçoit trois racines: l'une, courte (racine motrice), vient de la portion motrice du maxillaire inférieur, et, d'après M. Longet, de son petit pétreux superficie; l'autre, longue, grale (racine sensitive), décrite par Arnold sous le nom de petit pétreux superficiel, vient du nerf de Jacobson et fait communiquer le glosso-pharyngien avec la cinquième paire; la troisème racine, végétative, vient du plexus nerveux du grand sympathique qui enlace l'artère méningée moyenne.

Les branches qui émanent du ganglion ne font que le traverser; elles proviennent de la portion motrice de la cinquième paire, et sont : les fillets du péristaphylin externe, du muscle interne du marteau et du ptérygoidien interne. Quelquefois le ganglion s'anastomose avec la corde du tympan.

Ganglion sous-maxillaire. — Meckel a le premier décrit un petit ganglion [rougeâtre, de forme lenticulaire, stuté au niveau ou plutôt dans l'épaisseur de la glande sous-maxillaire, appendu en quelque sorte au nerf lingual. Ce renflement reçoit des racines sensitives du nerf lingual, uneracine motrice de la corde du tympan ou plutôt de l'hypoglosse, que l'on poursuit plus facilement jusqu'au ganglion que la corde du tympan, une racine végétative du plexus nerveux de l'artère faciale; il donne des branches longues, flexueuses, à la glande sous-maxillaire, au canal de Varthon et au plexus qui enlace l'artère faciale;

Gonglion sub-lingual. — M. Blandin a signalé au niveau et en dedans de la glande sub-linguale, un ganglion formé par des filets du nerf lingual et donnant des ramifications à la glande sub-linguale. Ce ganglion n'existe pas toujours, mais j'ai pourtant constaté sa présence assez souvent ; ses racines viennent des mêmes nerfs que celles du ganglion sous-maxillaire.

Trajet et terminaison du nerf maxillaire inférieur ses branches, ganglion otique.

### FIGURE 4.

Branches collatérales du maxillaire inférieur, vues par la cavité crânienne.

PRÉPARATION. — Disséquez le ganglion de Gasser et ses branches par l'abilation du feuillet de la dure-mèter qui le couvre; détaches le muscle temporal en rasant l'os; enlevez une portion triangulaire d'os sintée dans la fosse laiérale et moyenne du crâne, et comprise entre deux lignes, menées, l'une de l'extrémité externe de la perite alle du sphénodé jasqu'au trou ovale, l'autre du même trou ou à base du rocher; sciez la portion verticale, c'est-à-dire temporale, brixes la portion zygomatique. Vous mettrez à nu, de cette manière, le bord supérieur du muscle pérsyodilen externe, son insertion sur le condjète et une partie de la face producé ou fice adhérente du muscle temporal. Vous poursuivrez les branches collatérales du maxillaire inférieur, de leur origine vers leur terminaisson.

## Explication de la figure 1,

Système nerveux.—1. Canglion de Gásser et sa grosse racine.—2. Nerf maxillaire inférieur vu dans le trou ovale.—3 Nerf buccal passant entre les deux, faisceaux du pièrgodidien externe, et donnant au moment où il change de direction, d. le nerf temporal profond antérieur.—5. Nerf massétérin qui contourne l'insertion condyllenne du piérgodidien externe, et donne, 6, le nerf temporal profond postérieur.—7. Nerf temporal profond moyen, fourni directement par le maxillaire inférieur. Ces trois dernières benaches proviennent de la racine motifice de la cinquième paire; on voit naître au même endroit l'auriculo-temporal superficiel, dirigé en dedaus de l'Insertion condyllenne du piérgodidien externe.

### FIGURE 2.

Branches collatérales du nerf maxillaire inférieur vues par le côté externe.

Préfanation. — Disséquez les muscles temporal, masséter et buccinaieur ; coupez l'arcade aygomatique par deux traits de scie faits, l'un sur l'os malaire, l'autre à la racine de l'apophyse xygomatique, ce dernier arec précaulion, pour ménager le nerf massétérin. Reuversez l'arcade xygomatique et le muscle masséter, à la face profonde duquel vous verrez le nerf massétérin découvrez les muscles pétrgoidiens interne et externe en coupant à sa bise l'apophyse coronoidé. Enlevez la portion inférieure du muscle temporal ; échancres sa partie supérieure, pour mettre à nu à sa face profonde les nerfs temporaux; disséquez avec précaution, au niveau du condyle, les anastomoses entre le nerf faclal et le nerf temporal; sculptez enfin la table externe du maxillaire inférieur, jusqu'au trou menionnier, pour voir le trajet et la terminaison du nerf dentaire inférieur.

# Explication de la figure 2.

Parties accessoires. — a. Muscle temporal. — b. Ptérygoldien externe. — c. Ptérygoldien interne. — d. Masséter renversé. — c. Buccinateur traversé par le canal de Sténon. — f. Canal dentaire inférieur et racines des dents.

Système nerveux. — 1. Nerf masséérin. — 2. Sa branche ascendante ou nerf temporal profond postérieur. — 3. Nerf bucal sortant entre les éeux faiscants du prétygodien externe, et s'anachomosant avec, h. Þranche du facial. — 5. Sa branche temporale ascendante, ou nerf temporal profond antérieur. — 6. Sa branche ptérygoldienne externe. — 7. Nerf temporal profond moyen. — 8. Nerf auriculo-temporal superficiel; il coutourne le oid un condyle, et se divise en trois rameaux. — 9. Rameau temporal ou nerf temporal superficiel. — 10. Rameaux auriculaires et parotidiens. — 11. Rameaux anastomotiques avec le facial. — 12. Nerf dientaler en facrieur vu dans l'intérieur du canal dentaire. — 14. Ses divisions aux racines des dents. — 15. Le nerf dentaire traverse le trou mentonnier, et forme le nerf mentonnier. — 16. Branche du facial qui s'anastomose avec le nerf mentonnier.

### FIGURE 3.

Branches terminales du maxillaire inférieur et origine de quelques unes de ses branches collatérales.

Phénantion. — Enleves une portion triangulaire des fosses temporale et zygomatique, comprise entre une première ligne dirigée obliquement sur la partie postérieure de l'apophyse mastoide, l'aquedue de Fallope, le conduit auditif et le trou ovale, et une seconde ligne commençant en arrière et à un travers de doigt de l'apophyse orbitaire externe, pour se terminer au trou ovale. Le fragment enlevé, vous aurez sous les yeux le gangion de Gasser et le nerf mastiliaire inférieur à son passage au trou ovale. Vous couperez en outre la base de l'apophyse coronoïde, le tiers moyen du corps de la mâchoire inférieure, et vous tirerez la langue en dehors ain de rendre le nerf lingual plus apparent.

## Explication de la figure 3.

Parties accessoires. — a. Piérygoïdien interne. — b. Portion du plérygoïdien externe. — c. Muscle milo-hyoïdien. — a. Portion du ventre antérieur du digastrique. — c. Muscle hyoglosse, — f. Portion de la glande sous-maxillaire.

Système nerveux.—1. Rache motrice et rache sensitive du ganglion de Gasser.—2. Jonetion de la racine motrice avec le maxillate infefreu; de ce point partent presque toutes les branches collatérales —3. Nerf auriculo-temporal entre les deux racines duquel passe l'artère méningée; derrière le col du condyle, ce nerf temprase. Partère temporale.—5. Nerf buccal.—6. Nerfs des muscles piérygoidiens.—7. Branches des nerfs temporal et massétérin couptées à leur origine.—8. Nerf lingual.—9. Corde du jumpan: elle se dirige dans la cavité lympanique entre le manche du marteau et la branche de l'endume, et va s'anastomoser plus loin avec, lo, featal.—11. Anastomose des nerfs lingual et dentaire inférienr.—12. Rameau tonsillaire.—13. Ganglion sous-maxillaire.—14. Ganglion ou plexus sub-lingual.—15. Anastomose du nerf lingual avec le nerf hypoglose.—6. Il-6. Branches tempinales du nerf lingual.—17. Terd enfairle inférieur.—18. Stranche collaterale de ce nerf ou nerf millo-hyoldien destiné aux muscles millo-liyoidien, et ventre antérieur du digastrique.—
19. Branche incrisée du nerf dentaire.—20. Branche mentonnière couptée.

#### FIGURE 4.

Ganglion sous-maxillaire, ses racines et ses ramifications.

# Explication de la figure 4.

Système nerveux.— 1. Nerf lingual et les trois ou quatre racines qu'il donne au, 2, ganglion sous-maxillaire.— 3. Rameaux de la glande sous-maxillaire. — 4. Anastomoses du ganglion avec le piexus nerveux qui enlace l'artère factale et ses divisions.

### FIGURE 5.

Face interne du ganglion de Gasser et ganglion otique.

Prafesaarrox — Fendez Verticalement sur la ligne médlane, et d'avant en arrière, les fosses nasales ; dirigez la scie depuls le corps du sphénoide jusqu'à l'apophyse mastoide, en passant un pue en declans dur ovale et sur le bord interne de la cavité glénoide. Préparez sur la portion attenante à la paroi externe des fosses nasales le ganglion ofique situé au-dessous du trou ovale, en declans du nerf maxillaire inférieur, au voisinage du nerf auriculo-temporal et de l'artère sublém-palatine.

# Explication de la figure 5,

Parties accessoires. — a. Muscle plérygoidien interne échancré, et laissant voir l'entrée du nerf dentaire inférieur dans le canal du même nom. — b. Plérygoidien externe. — c. Péristaphylin externe. — d. Muscle interne du martieux. — c. Marclus. — f. Enclume. — g. Membrane du tympan.

Système nerveux. — 1. Face internedu ganglion de Gasser hissant voir la racine motrice de la cinquième parte, et sa réunion au maxillaire inférieur. — 2. Nerf demaire. — 3. Sar hanche milo-hyoidienne. — 4. Nerf lingus! — 5. Corte du tympan anasthonosée avec, 6 lacial. — 7. Nerf auriculo-temporal superficiel : on voit entre ses sacines l'artère méningée moyenne. — 8. Ganglion otique et ses racines fournies par le maxillaire inférieur. — 9. Peilt pétreux superficiel d'Annol qui fait communiquer le ganglion otique et le glosso-pharyagien au rum open du nerf de Jacobson. — 10. Nerf du muscle interne du marieau. — 11. Anastomose du ganglion otique avec l'artère méningée moyenne. — 13. Nerf du pétropoidien interne. — 14. Nerf du pétrosphylin externe. — 14. Nerf du pétrosphylin externe.



# PLANCHE 29.

## RÉSUMÉ DE LA CINOUIÈME PAIRE.

Si, a près avoir étudié le trijumeau en détail et avoir consacré un chapitre spécial à chacune de ses trois grandes divisions, nous passons rapidément en revue l'ensemble de cette importante paire nerveuse, nous voyons qu'elle naît à la manière des nerls rachidiens par deux racines, l'une ganglionnaire. Ratte non ganglionnaire. Cette dernière provient du faisceau antéro-latéral (faisceau moteur) de la moelle, et va se jeter dans le maxillaire inférieur. La racine ganglionnaire diffère toutefois de celles des nerfs rachidiens, parce qu'au lieu d'être comme elles entièrement sensitive, on peut la poursuivre jusqu'au bulbe crànien, où son origine a lieu par trois racines secondiares l'une se confond avec le faisceau antéro-latéral (racine de mouvement), l'autre avec le cerps restiforme (racine de sensibilité générale), la dernière s'a nastomose avec le nerf auditif (racine de sensibilité spéciale). Le gros faisceau qui résulte de la réunion de çes trois racines forme entièrement le ganglion de Gasser, d'où émanent trois branches : 1º oplithalmique de Willis; 2º maxillaire supérieur; 3º maxillaire inférieur.

1º Ophthalmique de Willis (2, fig. 1; 1, fig. 2.; 2, fig. 3).

Il longe la paroi externe du sinus caverneux, s'anastomose avec les nerfs moteurs de l'oèl et le plexus carotidien, envoie un rameau récurrent à la tente du cervelet, puis se divise en trois branches, lacrymale, frontale et nasale, dont les deux premières pénètrent dans l'orbite, en traversant la fente orbitaire au-dessus de l'anneau des muscles droits, tandis que la troisième passe dans l'anneau.

Le nerf lacrymal (4, fig. 1, et 3, fig. 3), ou lacrymo-palpébral, s'épanouit sous la glande lacrymale, dans la paupière supérieure et s'anastomose avec le facial et l'orbitaire du maxillaire supérieur.

Le frontal (3, fig. 1, et 4, fig. 3), le plus volumineux des trois, se divise en deux branches constantes, frontale externe et frontale interne, destinées à la peau du front, à la peau et à la conjonctive de la paupière supérieure, à la peau du nez. Il fournit assez souvent une troisième branche fronto-nasale. Toutes ces divisions s'anastomosent entre elles et avec le facial.

Le nerf nossel (5, fig. 1, et 5, fig. 3) donne la racine sensitive (racine longue et grele) (7, fig. 3) au ganglion ophthalmique, envoie directement quelques nerfs ciliaires (6, fig. 3), et par ses branches nasale externe et nasale interne, so rend à la peau du front et du nez, s'anastomose avec le frontal, préside à la sécrétion de la membrane pituitaire de la cloison et de la paroi externe des fosses nasales.

2º Maxillaire supérieur (7, fig. 1; 2, fig. 2; 14, fig. 3).

Ce nerf, plus gros que le précédent, se place sous le globe de l'œil, dans une gouttière du plancher de l'orbite et traverse le canal sous-orbitaire dont il prend le nom; il fournit de nombreuses branches collatérales, qui sont :

Nerf orbitaire (8, fig. 1).— Celui-ci est divisé en trois rameaux: l'un anastomosé avec le lacrymal de l'ophthalmique; l'autre, temporal, anastomosé avec le temporal du maxillaire inférieur; le troisième, rameau malaire, uni au facial, est variable suivant le nombre et même l'existence des trous malaires.

Bronches qui émanent du ganglion sphéno-palatin.—Elles sont encore au nombre de trois, savoir : 1º Le nent vidien ou périgoditeu, issu, d'après les anciens anatomistes, du gauglion de Meckel, partagé, dans le canal vidien, en deux rameaux; le grand pétreux du nerf vidien (10, fig. §; 4, fig. 2; 24, fig. 3), anastomosé avec le premier coude du facial; et le filet carotidien du nerf vidien (4, fig. 2; 26, fig. 3). Celui-ci, par ses anastomoses avec des filets du ganglion cervical supérieur, du moteur oculaire externe et du nerf de Jacobson, concourt à la formation d'un plexus et quelquefois même d'un ganglion (ganglion caverneux ou carotidien), situé sur la première courbure de l'artère carotide interne. Suivant les matomistes modernes, les deux nerfs dont je viens de parler viendraient, le premier du facial, le second du ganglion cervical supérieur, et formeraient les racines motrice et végétative du ganglion de Meckel, dont les racines sensitives sont fournies par le maxillaire supérieur.

2º Les palatins antirieur. postérieur et magen (11, fig. 1). L'antirieur (21, fig. 3) se rend à la pituitaire du cornet inférieur et du mêat moyen; il enviée quelques filets aux dernières molaires, aux gencives, à la muqueuse de la voîte du palais, à ses glaudules, et donne encore quelques rameaux à l'angle inférieur du ganglion naso-palatin. Le palatin moyen (22, fig. 3) est destiné à la muqueuse, aux glandules du voile du palais et à la muqueuse nasale. Le palatin postérieur (23, fig. 3) seramifie dans l'amygdale, et dans les muscles péristaphylin interne et palato-staphylin. D'après M. Longet, ess deux dernières rameaux viendraient du nerf facial, par l'intermédiaire du nerf vidien.

3º Les nerfs sphéno-polatins interne et externe (18 et 19, fig. 3), fournis également par le ganglion de Meckel, se terminent au ganglion sphéno-palatin d'hippoptye Cloquet, après s'être ramitiés chemin faisant dans la pituitaire de la paroi externe et de la cloison des fosses nasales.

Nerfs alvéolo-dentaires postérieurs et supérieurs (13, fig. 1), antérieurs et supérieurs (7 et 8, fig. 2).

— Ceux-ci s'anastomoseut les uns avec les autres, et forment un plexus (plexus dentaire) à mailles serrées, d'où partent des filets pour les alvéoles et les racines des deuts. Avant de s'anastomoser, ils donnent quelques branches à la muqueuse des geneives.

La branche terminale ou sous orbitaire du maxillaire supérieur constitue un pinceau de filaments divergents, anastomosés avec les divisions du facial pour former le plexus sous-orbitaire, destinés à la peau de la région sous-orbitaire et de l'aile du nez, à la peau et à la muqueuse de la paupière inférieure et de la lèvre supérieure.

3º Maxillaire inférieur (15, fig 1, et 29, fig. 3).

Le nerf maxillaire inférieur vient à la fois de la portion motrice du nerf trijumeau et du ganglion de Gasser; ses deux racines présenteut, au point où elles se réunissent, un renflement appelé garajion acique (20, fig. 2, et 35, fig. 3), et donneut des branches collatérales fournies presque entièrement par la racine motrice et destinées aux muscles qui agissent dans la mastication, la déglutition et l'audition, savoir : le masséter, le temporal, le buccal, les ptérygoïdiens interne et externe, le péristaphylin externe et le fliet du muscle interne du marteau; le nerf massétérin envoie encore un filet à l'articulation tempore-maxillaire; le buccal s'anastomose avec le facial et l'orbitaire du maxillaire supérieur; il se distribue en outre à la muqueuse buccale.

Le nerf auriculo-temporal superficiel (16, fig. 1) naît à la fois de la portion motrice et de la portion sensitive du maxillaire inférieur: il est destiné à la peau de la région temporale et de la joue, au lobule et à la conque de l'oreille, à la glande parotide; il s'anastomose avec le facial, le nerf dentaire inférieur, la corde du tympau et le grand sympathique.

Les branches terminales du maxillaire inférieur, sont : le lingual et le dentaire inférieur, qui, de product deuis se séparent , s'envoient une anastomose au-dessous de laquelle le nerf lingual [22, fig. 1, et 10, fig. 2) reçoit du foicial la corde du tympna [23, fig. 4, 34, fig. 3]; celle-ci, d'après une opinion généralement abandonnée, ferait suite au filet pétreux du nerf vidien, resterait accolée au nerf lingual jusqu'au ganglion sous-maxillaire, dont elle formerait la raciue motrice, et établirait ainsi la communication entre les ganglions sous-maxillaire [12, fig. 2; 32, fig. 3) et spénéro-palatin.

S'îl est difficile de démontrer anatomiquement la continuité de la corde du tympan avec le ganglion sous-maxillaire, il est au contraire assez facile, sur des pièces macérées pendant longtemps dans l'acide nitrique étendu, de décoller du facial une des racines de la corde du tympan et de la poursuivre presque jusqu'au nerf vidien.

Le nerf lingual envoie des branches à la muqueuse buccale, tonsillaire et pluaryngienne, donne la racine sensitive au gauglion sous-maxillaire, concourt à la formation du ganglion sublingual setermine aux glandules (glande de Nuhn), à la muqueuse, aux papilles de la langue et s'anastomose avec l'hyooglosse (13. fig. 2).

Le dentaire inférieur (19, fig. 1; 16, 16, fig. 2), se distribue à toutes les dents, par les nerfs dentaire et incisif (19, fig. 2), à la peau, à la muqueuse et aux glandules de la lèvreinférieure par la branche mentonnière (20, fig. 1, et 18, fig. 2), qui s'entre-croise avec le facial; il fournit en outre un rameau pour les muscles mylo-hyodilen et ventre antérieur du digastrique (21, 21, fig. 1; 17, 17, fig. 2.)

### GANGLIONS DE LA CINQUIÈME PAIRE.

Huit ganglions dépendent de la cinquième paire : 1º ganglion de Gasser, origine des trois branches du trijumeau; 2º et 3º ganglious ophthalmique et ciliaire de la branche ophthalmique; 4º et 5º ganglious sphéno-palatin et maso-palatin du maxillaire supérieur; 6º, 7º, 8º ganglious otique, sous-maxillaire, sublingual du maxillaire inférieur. Trois de ces ganglions, le ciliaire, le nasopalatins et le sublingual ne sont pas admis par tous les anatomistes.

1º Le ganglion de Gasser (1, fig. 1, et 1, fig. 3) peut être classé parmi les ganglions à double racine et comparé aux ganglions rachidiens.

Tous les autres appartiennent aux ganglions à triple racine.

2º et 3º Le gangtion ophtholmique (6, fig. 1; 10, fig. 3) reçoit sa courte racine du nerf du muscle du petit oblique (branche du moteur oculaire commun), sa racine longue et grêle (racine sensitive) de la branche nasale de l'ophthalmique, sa racine végétative du plexus carotidien et partant du grand sympathique. Les nerfs ciliaires (11, fig. 3) qui en émanent se rendent au ganglion ciliaire (12, fig. 3) duquel partent des branches pour l'iris et la conjonctive.

4° Ganglion sphéno-palatin ou de Meckel (9, fig. 1; 3, fig. 2; 17, fig. 3). Il a pour racine motrice le filet pétreux du nerf vidien, pour racine végétative le filet carotidien du nerf vidien : le maxil-

laire supérieur lui fournit des racines sensitives.

5° L'existence du gangtion naso-palatin (20, fig. 3) est encore douteuse; quant à moi, je n'ai jamais vu qu'un petit remitement communiquant avec les nerfs naso-palatins interne et externe, dans lequel je n'ai pas encore pu constater la présence de la substance grise.

6• Le ganytion otique (20, fig. 2; 35, fig. 3) reçoit une racine sensitive du glosso-pharyugien, par l'intermédiaire du petit pétreux superficiel d'Arnold, une racine motrice du facial, au moyen du petit pétreux de M. Longet; sa racine végétative lui vient du plexus du grand sympathique qui entoure l'artère méningée moyeune.

7° Ganglion sous-maxillaire (12, fig. 2; 32, fig. 3). On lui donne pour racine motrice la corde du tympan, mais ne pourrail-elle pas venir de la brancle récurrente de l'hypoglosse qui s'accole au lingual; sa racine sensitive est fournie par le lingual; quant à la racine végétative, elle vient du plexus nerveux du grand sympathique qui enlace l'artère sous-maxillaire.

8° Ganglion sublingual (33°, fig. 3). La racine sensitive vient du nerf lingual, la végétative du grand sympathique par le plexus de l'artère sublinguale; sa racine motrice est formée par la corde

du tympan ou peut être aussi par l'hypoglosse.

Usages du norf trijumeau. — La portion sensitive de la cinquième paire est destinée aux téguments muqueux et cutanés de la motifé antérieure du crâne et de la face; elle se distribue à la peau du front, des paupières, de la joue, du nez, des lèvres, de l'oreille et se termine par une ou deux branches au pourtour des orifices sensoriaux, oculaire, nasal, buccal, auriculaire. Elle tient sous sa dépendance les sécrétions glandulaires et folloulaires; aussi la voyons-nous se rendre aux glandes lacrymale, palpébrale, sous-maxillaire, sublinguale, parotide, aux glandules labiales, à l'amygalae, aux folleules écrimineux de l'oreille et aux follicules nasaux. Pur ses branches dentaires elle donne la sensibilité aux deuts et anime les muscles mylo-hyoidien et le ventre autérieur du digastrique. Cette anomalie apparente s'explique, si l'on se rappelle que la racine sensitive du trijumeau reçoit des fibres motrices du faisceau intermédiaire du bulbe.

Les muscles qui agissent dans la mastication, de même que le péristaphy lin externe et le muscle interne du marteau , dépendent de la portion motrice de la cinquième paire; le péristaphylin interne et le palato-staphylin reçoivent des filets du facial, par l'intermédiaire du grand pétreux du nerf vidien.

Les portions sensitive et motrice du maxillaire inférieur donnent naissance par deux ordres de racines au nerf auriculo-temporal, qui se distribue à la peau de l'oreille, de la région temporale, et par ses anastomoses avec le facial, à la peau de la joue.

Les faits pathologiques et les vivisections nous montrent que la perte du trijumeau prive de la sensibilité tous les points où il se distribue, mais elle cause aussi dans les organes spéciaux des sens, des lésions médiates ou immédiates qui peuvent faire regarder ce nerf comme nerf complémentaire des sens.

En effet, la section du trijumeau semble priver l'oril de tous ses mouvements (Magondie), diminue la sécrétion des larmes, rend l'iris immobile, le coutracte ou le dilate suivant l'espèce animale (contracte chez le lapin, dilate chez le chien) sans changement de forme de la pupille; affaiblit la faculté visuelle, et même par la suite occasionne des troubles de nutrition assez grands pour amerer la perte complète de l'organe de la vue.

Relativement à l'odorat, les phénomènes que l'on observe ne sont pas moins curieux : l'olfaction est presque toujours abolle, non pas que letrijumeau soit impressionnable aux odeurs, misi parceque la sécrétion des mucosités nasles n'existe plus, narce que le mode de vitalitéde la pituitaire est vicié.

M. Magendie a remarqué la perte de l'ouie consécutivement à la section du trijumeau; de nombreux faits pathologiques viennent à l'appui de cette assertion. Sans parler de l'action que ce nerf peut avoir sur la sécrétion des liquides et des concrétions labyruthiques, ne pourrait-on pas invoquer ici l'anastomose que j'ai vue entre le nerf auditif et l'origine de la cinquième paire?

Quant au sens du goût, la sensibilité générale et gustative est complétement abolie dans les deux tiers antérieurs de la langue par la section du trijumeau.

#### FIGURE 1

Elle montre le ganglion de Gasser, ses trois branches, leurs divisions et subdivisions et leurs rapports avec les autres nerfs, les artères et les muscles de la face et du cou.

Paéranatrox. — Eulevez toute la portion de la base du crâne comprise entre deux lignes, dont l'une divise boliquement l'apophyse mastoide, l'aqueduc de Fallope, le conduit auditif externe au-derant de la membrane du tympan, les trous petit rond et ovale; dont l'autre sépare le frontal, la voite et l'arcade orbitaire, au point de joncion de leur tiers interne avec les denx tiers externes, le plancher de l'orbite vers la goutière sousorbitatre, l'apophyse pétrgoide, la moité du trou grand rond, et arrive enfin juagrala trou ovale.

Diséquez alors tous les nerfs qui partent du ganglion de Gasser, sculptez le canal piérgodién pour mettre à une nerf du même nom; désarticuet le condyce, édateches-le en coupant le museix piérgodiéne externe près de son insertion à l'apophyse piérgodie, détachez l'apophyse coronoïde et ouvrez le canal dentaire inférieur jusqu'au trou mentonnier. Écartez les méctioires et échancrez le musele orbiculaire des lèvres, afin de poursuivre jusqu'à la mequeuse la terminaison des urefs meutonier et sous-orbitaire.

## Explication de la figure 1.

Parties accessoires.—a. Membrane du tympan presque entière et osselets.—b. Cavité glénolde.—c. Orbiculaire des lèvres échancré.—d. Buccinaleur traversé par le canal de Sténon.—e. Ptérygoldien interne.— P. Ptérygoldien externe coupé, pour montrer les rapports des branches terminales du nerf maxillaire inférieur avec les deux muscles ptérygoldiens.—g. Muscle digastrique.—h. Sterno-elétdo-masiofidien coupé.

Système vasculuire. — A. Artère carotide externe. — B. Artère facisle. — C. Artère temporale. — D. Artère unxillaire interne située en dehors des branches terminales du maxillaire inférieur. — E. Sa branche dentaire. — F. Sa branche méningée moyenne dans le trou petit rond à motifé onvert.

Système nerveux.—1, Canglion de Gaser.—2, Ophthalmique de Willis et ses trois branches.—3, Branche fontale.—6, Lacyrmale, et 5, nasale.—6, Ganglion ophthalmique, ses trois racines et ses branches deliaires.—7, Nerf naxillaire supérieur.—8, Branche orbitaire et ses trois rameaux; le temporal et le malaire sont compés : le lacyrani s'anastomose avec le filet du même nom de l'ophthalmique de Willis.—9, Ganglion de Meckel et racine sensitives domées par le maxiliaire supérieur.—10, Filet péreux du nerf visifien qui faif communiquer le ganglion géniculé avec le ganglion de Meckel,—11, Nerfs palatins s'enfonçant dans le canal du même nom.—12, Anastomoses du ganglion de Meckel,—14, Nerfs palatins s'enfonçant dans le canal du même nom.—12, Anastomoses du ganglion de Meckel avec le plevans nerveux, qui enface l'arbrée maxillaire interne.—13, Nerfs dentaires postérieurs et supérieurs; ils pénètrent dans des canaux de l'os maxillaire sa prévieur,—16, Raponotissement du nerf sous-orbitaire, ses anastomess avec le facial et plus haut avec le nasal.—15. Nerf maxillaire inférieur recevant la portion motrice de la cinquième paire.—16, Nerf auriculo-temporal superficiel, ses racines embrassen l'arbrée médingée moyenne; il contourne ensuite le col du condyle, forme des anses autour de Tarkrée temporale, donne des branches anastomotiques au facial et des branches saccendantes coupéesici.—17, Nerf houcal anastomosé au facial. On a coupé sa branche temporale.—18, Section des autres hanches colabeleries du maxillaire inférieur et se ramifications aux racines des

dents. — 20. Nerf mentonnier; sa terminaison à la muqueuse labiale inférieure, ses anastomoses avec le facial. — 21. Lingual passant entre le buccinateur et la branche de la màchoire inférieure. — 22. Corde du tympan; elle monte entre le manche du marteau et la branche de l'enclume, et établit la communication entre le lingual et, 23, le facial.

#### FIGURE 2.

Parties de la cinquième paire qui n'ont pas été étudiées sur la figure précédente. On a détaché le ganglion de Gasser de ses branches, afin de montrer le plexus nerveux de l'artère carotide interne.

PRÉPARATION. — Même coupe osseuse que la précédente. Détacliez la membrane du tympan pour voir les rameaux nerveux de la paroi interne de la cavité tympanique; ouvrez les canaux dentaires de l'os maxillaire supérieur et enlevez une portion du corps de la machoire inférieure, après l'avoir séparée du muscle mylo-hyoidien, afin de mettre à nu le ganglion et la glande sous-maxillaire; tirez la langue hors de la bouche pour meatrer les aaustomeses de l'hypogloss eave le lingual et le ganglion sobbliqual.

## Explication de la figure 2.

Parties accessoires.—a. Os maxillaire supérieur dont la table externe a été enlevée afin de voir le plexus dentaire. — b. Cartilages du nez.—e. Paroi luterne de la cavité tympanique. — d. Muscle piérygoidien interne et angle de la mâchoîre. — e. Muscle buccinateur coupé. — f. Muscle mylo-hyoldien détaclié en partie de l'os maxillaire. — g. Portion du ventre autérieur du digastrique. — h. Portion du sterno-cléido-mastoidlen ren-

Système nerveux. - 4. Ophthalmique de Willis oupé. - 2. Maxillaire supérieur oupé à ses deux extréniés. - 3. Ganglion de Meckel. - 4. Ellet pétreux et filet carotidlen du nerf vidien. Ce dernier concourt, avec les branches du, 5, moteur oculaire externe, du, 6, nerf de Jacobson et du grand sympathique, à la formation d'un plexus ou quelquefois d'un ganglion (ganglion caverneux ou carotidlen), placé sur la première courbure de Parrère carotide interne. - 7. Ners denaires postérieurs et supérieux, format avec, 8, le nerf dentaire antérieur et supérieur, un plexus d'où partent des branches pour les denis et 10s maxillaire supérieur. - 9. Ganglion otique et tronc comman des deux pelts pétreux. - 40. Lingual. - 41. Corde du tympan. - 19. Ganglion sous-maxillaire, ses racines et les branches qu'il envoie à la glande sous-maxillaire. - 13, Anastomores du lingual destruées à la muqueuxe. - 46, Ganglion ou plexus sublingual. - 43. Branches termisales du nerf lingual, destruées à la muqueuxe. - 46, 68. Nerfs dentaires inférieux. - 47, 47. Branche mylo-hyotileine pour le muscle mylo-hyotileine pour le muscle mylo-hyotileine pour le muscle mylo-hyotileine pour ne 21, Facial dans l'augueux de 24 fallone. - 20. Kerf inocisif. - 20. Ganglion du glosso-pharvarieur. - 21, Facial dans l'augueux de 24 fallone. - 22, Kerf hyogolosse.

## FIGURE 3.

Figure schématique montrant la cinquième paire en connexion avec la plupart des ganglions crâniens.

## Explication de la figure 3.

Système nerveux.— 4. Ganglion de Gasser, ses racines et ses branches.— 2. Ganglion ophibalmique.— 3. Sa racine longue et gréde fournie par le rameau nasal.— 4. Sa racine grosse et courte feamanée du nerf du petit oblique, branche du moteur ocalaire commun. — 5. Racine végétative provenant du plexus qui entoure l'arrère carotide interne. — 6. Nerfs ciliaires traversant la sécrotique, pour se placer entre elle et la chorotife, et se rendre au, 7, agnifion ciliaire. — 8. Ganglion de Meckel. — 9. Ses racines sentives données par le maxillaire supérieur. — 10. Pitet péreux du nerf vidien ou racine motrice du ganglion de Meckel. — 11. Filet carotidien considéré comme a racine végétative.— 12. Ganglion naso-palait ne recevant par son angle supérieur le nerf sphéno-palait in interne (naso-palaiti), et par son angle inférieur, le nerf palatin antérieur. — 13. Ganglion otique. — 14. Petit péreux superficiel d'Arnold. — 15. Ganglion sous-maxillaire tenant au nerf lingual par ses racines sensitives et donnant des branches à la glande sous-maxillaire dont une portion seulement est conservée icl. — 16. Ganglion sub-lingual tenant aussi au nerf lingual et and insufficieur. — 14. Ganglion caverneux.

## PLANCHE 30.

Septième paire, — (Portion dure de la septième paire de Willis, nerf facial.)

Nous avons vu le facial prendre son origine en dedans du nerf auditif, sur le faisceau antérolatéral de la moelle (faisceau moteur), au fond de la fossette sus-olivaire; nous l'avons vu en outre s'engager dans le conduit auditif interne et se placer dans une gouttière que lui offre inférieurement le nerf auditif. Parvenu au fond du conduit, il abandonne cette goutière, franchit un trou situé à la partie supérieure de la lame criblée, et pénère dans l'aquedue de Fallope, canal torteux/creusé dans la paroi interne de la cavité tympanique et s'étendant de la lame criblée au trou stylo-mastodien

Dans cette partie de son trajet, le facial décrit les mêmes courbures que le canal qu'il traverse. Ainsi, dirigé horizontalement (fig. 1) de dedans en dehors et d'avant en arrière, depuis le fond du conduit auditif interue jusqu'à l'héntas Falipair, il les coude brusquement d'avant en arrière (2, fig. 2) en restant horizontal, passe au-dessus de la fenêtre ovale, devient vertical (3, fig. 2) en arrière de cette ouverture et sort par le trou stylo-mastofilen. Il marche alors obliquement de haut en bes et d'arrière en avant, dans l'épaisseur de la glande parotide (4, fig. 4), jusque vers le col du condyle où il se divise en deux branches terminales, l'une ascendante, temporo-fociale (9, fig. 4), l'autre descendante, cevo-fociale (17, fig. 4).

Pour faciliter l'étude du facial, nous décrirons successivement les branches qu'il fournit dans le conduit auditif interne et l'aqueduc de Fallope; les branches qu'il fournit après sa sortie par le trou stvlo-mastoidien.

1° Du nerf facial dans le conduit auditif interne.

Nerj intermédiaire ou de Wrisberg (2, fig. 3, et 8, fig. 5). — Lorsqu'on écarte légèrement le facial de l'auditif, on les voit communiquer par un petit cordon nerveux dont Wrisberg a le premier signale la position par ces mots : portio media inter communicantem faciei et nervum auditivum. Certains anatomistes prétendent que ce rameau établit une anastomose entre le facial et l'auditif; d'autres, comme M. Curveilhier, ne voient qu'un simple accolement entre le nerf acoustique et une portion distincte du facial. Bischoff et d'autres physiologistes allemands ont regardé le nerf de Wrisberg comme la racine sensitive du facial. M. Longet le considère comme un nerf particulier qui s'accolerait au facial, dont il croiserait le premier coude : une partie irait former le petit pétreux, traverserait le ganglion otique et animerait le muscle interne du marteau; une autre partie continuerait son trajet le long du facial pour donner le filet nerveux du muscle de l'étrier. M. Casco, dans sa Thèse pour le doctorat, adopte presque les idées de Bischoff: il assigne à ce nerf une origine distincte sur la partie interne du cordon médian postèrieur, et le fait arriver jusq'ung augulion géniculé. Dans mes dissections, je n'ai pas encore pu constater, ni l'origine donnée par M. Cusco, ni la continuité avec le petit pétreux de M. Longet; j'ai vu seulement le nerf intermédiaire donner quelques filets au facial et se perdre presque en totalité dans le ganglion géniculé.

Ariodò a décrit une seconde anastomose (10, fig. 3) entre le facial et l'auditif. Suivant lui, et filet, veuu de la branche vestibulaire du nerf auditif, croiserait le coude du facial, s'accolerat au petit pètreux superficiel d'Arnold, et ferait communiquer le gauglion otique avec le nerf auditif; dans cette hypothèse, la partie de cette anastomose comprise entre le coude et le petit pètreux superficiel ne serait autre que le petit pètreux de M. Longet, Já vu, en effiet, un second filet se rendre de l'auditif au facial, et se perdre en regard du petit pètreux de M. Longet; mais je ne l'ai jamais vu croiser le conde du facial.

Ganglion géniculé (2, fig. 1; 1, fig. 2). — Au niveau de son coude, dans l'hiatus Fallopii, le facial présente un renslement triangulaire, gris rougeâtre, dont la nature et même l'existence sont



encore un sujet de litige parmi les anatomistes. M. Cruveilhier le nie formellement; Arnold le regarde comme une transition entre une intumescence gangliforme et un véritable ganglion; M. Longet ne voit qu'une intumescence rougeâtre due à la divergence des filets du grand petreux superficiel et aux nombreuses ramifications vasculaires qui leur sont entremelées. D'après Bissont, ce serait un ganglion stuté sur le nerd de Vrisberg, nerf sensitif, et partant comparable aux ganglions spinaux. M. Valentin admet ce ganglion et le décrit de la manière suivante (voy. son Traité de névrologie, p. 399): « Le ganglion génicule représente une masse ayant la forme d'un triangle arrondi, dont le sommet regarde en devant et en dehors, dont la base convexe est tournée en arrière et en dedans, et qui se trouve pour ains dire surajoutée à l'angle antérieur du genou du nerf facial. Comme dans tous les ganglions, les fibres primitives forment dans l'intérieur de celui-là un plexus compliqué, dans l'intervalle et à la surface des mailles duquel se trouvent les globules ganglionnaires. "Tout récemment, M. Cusco et M. Robin ont aussi constaté que la texture du ganglion géniculé était anelogue à celle des ganglions spinaux, sous le rapport des globules.

An milieu d'opinions aussi diverses, j'ai vonlu m'assurer par moi-même de l'existence réelle ou aupposée de ce gauglion; j'ai pu voir, à l'œil nu, surtout sur des pièces fraîches, au niveau et en avant du coude du facial, un renifement gris rougeâtre, contrastant avec la blancheur du nerf facial auquel il est attaché, uni à son sommet au grand nerf pétreux superficiel, et recevant à son angle postérieur la majeure partie du nerf de Wrisberg. M. le docteur Follin, prosecteur de la Faculté de Paris, a bien voulu m'aider dans l'étude microscopique, et nous nous commes assirés tous les deux, en examinant de petites tratiches du ganglion, qu'il présente des globules semblables à ceux des ganglions spinaux.

Grand nerf pétreux superficiel (3, fig. 1; 6, fig. 2; 3, fig. 3).— Les anatomistes ne sont pas complètement d'accord sur l'origine de ce nerf. D'après Meckel, il émane du ganglion sphénopalatin; M. Longet le fait venir en partie du ganglion sphénopalatin; en Longet le fait venir en partie du ganglion sphénopalatin; en partie de l'intumescence gaugliforme du coude du facial; enfin, M. Cruveillier pense qu'il est fourni tout entier par le facial. Quelle que soit l'origine admise, ou le voit sortir par l'héntes Pallopti, se placer dans une gouttière au-devant de cet orifice, franchir le trou déchiré antérieur, dans un canal particulier, s'engager dans le canal vidien, et arriver au ganglion de Meckel qu'il traverserait en partie, suivant M. Longet, pour se rendre aux muscles platto-staphylin et péristaphylin interne. Au-devant du ganglion géniculé, le grand pétreux superficiel reçoit du nerf de Jacobson une ausstomose désignée sous le nom de netti pérteux mofand (13, fig. 3).

Petit pétreux de M. Longet (5, fig. 3). — Au delà de son coude, le facial donne un rameau très grêle, qui s'accole au petit pétreux superficiel d'Arnold, qui se rend avec lui au ganglion otique et nommé petit pétreux par M. Longet. Nous avons vu plus haut que ce filet a été signalé par Arnold, et d'autres anatomistes qui l'ont envisagé sous un autre point de vue.

Derrière la fenêtre ovale, on voit naître de la portion verticale du facial, et presque à angle droit, un filet figuré par Sœmmerring; rejeté d'abord, puis admis par M. Cruveilhier, ce filet traverse la pyramide et se rend au muscle de l'étrier (6, fig. 3).

Corde du tympan (4, fig. 1; 9, fig. 2). — Ce nerf se détache du facial un peu avant sa sortie du trou stylo-mastoidien; il neils par deux racines, dont l'une se porte vers l'Origine, l'autre vers la terminaison du facial; il se dirige obliquement de bas en haut vers la cavité tympanique, y pénètre par un petit trou situé au niveau de l'extrémité postérieure du diamètre transverse de l'encademente de la membrane du tympan, remonte le long de cette dernière en formant une courbure à concavité inférieure, se place entre le manche du marteau et la branche de l'enclume, sort par une ouverture située à la partie postérieure de la scissure de Glasser, et se rend au nerf lingual.

Nous faisons naître ici la corde du tympan entièrement du facial. MM. H. Cloquet, Hürzel et autres la font venir du nerf maxillaire supérieur, par l'intermédiaire du grand pétreux superficiel quis 'accolerait an facial et s'en détacherait plus loin pour former la corde du tympan. M. Longet regarde celle-ci comme un nerf mixte constitué par des filets du facial et des filets rétrogrades du lingual. Nous avons exprimé plus haut notre opinion à cet égard (voy. le résumé de la cinquième paire).

Ce nerf ne fait que traverser la cavité tympanique, sans y laisser aucune ramification; mais hors de cette cavité, je l'aj vu plusieurs fois s'anastomoser avec le ganglion otique,

Quelques observations pathologiques tendent à démontrer que la motilité de la langue est en partie sous l'influence du facial; aussi a-t-on prétendu que la corde du tympan ne faisait que s'accoler au nerf lingual, allait former la racine motrice du ganglion sous-maxillaire et se perdait aux fibres musculaires subjacentes à la muqueuse papillaire de la langue; je l'ai toujours vue se terminer au lingual avant sa pénétration dans l'épaisseur de la langue, mais j'ai souvent trouvé un filet envoyé directement à la langue par le facial, et qui pourrait très bien expliquer l'influence de ce dernier sur la motilité de cet organe.

Rameau auriculaire d'Arnold (7, fig. 3). - Au niveau de la corde du tympan, mais du côté opposé, on aperçoit le rameau auriculaire d'Arnold , anastomose remarquable entre le facial et le pneumo-gastrique. Ce filet sort de l'aqueduc de Fallope, pénètre dans la fosse jugulaire sur la moitié antérieure de laquelle il se trouve logé dans une espèce de rigole ou même de canal complet situé entre la fosse et la veine, qui le conduit jusqu'au pneumo-gastrique. D'après Arnold, il se divise en trois rameaux. L'un qui s'anastomose avec le facial. L'autre avec l'occipito-auriculaire. le troisième se rend à l'oreille.

Anastomose avec le glosso-pharyngien. - Le facial fournit encore, avant sa sortie de l'aqueduc, un rameau anastomotique avec le glosso-pharyngien; le trajet de ce rameau est très variable : tantôt il traverse le trou stylo-mastoïdien, passe derrière l'apophyse styloïde au-devant de la veine jugulaire, et s'anastomose en formant une anse avec le ganglion d'Andersh du glosso-pharyngien : cette disposition a été appelée anse de Haller; tantôt l'anastomose a lieu d'une autre manière, le nerf descend verticalement en bas, au niveau de la partie movenne du ventre postérieur du digastrique (11, fig. 2), le contourne en demi-spirale ou quelquefois le traverse, s'y ramifie dans tous les cas et remonte s'anastomoser avec le ganglion d'Andersh. Ce rameau donne presque toujours au muscle stylo-hyoīdien; pourtant celui-ci reçoit quelquefois un filet direct du facial après sa sortie du trou stylo-mastoïdien (12, fig. 2).

Rameau lingual (13, fig. 2). - J'ai vu naître du facial, et sortir par le trou stylo-mastoïdien, un rameau qui n'a pas encore fixé l'attention de tous les anatomistes, et qu'on pourrait appeler rameau lingual du facial. Il longe le côté externe et antérieur du muscle stylo-pharyngien, le traverse par quelques uns de ses filets qui vont s'anastomoser avec le nerf glosso-pharyngien, se dirige vers la langue entre le pilier antérieur et le pilier postérieur du voile du palais, sous l'amygdale, et se distribue aux fibres musculaires qui sont subjacentes à la muqueuse papillaire de la langue.

Nerf occipito-auriculaire (10, fig. 2; 2, fig. 4). - Le dernier nerf donné par le facial dans l'aqueduc de Fallope, et même assez souvent dans le trou stylo-mastoïdien, est le nerf occipitoauriculaire. Celui-ci sort par le trou stylo-mastoïdien, se place très profondément en dedans de l'apophyse mastoïde sur laquelle il remonte, croise l'auriculaire du plexus cervical avec lequel il s'anastomose (3, fig. 4), et se divise en deux branches, l'une occipitale, l'autre auriculaire.

La branche occipitale (4, fig. 4) longe l'insertion inférieure du muscle occipital auquel elle se perd.

La branche auriculaire envoie un filet au muscle auriculaire postérieur (5, fig. 4), le traverse et se rend à la partie postérieure de l'auriculaire supérieur (6, fig. 4).

2º Du nerf facial après sa sortie de l'aqueduc de Fallope.

Après avoir franchi le trou stylo-mastoïdien, le facial se dirige de haut en bas, d'arrière en avant, de dedans en dehors, dans l'épaisseur de la glande parotide, jusqu'au col du condyle, où il se divise en deux branches terminales, temporo-faciale et cervico-faciale. Avant sa bifurcation il s'anastomose (7, fig. 4) avec l'auriculaire du plexus cervical, et donne les branches du stylohyoidien et du ventre postérieur du digastrique, lorsqu'elles ne naissent pas, comme nous l'avons vu plus haut, dans l'intérieur de l'aqueduc de Fallope.

Branche temporo-faciale. - Elle se dirige obliquement en haut et en avant vers le col du condyle,

et se recourbe presque toujours au niveau de celui-ci, en formant une anse à concavité postérieure, à convexité antérieure; la concavité reçoit de l'auriculo-temporal superficiel plusieurs anastomoses (9, flg. 4) qui, d'après certains physiologistes, donnent naissance au nerf cutané fourni par le facial à la peau de la joue. De la convexité partent en rayonnant de nombreuses ramifications qui toutes s'anastomosent entre elles à la manière des artères mésentériques et forment des arcades d'où émanent les divisions terminales de la branche temporo-faciale. Celles -ci peuvent être divisées en rameaux temporaux ou ascendants, en rameaux ascendants oblique sou frontaux et orbitaires, en rameaux horizontaux ou sous-orbitaires, en rameaux descendants ou buccaux.

Les romeaux ascendants on temporaux (10, fig. 4) s'anastomosent avec le temporal de l'auriculotemporal de la cinquième paire, après s'être distribués aux muscles auriculaires antérieur et supérieur.

Rameaux ascendants obliques. — Les frontaux (11, fig. 4) se dirigent obliquement vers le bord externe du muscle frontal, et se perdent à sa face profonde après s'être anostomosés entre eux en formant une sorte de plexus à angles très aigus, sur le sommet desquels on trouve assez souvent de petits renflements gangliformes; il existe encore une autre anastomose de ces nerfs avec les branches orbitaires du facial et le frontal de "Ophthalmique".

Les romeaux orbitaires peuvent se subdiviser en palpébraux supérieurs, 'moyeus et inférieurs. Les supérieurs (12, fig. 4) se perdent au muscle sourcilier, à la partie supérieure de l'orbiculaire dans l'épaisseur duquel lis s'anastomosent avec le frontal externe et le lacrymo-palpébral de l'ophthalmique. Les moyens (13, fig. 4) croisent obliquement l'extrémité supérieure du grand zygomatique, tui donnent des filets et se perdent à l'orbiculaire des paupières, vers la commissure externe de l'œil. Les inférieurs (14, fig. 4) se distribuent à la partie inférieure du muscle orbiculaire, à l'élévateur commun de l'aile du nez et de la lèvre supérieure, au petit zygomatique et s'anastomosent avec les nerfs malaires et nasal de la cinquième paire.

Les rameaux horizontaux ou sous-orbitaires (15, fig. 4) croisent perpendiculairement le massèter, passent sous le grand zygomatique, forment entre eux un plexus à mailles serrées, se placent entre le canin et l'élévateur propre de la lèvre supérieure, et constituent, avec le nerf sous-orbitaire de la cinquième paire, le plexus sous-orbitaire (16, fig. 4). Celui-ci n'est pas un simple accolement, mais une véritable anastomose entre le facial et le sous-orbitaire. On peut malgré cela recomatire assez facilement les filets nerveux du premier de ces nerfs, parce qu'ils sont horizontaux, plus superficiels, plus minces, plus gris que les filets du sous-orbitaire; en outre ceux-ci se perdent à la peau et à la maqueuse, tandis que les attres se distribuent aux muscles.

Rameaux descendants ou buccaux.— Ils traversent comme les autres la glande parotide, marchent ensuite parallèlement au canal de Sténon, au-dessus de lui; se dirigent vers le muscle buccinateur, s'anastomosent avec les filets sous-orbitaires du facial, avec les rameaux buccaux de la branche cervico-faciale et de la branche buccale de la cinquième paire, et forment aussi une espèce de plexus qui envoie ses ramifications aux muscles buccinateur et orbiculaire des lèvres; le muscle buccinateur reçoit surtout des filets du facial, le nerf buccal de la cinquième paire ne fait que le traverser.

Branche cervico-faciale (18, fig. 4). — On peutlui considérer des rameaux fâciaux et des rameaux cervicaux. Les rameaux destinés à la face sont : 1º les bucaux inférieures (19, fig. 4) qui donnent à la partie inférieure du muscle buccinateur, s'anastomosent avec le buccai de la cinquième paire, les buccaux du temporo-facial et le réseau nerveux de l'artère faciale (27, fig. 4): 2º rameaux mentonniers (21, fig. 4): ceux-ci passent sous le muscle triangulaire des lèvres et le carré du menton, se distribuent à ces muscles, à la houppe du menton, et vont former avec le nerf mentonnier de la cinquième paire le plezus mentomier (22, fig. 4); dont les filets sont disposés d'une manière analogue à ceux du plexus sous-orbitaire.

Les rameaux cervicaux [23, fig. 4) se dirigent vers la région sus-hyoïdienne, se placent derrière le peaucier qui les sépare de la branche cervicale transverse du plexus cervical, se distribuent à la face profonde du peaucier, le traversent et s'anastomosent en formant un plexus avec la branche cervicale transverse [24, fig. 4].

Résumé anatomique du facial.

Si nous embrassons d'un seul coup d'œil le trajet et la distribution du facial, nous voyons que depuis sa naisance sur le faisceau moteur de la moelle, au fond de la fossette sus-oliviarie, jusqu'à l'intérieur du conduit auditif interne, il est accompagné par les nerfs auditif et intermédiaire. Au fond du conduit ces nerfs se séparent. l'auditif s'enfonce dans l'épaisseur du rocher, une partie du nerf de Wrisberg s'arrête sur le facial, l'autre partie va un peu plus loin rejoindre le ganglion géniculé; le facial traverse l'aqueduc de Fallope, sort par le trou stylo-mastoidien, se bifurque et s'épanouit par de nombreuses radiations dans les muscles peanetiers du crêne, de la face, du cou, après avoir fourni directement des branches aux muscles de l'étrier, stylo-hyoidien, ventre postérieur du digastrique, aux fibres nusculaires subjecentes à la muqueuse papillaire de la largue; et indirectement, par le nerf grand pétreux superficiel, aux muscles péristaphylin interne et palatostabiviin.

Dans tout son trajet, le facial coutracte de fréquentes anastomoses avec les nerfs cràniens et rachidieus. Ainsi : dans le conduit auditif interne, il s'accole à quelques fliets du nerf de Wrisberg; au niveau de l'hiotus Fallopii, il reçoit à sa face postérieure un petit rameau qui l'unit à la branche vestibulaire du nerf auditif; à sa face antérieure il présente le gauglion géniculé auquel aboutit la majeure partie du nerf de Wrisberg, et qui dome naissance par son sommet au grand pétreux superficiel, branche de communication entre le facial et le maxillaire supérieur à l'aide du gauglion sphéno-palatin, et peut être aussi entre le facial et le glosso-pharyngien par l'intermédiaire du petit pétreux profond d'Arnold. Au delà du coude, on remarque le petit pétreux de M. Longet, rameau important par ses connexions avec le ganglion otique du maxillaire inférieur et avec le glosso-pharyngien, à l'aide d'un soul nerf, le petit pétreux superficiel d'Arnold. Plus loin, la corde du tympan va se jeter sur le nerf lingual; d'autres ramifications s'anastomosent avec les nerfs au-ricol-temporal superficiel, frontal, lacrymal, malaire, sous-orbitaire, buccal, mentonnier, et complètent les moyens d'union eutre la septième et la cinquième paire.

Le filet lingual du facial, l'anse anastomotique de Haller, ou lorsqu'elle manque, le filet qui s'enroule autour du ventre postérieur du digastrique, donnent encore de nouvelles anastomoses avec le glosso-pharyngien. Le rameau auriculaire d'Arnold, ou rameau de la fosse jugulaire, va s'unir avec le pneumo-gastrique, et enfin le réseau nerveux qui enveloppe les artères de la face fait com-

muniquer le facial avec les quatre dernières paires craniennes (glosso-pharyngien, pneumo-gastrique, spinal, grand hypoglosse), et le nerf grand sympathique.

Les anastomoses avec le plexus cervical ont lieu par l'intermédiaire de ses branches auriculaire et cervicale transverse.

Usuge du facial. — Les expériences de Charles Bell, répétées depuis par les autres physiologistes, les observations pathologiques, et aurtout la distribution anatomique du facial, prouvent,
d'une manière incontestable, que ce nerf préside à la contraction des muscles sous-cutanés du
crâne, de la face, du cou et des autres muscles signalés plus haut, qu'il est tout à fait étranger à la
sensibilité tactile de la face, dévolue tout entière au nerf trijumeau. Cette différence d'action, entre
celui-ci et le facial, est parfaitement d'accord avec leur différence d'aspect; les branches du trijuneau sont en effet plus volumineuses que celles du facial; or nous sarons que les nerfs sensitifs
sont généralement plus volumineux que les nerfs moteurs. On pourrait encore signaler l'aspect
transparent et nacré du facial, tandis que le trijumeau est d'un blanc mat, et présente sur son
trajet plusieurs plexus gaugiliormes formés pardes filaments blanchatres anostomosés entre eux et
entremélés de substance grise, comme on peut le voir sur les nerfs lingual, dentaire inférieur,
auriculo temporal superficiel.

De nombreuses vivisections ont montré que le facial, nullement sensible à son origine, le devenait à as sortie de l'aqueduc de Fallope. La source de cette sensibilité est encore un sujet de controverse. M. Magendie l'attribue aux anostomoses avec le trijumeau. Muller, observant que le facial conserve encore un reste de sensibilité après la section du trijumeau, pense qu'elle lui est communiquée par le pneumo-gastrique, à l'aide du filet auriculaire d'Arnold. Sischoff et d'autres physiologistes allemands disent que le facial doit sa sensibilité au nerf de Wrisberg, qu'ils regardent comme sa racine sensitive, et qu'ils comparent aux racines postérieures des nerfs rachidiens. Cette assertion n'est pas aussi hypothétique que M. Longet a voulu le démontrer : Bischoff, et plus révemment M. Cusco, ont poursuivi le nerf de Wrisberg jusqu'au faisceau postérieur de la moelle. Je l'ai vu comme eux arriver à l'angle postérieur du ganglion géniculé; j'ai pu aussi m'assurer que la texture de ce demier était analogue à celle des zanglions soinaux.

Ch. Bell avait nommé le facial nerf respiratoire, parce qu'il avait remarqué qu'après sa section, la narine du côté opéré avait cessé de se contracter et de se dilater régulièrement avec la poitrine; M. Cruveilhier propose, avec plus de raison, de l'appeler nerf de l'expression, car il se distribue dans les muscles de la face destinés à l'expression des passions.

C'est aux nombreuses anastomoses du facial, soit avec ses propres ramifications, soit avec celles des autres nerfs, que certains physiologistes ont attribué la rapidité et la délicatesse de l'expression de la physionomie et ses relations intimes avec les sensations; ces anastomoses sont en effet placées, les unes entre les muscles, les autres dans l'épaisseur des muscles et de la graisse, surtout au niveau des paupières, du nez, des joues, du menton, c'est-à-dire vers les parties qui concouvent spécialement au jeu mimique de la face. Le facial participe encore à la formation des plexus ner veux qui enlacent les vaisseaux de la face, et contribue peut-être de cette manière à la coloration ou à la pâteur des joues, sous l'influence de certaines impressions morales.

Outre les différentes fonctions que nous venons d'assigner au facial, il est bon de reconnaître son influence sur les sens spéciaux; sa section ou sa paralysie affaiblissent ces organes, uon pas qu'ils soient sous sa dépendance immédiate, mais parce que les muscles qui les protégent et qui facilitent l'exercice de leurs fonctions sont paralysés.

# HUITIÈME PAIRE. - (Nerf auditif, portion molle de la septième paire de Willis.)

Les anatomistes ont généralement reconnu au nerf auditif deux racines. L'une, formée par la réunion des stries blanches situées sur la substance grise du quatrième ventricule, contourne le corps restiforme, et s'accole à l'autre racine issue de la fossette sus olivaire; j'ai montré qu'une troisième racine, émanée du nerf trijumeau, allait renforcer les deux précédentes, entre le corps restiforme et le pédoncule moyen du cervelet.

Le trone nerveux formé par la réunion de ces trois origines s'engage dans le conduit auditif interne, conjointement avec le facial et le nerf de Wrisberg, abandonne bientôt ces derniers et se divise en deux branches, l'une limacienne, l'autre vestibulaire; toutes les deux traversent la lame criblée du fond du conduit.

Dans ce trajet, le nerf, d'abord presque arrondi, s'aplatit, passe au-dessous du facial et du nerf de Wrisberg, et leur offre une gouttière (4, fig. 5) à concavité tournée en haut, formée en quelque sorte par la juxta-position de ses branches de bifurcation, qui, plus loin, s'écartent et devienment distinctes l'une de l'autre.

La branche autérieure ou timacieme (2, fig. 5), la plus considérable, se dirige en avant, en dehors et en bas, se contourne en pas de vis, et présente un rendement gangliforme d'où partent une multitude de filets très minces qui traversent la partie de la lame cribble correspondante à la base de la columelle, s'engagent dans les conduits situés à l'intérieur de cette dernière, se coudent à augle droit et se rendent à la cloison spirale (3, fig. 5): les plus extérieurs au premier tour de spire, les filets internes au deuxlème tour; les filets centraux au troisième tour de spire et à l'indibulum. Les petits rameaux, placés d'abord entre les deux lamelles osseuses de la cloison, se subdivisent en deux ou trois ramuscules qui s'anastomosent entre eux et avec les filets voisins, forment des plexus à mailles servées, et constituent, pour ainsi dire, la portion membraneuse.

La branche vestibulaire (4, fig. 5), plus superficielle que la précédente, marche obliquement en arrière, envoie une anastomose au facial (10, fig. 5), passe dans le vestibule et se divise en trois branches : la plus grande est destinée aux ampoules des canaux demi-circulaires supérieur et horizontal (5, fig. 5); une autre se rend au canal demi-circulaire postérieur (6, fig. 5); la troisième se ramifie dans le vestibule (7, fig. 5). Je renvoie, pour de plus amples détails, au chapitre du sens de l'ouie.

Usagez.—Le nerf auditif n'a d'autres attributions que de transmettre au sensorium commun les impressions auditives. Sa section et sa destruction chez les animaux ne provoquent ni sensations douloureuses, ni mouvements. L'anatomie comparée, les faits pathiologiques et les expériences de M. Flourens semblent démontrer que, des deux branches de bifurcation du nerfauditif, la branche vestibulaire est la plus essentielle, la plus indispensable à la fonction auditive. Quelques physiologistes admettent que ces deux branches ont destinées à transmettre des sons différents.

### FIGURE 1.

Nerf facial depuis son en trée dans le conduit auditif interne jusqu'à l'hiatus Fallopii.

Prégnantion. — Enlevez sur le rocher la paroi supérieure du conduit audifi interne, depois l'orifice dec est demier jusqu's l'hétaire Fallorifi; mettez à un en arrière les canaux demi-circulaires osseux, sculptuz en avant une partie du limaçon, et découvrez les nerés facial et auditif en fendant la gaine fibreuse qui lescatoure.

## Explication de la figure 1.

Parties accessoires. - a, a, a. Os temporal vu par en haut. - b. Limaçon. - c. Canaux demi-circulaires. - d. Marteau et enclume. - c. Muscle interne du marteau.

Système nerveux. — 4. Première portion horizontale du nerf facial. — 2. Son premier coude et ganglion géniculé. — 3. Filet pétreux du nerf vidlen. — 4. Corde du tympan. — 5. Nerf andhif. — 6. Ganglion de Gasser.

### FIGURE 2.

Norf facial et branches qu'il fournit dans l'aqueduc de Fallope, c'est-à-dire depuis l'hiatus Fallopii jusqu'au trou stylo-mastoïdien.

Préparation. — Divisez successivement par une coupe verticale, oblique de delors en dedans, l'apophyse mandée, le conduit audifféxierne en dehors de la membrane du tympan et del'apophyse styloide, la moitié interne du trou ovale, et disséquez avec précaution tous les nerfs que vous découvrirez.

# Explication de la figure 2,

Parties accessoires. a. - Moitié de la membrane du tympan et osselets, -b. Apophyse styloide. -c. Veutre postérieur du digastrique. -d. Muscle stylo-hyoidien. -c. Muscle stylo-pharyngien. -f. Stylo-closse.

Système nerveux.—1. Première courbure ou coude du facial et ganglion géniculé.—2. Deuxième portion lorizontale. —3. Periton verticule. — 4. Sconde courbure. —5. Scrite du facial par le trus stylo-mastodifea. —6. Filés pétreux du nerl'vidien. —7. Ganglion de Meckel. —8. Trouc commun du petit pétreux de M. Longet et du petit pétreux superiéel d'Arnold. —9. Corde du tympan. —40. File cocipito -anticalière du facial. —41. Nerf du ventre posiérieur du digastrique. —12. Nerf du mucée stylo-hyoldien. —43. Filet qui contourne le stylo-pharynéen. des rend à la langue en s'ansstomosant uvez, 14, 41, enerf gloss-pharynéen.

## FIGURE 3.

Figure schématique montrant la portion du facial contenue dans l'aqueduc de Fallope, et ses anastomoses avec les autres nerfs. On a érigné sa portion verticale, pour laisser voir son anostomose avec le pneumo-gastrique.

# Explication de la figure 3.

Système nerveux. 1. Facial. — 2. Nerf de Wrisberg se rendant au facial et au gauglion géniculé. — 3. Filet péreux du lunef vidien. — 6. Gauglion de Meckel. — 5. Petti péreux de M. Longet. — 6. Filte du muscle de Périer. — 7. Filet auriculaire d'Arnold (ramean de la fosse jugulaire de M. Cruveillier), établissant la commenication entre le facial et, 40, le gauglion du pneumo-gastrique. — 8. Corde du tynpan coupée. — 9. Ganglion du glosso-pharyugien (ganglion d'Andersh). — 10. Nerf de Jacobson divisé en six filets, savoir : 11. Filet anastomotique exec, 12, le plexus carotidien; 13, filet anastomotique (petit péreux profond d'Arnold) avec le grand péreux superidic! 13, petit péreux superidicel d'Arnold accolé au petit péreux de M. Longet, pour former, 15, un tronc commu qui abouit au, 46, ganglion otique; 17, filet de la fenêtre ronde; 18, filet de la fenêtr

### FIGURE 4.

Nerf facial au sortir du trou stylo-mastoidien; sa distribution aux muscles de la face, ses anastomoses avec la ciuquième paire et les branches du plexus cervical.

PRÉPARATION. — Embreza la peau et la graisse de l'un des côtés de la face; puis, comme le nerf facial est profondément placé dans la glande paroticé, à a sortie du trou siylo-masiotilen, découvrez une de ses branclies là où il est sous-cutanté, c'exà-à-dire à la portion antérieure et supérieure du massé-er; suivez cette brancie en arrière, dans la profondeur de la paroticle, elle vous conduira au trure du facial dont vous diséquieurez avec précaution toutes les divisions, en allant alors de leur origine vers leur terminaison. Étudize avec soit les anastomoses du facial avec la cinquitune paire et avec le plexus cervical superficiel. Le facial se rendant à la face profonde des muscles, enlevez la plupart de ceux-ci et échancrez-en quelques uns, comme on le voit sur la fourte.

### Explication de la figure 4.

Parties accessoires. — a. Muscle frontal — b. Occipital. — c. Auriculaire antérieur. — d. Auriculaire supérieur. — c. Auriculaire postérieur. — f. Orbiculaire des paupières. — g. Grand g gomaique coupé. — h. Bacciaeur. — f. Fregment de l'Orbiculaire des Iverse. — h. Maséier. — h. Glande paroitie et canal de Siction. — m. Portion du peauder. — n. Muscle stylo-hyoldien et ventre postérieur du digastrique. — o. Mu cle sterno-citido mastoidin. — p. Traptes d'arrives de l'arrives de l'arrives

Système nerveux. - 1. Tronc du facial à sa sortie de l'aqueduc de Fallope. - 2. Branche occipito-auriculaire anastomosée avec , 3 , l'auriculaire du plexus cervical. - 4. Rameau du muscle occipital. - 5. Rameau du muscle auriculaire postérieur. - 6. Rameau de l'auriculaire supérieur. - 7. Anastomose du facial avec l'auriculaire du plexus cervical. - 8. Branche des muscles stylo-hyoïdien et ventre postérieur du digastrique. -9. Temporo-facial anastomosé avec l'auriculo temporal superficiel de la cinquième paire. — 10. Filets temporaux du facial ; les uns sont destinés au muscle auriculaire antérieur, tandis que les autres s'anastomosent avec la branche temporale de l'auriculo-temporal superficiel. - 11. Filets frontaux ; une partie se perd au muscle frontal, l'autre partie s'anastomose avec le frontal de l'ophthalmique. - 12. Filets palpébraux supérieurs, ramifiés dans le sourcilier, dans le segment supérieur de l'orbiculaire des paupières et anastomosés avec les branches palpébrales du lacrymal et du frontal de l'oplithalmique. - 13. Filets palpébraux moyens, destinés à la coumissure externe des paupières. - 14. Palpébraux inférieurs ou malaires; les uns se rendent à la partie inférieure de l'orbiculaire des paupières, les autres s'anastomosent avec les filets malaires du nerf orbitaire. - 15. Filets sous-orbitaires : quelques uns croisent l'insertion supérieure du muscle grand zygomatique, auquel ils donnent quelques branches; le plus grand nombre passe en dedans de ce muscle, se place entre l'élévateur propre de la lèvre supérieure et le canin, leur donne des ramifications et forme, avec le sous-orbitaire de la cinquième paire, 16, le plexus sous-orbitaire. - 17. Buccaux supérieurs. - 18. Branche cervico-faciale. - 19. Rameaux buccaux destinés à l'orbiculaire des lèvres ; anastomosés avec les buccaux supérieurs et avec, 20, le nerf buccal de la cinquième paire, -21. Rameaux mentonniers pour le muscle triangulaire, le carré et la houppe du menton; ils forment en outre avec, 22, le nerf mentonnier de la cinquième paire, le plexus mentonnier. - 23. Rameaux cervicaux dont quelques uns se distribuent à la face profonde du peaucier; quelques autres forment un plexus avec. 24, branche cervicale transverse du plexus cervical. - 25, Branches parotidiennes de l'auriculotemporal superficiel. -26. Branches parotidiennes du facial. -27. Anastomoses du facial avec le réseau nerveux qui enlace l'artère faciale.

## FIGURE 5.

Nerf auditif vu sur la face supérieure du roc her d'un temporal de grandeur naturelle.

PRÉPARATION. - La même que pour la figure 1.

## Explication de la figure 5.

Parties accessoires.—a. Apophyse zygomatique.—b. Face supérieur du rocher.—c. Sa face postérieure.
—d. Portion écalileuse du temporal.—e. Gouttière latérale.

Système nerveux. — 1. Nerf auditif formant une goutilère pourle facial. — 2. Branche l'insaclenne. — 3. Tenminaison de ses fliets sur la cloison spirale, — 4. Branche vestibulaire divisée en trois rameaux, qui son : 5, Rameau des canax demi-dreculières, vertical supérieur et horizontal; 6, rameau du canal vertical postérieur, et, 7, rameau vestibulaire. — 8. Nerf intermédiaire (nerf de Wrisberg) ou anastomose de l'auditif avec, 9, le facial. — 10. Anastomose entre la branche des canaux demi-dreculières et le facial.

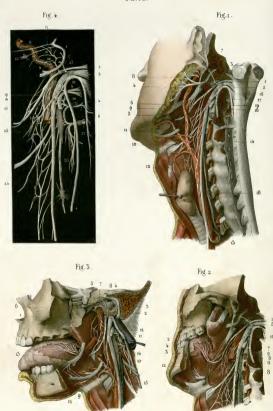

## PLANCHE 31.

Neuvième paire. — (Nerf glosso-pharyngien, première portion de la huitième paire de Willis.)

L'origine du glosso-pharyngien a lieu, à 2 milli mètres environ en arrière de l'olive, par une série de filets radiculaires (1, fig. 1) placés au-dessus des racines du pneumo-gastrique et formant assez souvent deux faisceaux: l'un, inférieur, plus gros, qui avoisine le pneumo-gastrique; l'autre, supérieur, situé immédiatement au-dessous du facial.

Ces deux faisceaux se réunissent bientôt en un trone arrondi qui se porte obliquement en dehors et en avant pour atteindre la partie la plus antérieure du trou déchiré postérieur, et s'y engager dans un canal particulier de la dure-mère, au-devant du pneumo-gastrique, du spinal et de la veine jugulaire. Au moment de pénétrer dans le trou déchiré, il présente à son côté externe un petit ganglion formé aux dépens de quelques unes de ses fibres, signalé par Müller et Ehrenritter, mais que je n'a ilamais rencontré.

Plus bas, dans le même trou, on remarque le ganglion d'Andersh (4, fig. 1) (ganglion pétreux) dans une fossette qui se voit au-dessous du trou déchiré, appéde par Andersh receptaculum gongliolie péroris; au dela, le merf se dirige en bas, derrière les muscles styliens, contourne en demispirale le côté externe du stylo-pharyngien qu'il traverse quelquefois, se place entre celui-ci et le stylo-glosse, arrive au niveau du bord externe de l'hyoglosse (9, fig. 3), passe en dedans de ce muscle, et remonte en dehors du pilier postérieur du voile du palais et de l'amygdale, vers la base de la langue, où il se ramifie à la portion de la muqueuse et aux glandules situées derrière le V des papilles calielformes.

Dans son trajet, le glosso-pharyngien, placé entre les deux carotides, au-dessous du lingual, au-dessous de l'hypoglosse, qui sont plus gros que lui, décrit une courbure à concavité antérieure et supérieure, et donne des branches que l'on peut distinguer en celles fournies au niveau du ganglion d'Andersh et celles fournies au-dessous de lui.

A. Branches fournies au niveau du ganglion.

1- Nerf d'Andersh ou de Jacobson (2, fig. 3, et 1, fig. 4).— Celui-ci émane de la partie antérieure du ganglion du glosso-pharyngien, monte vers un canal osseux ouvert inférieurement sur la crêu sépare le trou déchiré du canal carotidien, eu delors de l'aqueduc du limaçon, pénètre dans l'intérieur de ce canal, et se divise sur le promontoire en six ou quelquefois sept filets contenus dans autant de gouttières particulières, entre l'os et la muqueuse tympanique. Trois de ces filets, le rameau carotidien, le petit pétreux profond et le petit pétreux superficiel d'Arnold, établissent des communications avec les autres nerfs; les trois autres, ceux des fenêtres ronde et ovale, celui de la trompe d'Eustache, se predent à la muqueuse tympanique.

Le filet carotidien (6, fig. 3, et 2, fig. 4), quelquefois double, se dirige horizontalement en avant, traverse la paroi très mince qui sépare la cavité tympanique du canal carotidien, et s'anastomose avec le réseau nerveux qui enlace cette artère. Le petit péreux profinad d'Arnold (8, fig. 3, et 3, fig. 4) remonte obliquement s'anastomoser avec le grand pétreux superficiel. Le petit pétreus superficiel. Le petit pétreus superficiel d'Arnold (7, fig. 3, et 3, fig. 4), suit à peu près le même trajet que le précédent, au-dessous duquel il est placé, et s'accole au petit pétreux de M. Longet, pour former avec lui un tronc commun qui se jette dans le ganglion otique. Des trois autres filets, l'un se perd dans la muqueuse qui tapisse la fenêtre ronde (3, fig. 3), le scond dans celle de la fenêtre volle (4, fig. 3), le troisème dans celle de la trompe d'Eustache (5, fig. 3). M. Cusco a signalé un septième filet qui s'anastomoserait avec la seconde portion du facial, après avoir traversé l'étrier. J'ai trouvé sur le chat an filet qui se rand à la portion verticale du facial.

2º Anastomose du glosso-pharyngien avec le facial. — Elle présente, comme il a été dit plus liaut, quelques variétés: tantôt elle forme une anse qui passe derrière l'apophyse styloïde; tantôt elle

contourne le ventre postérieur du digastrique, lui donne quelques filets ainsi qu'au stylo-hyordien, et remonte s'anastomoser avec le glosso-pharyngien, un peu au-dessous de son ganglion.

3° Nous avons encore signalé plus haut une anastomose entre les deux nerfs précédents (8, 8, 16, 1; 3, 16; 2; 7, 16; 4), à l'aide d'un filet qui se porte au-devant du stylo-pharyngien, communique avec le glosso-pharyngien par des branches transversales, et se perd aux trois quarts postérieurs de la face supérieure du bord de la langue.

4° Anastomose avec le pneumo-gastrique (5, fig. 1; 8, fig. 4). — Le trajet de cette branche est très variable : ainsi Andersh et M. Blandin l'ont vue communiquer avec le pneumo-gastrique, au-dessus du gauglion d'Andersh; assez souvent l'anastomose a lieu avec le ganglion même, plus fréquemment encore au-dessous, par l'intermédiaire du nerf pharyngien, qui vient à la fois du spinal et du pneumo-gastrique.

5° Anostomose du glosso-pharyngien avec te grand sympathique. — Elle s'effectue à l'aide d'un filet tres grêle, très difficile à découvrir, qui, parti du ganglion d'Andersh, va se jeter sur le rameau carotitien du ganglion cervical supérieur.

B. Branches fournies au-dessous du ganglion d'Andersh.

1º Rameau carotidien (6, fig. 1). — Celui-ci, d'un volume assez considérable, quelquefois meltiple et moins gros, marche en avant et en dedans le long de l'artère carotide interne, jusque vers l'espace inter-carotidien, où il s'anastomose avec les filets carotidiens du pneumo-gastrique, du ganglion cervical supérieur, et quelquefois même avec une branche très ténue de l'hypogloses; il concourt à la formation du plexus inter-carotidien (14, fig. 1), au millieu duquel on trouve quelques renflements et qui donne naissance à des plexus secondaires embrassant toutes les divisions de l'artère carotide externe.

2º Le rameau pharyngien (6, fig. 1), tantôt simple, tantôt multiple, gagne les parties latérales du pharynx, et concourt à la formation du plexus pharyngien (12, fig. 2), conjointement avec pneumo-gastrique, le spinal, le grand sympathique. De ce plexus partent des branches destinées aux constricteurs du pharynx et à la muqueuse pharyngienne; mais il est impossible de distinguer leannehes musculaires des branches sensitives, et de savoir à quels nerfs elles appartieunent spécialement.

3° Branches tonsillaires. — Lorsque le glosso-pharyngien passe derrière l'hyoglosse, il donne des ramuscules très grêles, anastomosés ensemble, désignés par Andersh sous le nom de plezus tonsillaire, destinés à la muqueuse tonsillaire, à la muqueuse des piliers, et peut-être aussi aux muscles de ces derniers.

4º Rameauz linguaux (4, fig. 2). — Enfin le glosso-pharyngien s'amincit, remonte sur la base de la langue, et se divise en sept ou huit filets qui se subdivisent eux-mêmes pour se perdre aux glandules, à la muqueuse linguale placée derrière le V, aux papilles caliciformes, où ils paraissent se terminer. En dehors du V, quelques filets s'anastomosent avec le rameau lingual du facial, marchent sur le bord supérieur de la langue, et finissent à la couche musculaire subjacente à la muqueuse; on peut les poursuivre jusqu'au tiers autérieur de la langue. M. Huguier a signalé une ou deux anastomoses médianes entre les deux glosso-pharyngiens, derrière le forumen cœeum.

Usages. — Le glosso-pharyngien est le nerf de la sensibilité tactile et gustative de la base de la langue; par les illets qu'il emprunte au facial et au spinal, il préside aux contractions du plar-ryux, des piliters et du voile du palais, du ventre postérieur du digastrique et du stylo-parayngien.

#### FIGURE 1.

Origine de la huitième paire de Willis et trajet du glosso-pharvngien.

PRÉPARATION. — Enlevez toute la masse encéphalique, à l'exception du bulbe rachidien et de la portion attenante de la protubérance annulaire. Au moyen de deux sections faites sur les bases des lames vertébrales,

découvez la portion cervicale de la moelle que vous débarrasserez de ses enveloppes; compet à leur base les racines postérierres des cinq ou six premières paires cervicales pour mêtre à nu la portion cervicale du spipal comprise entre ces racines et le ligament dentelé; disséquez les racines bubbires du glosso-pharyngien, du pneumo gastrique et du spinal; détachez la partie postérieure de la base du crâne située derrière une ligne qui passerait successivement par le trou occipital, le trou déchiré postérieur, la base du rocher, le trou siylomastodien; enlevez enfin, avec précaution, la veine jugulaire interne, au-devant de laquelle vons trouvezer les trois nerfs de la bublième paire et le rameau de la fosse jugulaire. Au cou, ces nerfs sont situés derrière la peau, le peauder et les sterno-dédo-mastodilens que vous enlèveze, mais il faudra respecter les muscles syllens, les mascles sous-lyodiens, l'artère carotide interne et les divisions de l'artère carotide externe.

C'est ci surtout qu'il est nécessire de faire macérer la pièce dans l'actile intrique étendu d'eau; en effet, le issus cellulaire segonde et son sibalion est plus facile, le névrilleme devient comme transperant et nacré, il se détruit même à la longue, tandis que le nerf est plus dense et plus opaque. On voit alors manifestement les anastomoses des trois perfé de la jutilière paire et la disposition plexisforme du neumo-gestrique.

### Explication de la figure 1.

Système nerveux. — 1. Origine du glosso-pharyngien sur le bulbe entre, 2, le pneumo-gastrique et, 3, le facil. — 6. Ganglion du glosso-pharyngien ou d'Andersit, anastomosé avec le ganglion supérieur du pneumo-gastrique. — 5. Rameaux pharyngiens et carvolidir ns du glosso-pharyngien anastomosés avec le pharyngien du pneumo-gastrique et du spinal. — 6. Anastomose du glosso-pharyngien avec le filet lingual du facial. — 7. Accionement du spinal au ganglion supérieur du pneumo-gastrique. — 8. Rameur de la fosse juguisire. — 9. Ganglion péxiforme ou gauglion du tronc du nerf vague, recevant la branche interne du spinal et donnant le nerf pharyngien. — 10. Branche carolidienne qui conormi a former le plexus inter-carolidien, diquel demanent des plexus secondaires qui enhacent les divisions de l'artère carolide externe. — 11. Nerf laryngé supérieur on interne. — 12. Laryngé externe. — 13. Tayingé inférieur ou récurrent. — 14. Falsecau cervical du spinal. — 15. Falsecau bulbaire du même nerf. De la réunion de ces deux falsecaux résulte un tronc qui se divise bientit en deux branches. — 16. Branche externe ou postérieure coupée avant de s'engager dans le sterno-dédo-mastodien. — 17. Branche carolie interne ou antérieure. Ces deux branches communiquent par une petite anastomose arciforme, qui s'oppose à leur décollement. — 18. Portion cervicale du grand sympathique. — 19. Hypoglosse cospé.

### FIGURE 2.

Plexus pharyngien et nerfs laryngés.

PRÉPARATION. — La même que la précédente; en outre, vous enlèverez la moelle, vous couperez la mâchoire inférieure au-devant du masséter, et vous la désarticulerez, afin de poursulvre le glosso-pharyagien jusou'à sa termission à la langue.

#### Explication de la figure 2.

Système nervenx.— 1. Glosso-pharyngien; 2, sa branche pharyngieme; 3, ses anastomoses avec lei deizi, 4, sa terminalos ha langue. — 5. Denume-gastique; 6, sa branche carotidieme; 7, sa branche pharyngienne. — 8. Origine du laryngé supérieur derrière l'artère carotide interne coupée ici. — 9. Branche externe du spinal coupée. — 10. Branche interne concourant à former le pharyngien. — 11. Ganglion cervical supérieur donnant des branches qui se jettent dans, 12, le pleus plaryngien.

#### FIGURE 3.

Glosso-pharyngien, depuis le ganglion d'Andersh jusqu'à la partie postérieure de la langue, en rapport avec les principaux muscles, vaisseaux et nerfs.

Préparation. — 1º Enderez complétement l'arcade aygomatique et le massiter, sciez le maxillaire inférieur en avant du trou mentonnier; coupez les muscles piérgoidiens interne et exterine et le muscle temporal aux points où ils s'attachent sur cet os, et désarticulez le condyle. 2º Déachez les deux piérgoidiens de l'apophyse piérgoide; emportez une portion triangulaire d'os comprise entre denx lignes dont l'une passe obliquement par l'apophyse mastode, l'aqueduce de Fallope, le conduit auditir externé derrière la membrane du tympan, les trous petit-rond et ovale; dont l'autre commence vers l'apophyse orbitaire externe, se dirige obliquement su-devant de la base de l'apophyse piérygoide et arrive aussi au trou ovale. 3º Disséquez avec soin les ners et les muscles de cette région, surtout le glosso-pharyagien, les branches et les anastomoses qu'il fournit ou qu'il reçoit; enlevez la muqueuse de la cavité tympanique, pour trouver dans les gouttières du promontoire le nerf de Jacobson, que l'on voit cependant quedquecids à travers la muqueuse.

### Explication de la figure 3.

Système nerveux.— 4. Ganglion d'Andersh.— 2. Nerf de Jacobson et ses six filets, savoir: 3. Fillet de la fenêtre ronde; 5. filet de la fenêtre ovale; 5. filet de la trompe d'Eustache; 6, rameau carotidien; 7, pellt pétreux superficiled d'Arnold; 8, pelit pétreux profond.— 9. Glosso-pharyngien passant entre les pillers du voile du palsis et arrivant à la base de la langue.— 10. Paeumo-gastrique.— 11. Spinal.— 12. 11. Spinal.— 12

#### FIGURE 4.

Figure schématique, montrant les anastomoses qui existent entre le trijumeau, le facial, le glossopharyngien, le pneumo-gastrique, le spinal, l'hypoglosse, le plexus cervical profond et le ganglion cervical supérieur.

### Explication de la figure 4.

Système nerveux — 1. Facial. — 2. Glosso-pharyngien. — 3. Pneumo-gastrique. — 4. Spinal. —
5. Hypoglosse. — 6. Ganglion cervical supérieur. — 7, 7. Branches antérieures des deux premières paires cervicales. — 8. Réseau qui enlace l'arrère carotide interne. — 9. Nerf de Jacobson. — 10. Son filet anastomot que avec le pleux carotidien. — 14. Petit pétreux profond qui se jette dans le grand pétreux superficiel. —
12. Petit pétreux superficiel accolé au petit pétreux de M. Longet pour se rendre au, 13, ganglion otique. — 14. Anastomose du glosso-pharyngien avec le filet lingual du facial. — 15. Anastomose du glosso-pharyngien et du paeumo-gastrique et du spinal avec le ganglion du fronc saprétieur du peumo-gastrique et d'Arnold. — 18. Accolement du tronc du spinal au ganglion du ronc du nerf vague. — 20. Anastomose de la branche interne du spinal avec le ganglion du fronc du nerf vague. — 20. Anastomose du pneumo-gastrique avec l'hapse formée par la première et al deuxième paire cervical. — 22. 22. Anastomose de la branche actiene for pair aprendière paire savec le ganglion cervical. — 23. Plexus pharyngien. — 24. Plexus laryngé. — 25. Anastomose de la branche actierne du spinal avec le ganglion cervical. — 23. Plexus pharyngien. — 24. Plexus laryngé. — 25. Anastomose de la branche actierne de stroisteme paire cervicale en spinal avec le da branche actierne de la troistème paire cervicale en spinal avec le da pranche actierne de stroisteme paire cervicale en spinal avec le da branche actierne de la troistème paire cervicale en spinal avec le da branche actierne de la troistème paire cervicale en spinal avec le da branche actierne de la troistème paire cervicale en spinal avec le da branche actierne de la troistème paire cervicale en spinal avec le da branche actierne de la troistème paire cervicale en spinal avec le da parache actierne de la troistème paire cervicale en spinal avec le da parache actierne de la troistème paire cervicale.

# PLANCHES 32 et 33, 34 et 35, 36.

### PNEUMO-GASTRIOUE ET SPINAL.

Dixième paire. — (Nerf pneumo-gastrique, nerf vague, deuxième portion de la huitième paire de Willis.)

Nous avons vu précédemment le nerf pneumo-gastrique prendre naissance sur le corps restiforme (2, fig. 1, pl. 5) et sur le prolongement du sillon collatéral postérieur, au-dessous du glossopharyngien, au-dessus du spinal, par six ou huit petits faisceaux qui se rapprochent les uns des autres en se dirigeant vers le trou déchiré postérieur qu'ils traverseut. Ces faisceaux forment un ganglion (ganglion supérieur) auquel succède un trono nerveux plexiforme qui descend sur les parties latérales du cou, en dehors des voies respiratoires et digestives, pénètre dans le thorax où il aflecte des rapports différents à droite et à gauche, se place derrière la bronche de son côté, s'accole à l'œsophage, traverse avec lui le diaphragme, et passe dans la cavité abdominale pour se terminer à l'estomac et au pleux solaire (1, 1, 1, pl. 3 et 33).

Sa direction est en général flexueuse, en rapport au cou avec les courbures des artères carotides interne et primitive, dans le thorax avec les courbures de l'assophage. Son volume ne présente pas de différences notables, soit à droite, soit à gauche.

Nous étudierons le pneumo-gastrique successivement dans le trou déchiré postérieur, au sortir de ce trou, le long du cou, dans le thorax et dans l'abdomen.

A. Du pneumo-gastrique dans le trou déchiré postérieur.

Ganglion supérieur du pneuno-gastrique (9, fig. 1, pl. 31). — Le pneumo-gastrique s'engage dans le trou déchiré postérieur, conjointement avec le spinal, séparé du glosso-pharyngien, en avant, par une cloison cardilagimeus eu ou seuse; séparé en arrière de la veine jugulaire, quelquélois aussi par une cloison semblable; il présente un renflement appelé ganglion supérieur ou ganglion jugulaire, arrondi, oblong, légèrement aplati, long de deux à trois lignes, d'un aspect raboteux, crevassé, et auquel aboutissent ou duquel partent les rameaux suivants:

1º Anastamose avec le spinal (11, fig. 4, pl. 31). Ce dernier nerf, avant sa bifurcation terminale, s'accole à la partie supérieure duganglion jugulaire, et communique avec lui par quelques miness filets.
2º Anastamose avec le alosse-nharmaier (8, fig. 4, o. 1, 31). Nous avons siznalé o bus haut cette

branche et ses variétés d'origine.

3º Rameau auriculaire d'Arnold , ou rameau de la fosse jugulaire de M. Cruweilhier (10, fig. 1, pl. 31). Nous l'avons déjà décrit à propos du facial que nous lui avions donné pour origine; mais Arnold et Valentin le font venir du pneumo-gastrique; le glosso-pharyngien lui fournit quelquefois un filet de renforcement.

4° Anastomose avec le grand sympathique. Nous ferons son histoire avec celle du grand sympathique.

B. Du pneumo-gastrique au-dessous du trou déchiré.

Ganglion inférieur, plexus gangliforme, ganglion du tronc du norf evigue (11, fig. 1, pl. 31). — Audessous du ganglion supérieur, le pneumo-gastrique affecte une disposition plexiforme très marquée, qui est désignée sous le nom de ganglion inférieur. Celui-ci, formé à l'extérieur par des filaments
blanchâtres, à l'intérieur par des filets grisâtres, s'étend depuis le trou déchiré jusqu'à la deuxième
out rioisième vertèbre cervicale; il est situé au-devant et en dedans du ganglion cervical supérieur,
avec lequel il offre des connexious importantes, au-devant du plexus cervical profond, en arrière
du glosso-pharyngien et de l'artère caroidie interne; l'hypeglosse le contourne en demi-spirale et
se place successivement en arrière, en dehors et au-devant de lui. On le trouve plus constamment
chez les mammifères que le ganglion supérieur; on y constate aisément la présence des globules
gangliomaires, aussi l'at-to- considéré comme le véritable ganglion du pneumo-gastrique.

1º Branche interne du spinal (3, pl. 32, 33). Elle aboutit au ganglion inférieur : en l'examinant sur des pièces macérées dans l'acide nitrique étendu, on voit qu'elle se divise en filets qui se comportent de la manière suivante : quelques-uns se perdent dans le ganglion inférieur du pneumo-gastrique; d'autres vont, avec des filets de celui-ei, donner naissance au rameau pharvngien; d'autres s'accolent à la portion cervicale du pneumo-gastrique, pour concourir à la formation du laryngé inférieur; les derniers se dirigent vers l'hypoglosse et s'anastomosent avec lui au moment où il eroise le nerf vague, ils s'anastomosent aussi quelquefois avec sa branche descendante.

2º Anastomose avec le glosso-pharyngien. Elle a principalement lieu entre le pharyngien du

glosso-pharvngien et eelui du spinal et du pneumo-gastrique réunis.

3° Anastomose avec l'hypoglosse (2, pl. 32, 33). Au moment où l'hypoglosse croise le pneumogastrique, il s'anastomose avec lui et avec le spinal par une ou plusieurs branches.

4º Anastomose avec l'anse nerveuse des branches antérieures des première et deuxième paires cervicales. Elle va de l'anse nerveuse au plexus formé par les anastomoses du pneumo-gastrique, de l'hypoglosse et du spinal.

5º Anastomose avec le ganglion cervical supérieur. On remarque, surtout chez les oiseaux, un accolement intime entre la face profonde du ganglion plexiforme et le ganglion cervical supérieur. Cette disposition s'observe aussi quelquefois chez l'homme et chez quelques mammifères, mais le plus souvent ou ne voit qu'un ou deux petits rameaux qui réunissent les deux ganglions.

C. Du pneumo-gastrique le long du cou.

Dans sa portion cervicale, ce nerf, appuyé sur les muscles prévertébraux, placé en dedans du plexus cervical profond et du cordon cervical du grand sympathique, dont il est séparé par un tissu cellulaire dense, est logé dans une gouttière que lui offrent les artères carotides primitive et interne en dedans, la veine jugulaire en dehors. Il fournit trois nerfs, savoir : 1° le pliaryngien ; 2° le larvngé supérieur : 3° le cardiague supérieur.

1° Le nerf pharyngien (4, pl. 32, 33), tautôt simple, tautôt multiple, vient du spinal ou du pneumo-gastrique, le plus souvent de tous les deux; se dirige en bas, en avant, en croisant l'artère earotide interne, se jette dans le plexus pharyngien avec le glosso-pharyngien et le grand

sympathique, et donne quelques branches au plexus inter-carotidien mentionné déjà.

2º Le nerf larungé supérieur (6, př. 32, 33) émane par deux ou trois racines, du côté interne et de la partie inférieure du ganglion plexiforme, du côté opposé au rameau anastomotique du nerf spinal; il se dirige obliquement en bas, en avant, en dedans, derrière l'artère carotide interne, sur le côté du pharynx, en décrivant la quatrième courbure à concavité supérieure située sur le cou, marche vers le musele thyro-hyoïdien, s'engage entre ee musele et la membrane du même nom, traverse cette dernière et se divise dans la gouttière latérale du pharynx, en branches terminales, l'une ascendante, les autres descendantes, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure.

Immédiatement à son origine, il donne le larungé externe (7, pl. 32, 33), qui vient quelquefois directement du pneumo gastrique, d'autres fois de celui-ei et du laryngé supérieur. Cette nouvelle branche, moins grosse que le nerf précédent, se partage, au niveau du musele crico-thyroïdien, en rameaux destinés les uns à ce muscle (3, fig. 1, pl. 36), les autres au constricteur inférieur, les autres au corps thyroïde; elle s'anastomose, chemin faisant, avec le ganglion cervical supérieur, avec son eordon de communication, avec le plexus pharyngien, et forme (8, pl. 32, 33) le plexus laryngé de Haller.

Des branches terminales du laryngé supérieur, l'ascendante (1, fig. 3, pl. 36) ou épiglottique se distribue aux muqueuses linguale et larvngée de l'épiglotte, et envoie vers la base de la langue plusieurs rameaux qui se perdent à toute la portion comprise entre les deux glosso-pharyngiens. Les branches descendantes gagnent la muqueuse pharyngienne qui tapisse la face postérieure du larynx, L'une d'elles traverse le musele aryténoïdien (2, fig. 3, pl. 36), et atteint, d'après M. Blandiu, la muqueuse larvagienne ; je puis néan moins affirmer qu'elle laisse quelques filets dans le muse le lui-même. Une autre branche (3, fig. 3, p. 36), signalée par Galien, s'anastomose avec le laryngé inférieur.

3° Nerf cardiaque supérieur. Immédiatement au dessous du nerf laryngé, d'autres fois beaucoup

plus bas, on remarque le nerf cardiaque supérieur (4, fig. 1, pl. 36) qui marche en bas et en dedans, croise obliquement la carotide primitive, et se termine, dans le plexus cardiaque, tantôt directement, tantôt en s'anastomosant avec les autres nerfs cardiaque;

D. Portion thoracique du pneumo-gastrique.

Dans la cavité thoracique, le pneumo-gastrique affecte des rapports différents à droite et à que le : à droite il passe entre l'artère et la veine sous-clavière qu'il coupe presque perpendiculairement; il se place ensuite derrière le tronc veineux brachio-céphalique et la veine cave supérieure, dans le sillon qui sépare l'œsophage de la trachée. Vers la racine du poumon, il présente un rendement plexiforme, au dessous duquel il se décompose en un grand nombre de filets aplatis qui longent la partie postérieure de l'œsophage en s'anastomosant avec ceux du côté opposé, pour former un véritable plexus; bientôt il se reconstitue en un seul cordon (cordon œsophagien), qui suit la partie postérieure de l'œsophage et traverse avec lui le diaphragme.

A gauche, le pneumo-gastrique franchit l'angle compris entre l'artère sous-clavière et la carotide primitive gauche, croise obliquement l'artère et la veine sous-clavière entre lesquelles il est placé, se dirige derrière le tronc veineux brachic-céphalique, à gauche de la crosse de l'aorte, et va former derrière la bronche gauche un renflement plexiforme au-dessous duquel il se décompose en filaments aplatis destinés au demi-cylindre antérieur de l'œsophage, s'anastomosant avec les filets du côté opposé et formant le cordon œsophagien gauche.

Dans son trajet il fournit: 1° le nerf récurrent, 2° des rameaux cardiaques, 3° des rameaux trachéens, 4° œsophagiens, 5° le plexus pulmonaire, 6° le plexus œsophagien.

1º Le laryngé inférieur naît du pneumo-gastrique et d'une portion de la branche interne du spinal; il offre, à droite et à gauche, des différences de longueur et de rapports inhérentes à son mode d'origine.

A goache (11, pl. 32, 33), il se détache du pneumo-gastrique au-devant de la crosse de l'aorte, à gauche du cordon fibreux qui résulte de l'Oblitération du canal artériel, contourne la partie inférireure et postérieure de la crosse de l'aorte, en formant une anse à concavité supérieure, se dirige en laut et en avant, se place dans un silon formé par l'osophage et la trachée, et s'enfonce dans le larquix vers le bord inférieur du constricteur inférieur. A droite (11, pl. 34, 33), il nait au niveau de l'artère sous-clavière, l'embrasse en formant une courbure à concavité supérieure, se réfléchit obliquement en haut et en dédans, croise l'artère carotide primitive, se place entre la trachée et le muscle long du cou qui le sépare de la colonne vertébrale, et traverse le pharyux au même niveau que le lavrueé zauche.

La différence de longueur des deux laryngés est donc mesurée par la hauteur des deux premières vertèbres dorsales : le laryngé gauche a en effet son origine au niveau de la crosse de l'aorte qui correspond à la troisième vertèbre dorsale; le laryngé droit naît au niveau de l'artère sous-clavière, c'est-à-dire de la première vertèbre dorsale; tous les deux se terminent à la même hauteur. Le laryngé droit n'a qu'une portion cervicale, tandis que le gauche a une portion cervicale et une portion thoracique et donne des brancles aux organes de ces deux régions.

Dans son trajet, avant sa terminaison, le laryngé inférieur donne des branches cardiaques, œsophagiennes, trachéennes et pharyngiennes.

Les branches cardiaques (5, fig. 1, pl. 36), qu'on peut appeler moyennes, partent de la conextité de l'anse que forme le nerf autour de l'aorte à gauche et de la sous-clavière à droite; elles s'unissent aux cardiaques supérieures du pneumo-gastrique et à celles du grand sympathique pour former un plexus situé sur la partie latérale du cou; quelquefois elles marchent isolément, jusqu'au plexus cardiaque.

Les branches asophagiennes sont fournies en plus grande quantité par le récurrent gauche; elles se perdent à toutes les tuniques de l'œsophage.

Les trachéennes naissent en grande partie du récurrent droit; elles passent derrière la trachée, se distribuent à ses tuniques et s'anastomosent avec les trachéennes du côté opposé.

Les pharyngiennes sont destinées au muscle constricteur inférieur.

J'ai toujours rencontré une grosse branche (43, pl. 34, 35) qui fait communiquer le laryngé inférieur avec le ganglion cervical moyen.

Après avoir traversé le constricteur inférieur, le récurrent se place dans une goutière formée par les cartilages cricoïde et thyroide, derrière l'articulation crico-thyroidienne postérieure, sous la muqueuse, et se termine en autant de rameaux qu'il y a de muscles à la partie postérieure du larynx, savoir (fig. 1 et 3, pl. 36); le crico-aryténoidien postérieur, le crico-aryténoidien latéral, le thyro-aryténoidien. l'artivaloidien : en outre. l'anastomose de Galien l'unt au lavruncé supérieur.

2º Cardioques inférieurs (6, fig. 1, pl. 36). Ceux-oi émanent du pneumo-gastrique, immédiatement après le récurrent, quelquefosi avant; ils descendent obliquement en dedans, s'anastomo-sent avec les cardiaques du ganglion cervical supérieur, avec ceux du pneumo-gastrique, et concourent à la formation du plexus cardiaque (7, fig. 1, pl. 36). Ce plexus, que nous décrirons avec plus de détails à propos du grand sympatique, est situe entre l'aorte et l'arètre pulnomaire, à droite du canal artériel; on y remarque assez souvent un ganglion (ganglion de Wrisberg ou cardiaque) auquel aboutissent les nerfs cardiaques du pneumo-gastrique et ceux du grand sympathique. Il fournit des branches qui enlacent les artères coronaires cardiaques droite et gauche, et prépettent dans l'intérieur du cœur; on trouve quelquefois de petits renflements sur leur traiei.

3º Rameaux trachéens. Ils émanent du pneumo-gastrique, derrière la bronche et le long de l'œsophage; ils sont destinés à la partie postérieure ou membraneuse de la trachée.

4 Rameaux œsophagiens moyens. Ceux-ci, assez nombreux, naissent à la même hauteur que les précédents et vont se rendre à la partie postérieure et moyenne de l'œsophage.

55 Gauglion et plezus pulmonaire positrieur (14, pl. 39 et 33). Derrière chaque bronche, le pneumo-gastrique présente un rensement plexiforme analogue à celui désigné plus haut sous le nom de ganglion du trone du pneumo-gastrique. Ce rensement, dont je n'ai vu la description dans aucun auteur, a la même longueur que le ganglion supérieur; on y remarque à l'extérieur des filaments blanchâtres anastomosée entre eux et à l'intérieur de la substance grise; il recoit de nombreux rameaux des trois ou quatre premiers ganglions thoraciques du grand sympathique; d'autres anastomoses le font communiquer avec le ganglion du côté opposé et forment un véritable plexus (plexus bronchique, litué à la partie postérieur de la trachée et de l'origine des bronches.

Il donne de grosses branches qui constituent par leurs anastomoses le plexus pulmonaire postérieur, qui accompagnent dans l'intérieur du poumon quelques rameaux vasculaires et suivent la partie postérieure des divisions bronchiques jusqu'à leurs dernières ramifications.

Le plexus pulmonaire antérieur (9, fig. 1, pl. 36) est formé par quelques minces filets émanés du pneumo-gastrique, un peu au-dessus du ganglion ; il donne des branches à la partie antérieure des divisions bronchiques.

6º Plexus assphagiem (45, pl. 32, 33). Au-dessous des plexus pulmonaires le pneumo-gastrique se décompose en beaucoup de filets qui s'anastomosent entre eux et avec ceux du côté opposé, pour former un plexus à mailles serrées (plexus osophagien), d'où émanent des branches pour les différentes tuniques de l'esophage. On attribue à ce plexus la sensation douloureuse produite par un bol alimentaire trop volumineus.

Toutes ces branches se réunissent de nouveau en un ganglion plexiforme, auquel fait suite le cordon œsophagien (pl. 32, 33), quelquefois double.

### E. Portion abdominale du pneumo-gastrique.

Les deux cordons œsophagiens pénètrent dans l'abdomen, le gauche en avant, le droit en arrière de l'œsophage; tous les deux diffèrent quant à leur terminaison.

Le gauche, après avoir franchi l'ouverture diaphragmatique, se place sur la face antérieure de l'estomac, au-dessous du péritoire, s'éparpille, s'anastomose avec des divisions du plexus solaire, puis forme un plexus parşemé de ganglions plats (18, pl. 32, 33). Celui-ci donne des branches dont les unes vont à la grésse tubérosité de l'estomac, dont les autres longent la petite courbure entre les deux feuillets de l'apiplone, et se perdent à la face antérieure de l'estomac; les dernières remontent entre les mémes feuillets, dans le sillon transverse du foie, accompagnent les vaisseaux

hépatiques, s'anastomosent avec le plexus hépatique du grand sympathique et se distribuent au foie. Le droit se divise derrière le cardia en deux faisceaux (3, pl. 34, 35): l'un, plus petit, se perd à

Le croit se civise derrière le carata en deux masceaux (3, pt. 34, 35); i un, puis peut, se peru a la face postérieure de l'estomec où il s'anastomose avec le gauche par l'intermédiaire de ganglions plats; l'autre se dirige vers l'extrémité interne du ganglion semi-lunaire droit et s'anastomose avec le plexus solaire. J'ai pu poursuivre quelques filets jusqu'au plexus nerveux mésentérique supérieur. Les expériences physiologiques prouvent que les branches du pneumo-gastrique, qui vont à

l'estomac, se distribuent dans toutes les uniques.

Résuné matomique du pneumo-postrique. — Son origine a lieu sur le corps restiforme et sur le prolongement du sillon collatéral postérieur, par six ou sept filets qui se rapprochent les uns des autres en se dirigeant vers le trou déchiré postérieur.

A. Dans le trou déchiré, il présente un ganglion (ganglion supérieur ou jugulaire du pneumogastrique), d'où partent ou auquel aboutissent quatre branches, savoir : une anastomose avec le spinal, une autre avec le glosso-pharyngien, une troisième (rameau auriculaire d'Arnold) avec le facial, une quatrième avec le grand sympathique.

B. Au-dessous du trou, on trouve le ganglion inférieur (plexus gaugliforme, ganglion du tronc du nerf vague), plus constant que le ganglion supérieur, communiquant avec la branche interne du

spinal, avec le glosso-pharyngien, l'hypoglosse et le ganglion cervical supérieur.

G. Le long du cou, le pneumo-gastrique fournit: 1º le nerf pharyngien, qui nait quelquefois du spinal, mais le plus souvent du spinal et du pneumo-gastrique, et qui concourt à la formation des plexus pharyngiens et inter-carotidien; 2º le laryngé supérieur, destiné à la muqueuse du pharynx, du larynx, de la langue; au musele aryténoidien, et par sa branche laryngée externe aux museles crico-thyroïdien, constricteur inférieur du pharynx, et au corps thyroïde; 3º les rameaux cardiaques supérieurs qui se jettent dans le plexus cardiaque.

D. Dons le thorez, on remarque: 4° le laryngé inférieur, qui auime tous les muscles du larynx, à l'exception du crico-thyroidien, s'anastomose avec le laryngé supérieur et donne des rameaux cardiaques, œsophagiens, trachéens, pharyngiens et une branche anastomotique avec le ganglion cervical moyen; 2° les cardiaques inférieurs; 3° les trachéens; 4° les rameaux œsophagiens; 5° les plexus pulmonaires postérieur et antérieur; 6° le plexus œsophagien auquel fait suite le cordon œsophagien.

E. Dons l'addomen, nous avons suivi le pneumo-gastrique; à l'estomac, au foie, nons l'avons vu s'anastomoser avec son homologue, avec le ganglion semi-lunaire, le plexus solaire et avec le plexus mésentérique supérieur qu'il concourt à former.

Le pneumo-gastrique est remarquable par sa texture et sa distribution; il présente en effet sur son trajet plusieurs reuflements plexiformes, et même sur l'estomac des ganglions plats membraniformes, que l'on trouve seulement sur le grand sympathique. Il se distribue aux organes de trois
grands appareils de l'économie, les appareils digestif, respiratoire et circulatoire, savoir: au pharyux, à l'esophage, à l'estomac, au foie, au laryux, au corps thyroïde, à la trachée, aux poumons, au cœur et aux gros vaisseaux; il s'anastomose avec le pneumo-gastrique du côté opposé,
avec le facial, le glosso-pharyngien, le spinal, l'hypoglosse, les deux premières paires cervicales et
le grand sympathique. Ainsi, bien qu'appartenant aux nerfs cràmiens, il se perd aux viscères contenus dans les cavités thoraciques et abdominales, en partie soustraits à l'influence de la volonté,
ce qui le distingue des nerfs étudiés jusqu'a présent; il en differe encore par des anastomoses médianes, disposition que nous n'avons encore vue que sur le glosso-pharyngien et le lingual, que
nous verrons plus tard sur l'hypoglosse et sur le grand sympathique; il affecte en outre des connexions intimes avec le grand sympathique, marche parallèlement à la direction de ce dernier,
et forme avec lui les plexus pharyngien, laryngien, inter-carotidien, cardiaque, pulmonaires,
solaire, mésentérique supérieur.

Usages. — C'est encore un des points les plus controversés, de savoir si le pneumo-gastrique est entièrement sensitif, s'il l'est seulement à son origine et mixte dans la reste de son trajet, ou bien s'il est mixte dans toute son étendue, soit par lui-même, soit par des anastomoses avec les nerfs moteurs. Quelques expériences physiologiques tendent à démontrer qu'il est sensitif à son origine; l'irritation exercée sur ses racines est douloureuse. L'anatomie semblerait aussi démontrer la propritéé sansitive du pneumo-gastrique, car il prend naissance sur le prolongement du silion collatéral postérieur de la moelle, silion dans lequel s'insèrent toutes les racines sensitives des nerfs rachidiens avec lesquelles il présente quelque analogie. Il offire en effet comme elles un ganglion; aussi l'a-t-on réuni au spinal pour en former une seule paire nerveuse dont ce dernier serait la racine antérieure ou motrice. Cette comparaison est vraie pour la portion du spinal qui s'implante sur la moelle entre les racines antérieures et les racines postérieures des nerfs cervicaux; mias elle ne l'est pas pour sa portion bulbaire émanée du faisceau postérieur, comme les racines du pneumogastrique; cette communauté d'origine devrait entraîner une communauté d'action.

Le pneumo-gastrique n'est-il que sensitif dans tout son trajet 7 Ceux qui le prétendent attribuent l'influence motrice qu'il exerce sur le pharyux, l'œsophage, l'estomac, le laryux, la trachéc, les bronches, le cœur, les uns à la branche interne du spinal, les autres à ce dernier ainsi qu'au facial et à l'hypoglosse, d'autres enfin aux nerfs que l'on vieut de citer, au grand sympathique et aux nerfs cervicaux.

Quand on examine des pièces macérées pendant longtemps dans l'acide nitrique, on voit que le nerf pharyngien vient du spinal et du pneumo-gastrique, que le laryngé inférieur naît en majeure partie du pneumo-gastrique et un peu de la branche interne du spinal, tandis que le laryngé supérieur est formé entièrement par le premier de ces nerfs, et donne pourtant à quelques muscles. Aux autres organes, oi le pneumo-gastrique se distribue, il est impossible de démontrer anatomiquement que les filets moteurs viennent du spinal ou des autres nerfs moteurs nommés plus haut; aussi peut-on supposer que le pneumo-gastrique est mixte par lui-même dans toute son étendue, mais que certaines de ses branches, comme le fait remarquer Valentin, possèdent les propriétés motrices et sensitives à des degrés différents: ainsi, la propriété motrice prédomine dans le larrugé inférieur, la propriétés motrices prédomine dans le larrugé inférieur, la propriété soutrice perédomine dans le larrugé inférieur, la propriété soutrice prédomine dans le larrugé inférieur, la propriété se moutre dans le la ruge prédomine dans la larruge différieur la propriété se moutre dans la larruge de moutre de la ruge d

D'après M. Bernard, le pneumo-gastrique possède une puissance motrice propre, indépendante du spinal et des autres nerfs moteurs; il a sous sa dépendance les phénomènes organiques moteurs et sensitifs de trois grandes fonctions, savoir : la respiration, la circulation et la digestion. Quant à la respiration, comme elle est en partie soumise à la volonté, en partie indépendante de celle-ci, elle est sous l'influence de deux nerfs : le pneumo-gastrique, qui commande aux mouvements involontaires, le spinal, qui régit les mouvements volontaires, et tient encore sous sa dépendance la phonation.

Suivant le même physiologiste, le laryngé inférieur, venant à la fois du pneumo-gastrique et du spinal, jouit des propriétés de ces deux nerfs: les filets qu'il tient du pneumo-gastrique président aux mouvements respiratoires du larynx; les filets qui lui viennent du spinal président aux mouvements de constriction vocale: aussi, après la section du laryngé inférieur, remarque-t-on une paralysie complète du larvnx, qui ne peut plus servir in à la respiration in à la plonation.

Des expériences encore récentes de M. Bernard sembleraient prouver que la sécrétion du suc est sons l'influence du pneumo-gastrique.

Onzième paire. — (Spinal ou accessoire de Willis, nerf respiratoire supérieur de Charles Bell, troisième portion de la huitième paire de Willis.)

Ce nerfémane du faisceau latéral de la moelle, entre les racines antérieures, ou plutôt entre le ligament dentelé et les racines postérieures, dont il estrapproché parde nombreux filets radiculaires birurqués à leur origine, comme les racines antérieures des nerfs rachidiens, et s'étendant depuis la cinquième naire cervicale, tantôt plus haut, tantôt plus bas, jusqu'au-dessous du pneumo-gastrique,

On a partagé ces racines en deux groupes, l'un compris entre la cinquième et la première paire cervicale (groupe cervical) (20, fig. 1, pl. 31), l'autre compris entre la première cervicale et les racines du pneumo-gastrique (groupe bulbaire) (21, fig. 1, pl. 31). Nous savons déjà que ce dernier s'implante sur la même ligne que les racines postérieures, tandis que le premier naft au-devant d'elles. Ces deux groupes forment généralement un seul tronc (22, fig. 1, pl. 31), quelquefois deux, qui s'accolent l'un à l'autre, pour constituer un nerf qui s'éloigne de la moelle, se dirige

de bas en haut, pénètre dans le crâne par le trou occipital et ressort par le trou déchiré postérieur, dans une gaîne commune avec le pneumo-gastrique.

Dans le rachis, le spinal s'anasfomose avec les racines postérieures de la première et de la deuxième paire cervicale; son volume et le nombre de seracines sont en raison inverse du volume et du nombre des racines de ces deux paires; on a signalé à son point d'entre-croisement avec la première cervicale un renflement que j'ai vu rarement et que j'ai toujours attribué plutôt aux racines postérieures de la première cervicale, qu'au spinal.

Hors de la cavité crànieme, ce nerf se place au-dessous et en arrière du pneumo-gastrique, s'accole au ganglion jugulaire et se partage en deux branches, l'une interne, l'autre externe, qui s'envoient au moment de se séparer une arcade anastomotique (25, fig. 1, pl. 31). Willis regarde la branche externe comme principalement formée par les racines cervicales, et lui donne le nom d'accessoire. M. Bernard partage cette opinion; il prétend en outre que cette branche est tout à fait indépendante de la branche interne, qu'il appelle nerf spécial de la phonation.

Quelque séduisante que soit cette opinion pour la physiologie, elle n'est pas encore démontrée pour moi au point de vue anatomique. Le suis, en effet, porté à croire que cette disposition, décrite par M. Bernard comme normale, n'est qu'une rare exception; car j'ai toujours vu une fusion inime entre les deux branches du spinal, même après la destruction de la gàine névrilématique; il existe en outre une anastomose en forme d'arcade, qui s'oppose en quelque sorte au décollement de ces branches. J'ai montré plusieurs de mes pièces au physiologiste distingué que je viens de citer cut à l'heure, qui m'a dit avoir toujours pu séparer les deux branches, et n'avoir pas tenu compte de l'anastomose qui les réunit, lorsqu'il l'avait rencontrée. D'après son propre aveu, cette séparation ne semblerait-elle pas un peu artificielle?

Branche interne ou antérieure (24, fig. 4, pl. 31). —Si on l'examine sur des pièces macérées dans l'acide nitrique étendu, on voit qu'elle se divise en plusieurs filets dônt la disposition a été déja mentionnée plus haut (eyg. p. 120).

Branche externe (29, pl. 32, 33).— Celle-ci, plus volumineuse que la précédente, se dirige en bas et en arrière, derrière la veine jugulaire interne, atteint la face profonde du sterno-cléido-mastoidien, le traverse et se divise dans son intérieur en deux branches: l'une qui se ramifie dans ce muscle et forme un pletus dans son épaisseur, en s'anastomosant avec des branches des deuxième et troisième paires cervicales; l'autre, plus grosse, qui abandonne le sterno-cléido-mastoidien, parcourt obliquement la région sus-claviculaire, où elle est renforcée par une branche de la troisième cervicale, passe eussitie à la face profonde du trapèze, reçoit une anastomose de la quatrième cervicale (32, pl. 34,35), ou quelquefois même du plexus brachial, et longe le bord spinal du trapèze, jusqu'à l'angle intérieur duquel on peut la poursuivre. Elle donne chemin faisant des branches à ce muscle, et forme dans son épaisseur un plexus, en s'anastomosant avec les nerfs intercostaux.

Usages. — Le spinal est un nerf essentiellement moteur; son irritation surles animaux vivants ne cause aucume douleur ou du moins une douleur peu sensible. Par sa branche externe il donne le mouvement aux muscles sterno-cléido-mastioiden et trapèze, qui reçoivent en même temps des branches des nerfs cervicaux. Charles Bell fait remarquer que le spinal ne préside qu'aux mouvements respiratoires involontaires de ces muscles, tandis que les nerfs cervicaux président aux mouvements volontaires. Par sa branche interne, qui s'anastomose avec le pneume-gastrique, il tient sous sa dépendance les mouvements du larynx et du pharynx. On remarque après la section de cette branche une graude raucité de la voix; quelques uns même admettent par induction qu'il anime encore l'œsophage, l'estomac, la trachée, les bronches, le cœur; nous avons exprimé plus haut notre opinion à cet égard.

M. Cl. Bernard pense que la branche interne agit sur les muscles du larynx pour tendre les cordes vocales, pour rendre l'expiration sonore, en un mot pour produire la voix; c'est pour cela qu'il l'appelle nerf spécial de la phonation. Elle exerceausi son action sur les muscles pharyngiens pour ferner la glotte; après sa section, on remarque une gêne de la déglutition et une aphonic complète. La branche externe tiendrait sous sa dépendance le système des mouvements respiratoires volontaires du thorax, nécessaires pour la phonation.

# PLANCHES 32 et 33.

Pneumo-gastrique gauche, depuis le trou déchiré postérieur jusqu'à sa terminaison sur l'estomac et le foie, en rapport avec les autres nerfs.

Phásanatrox. — Détachez le čólé gache de la máchoire Inférieure Jusqu'au trou mentonnier, couper l'arcade aygomalque, enlevez une portion d'os comprise entre deux a lignes dont l'une est dirigée obliguement, in d'arrière en avant, depuis l'apophyse mastoïde Jusqu'au trou déchiré postérieur, dont l'autre va de l'apophyse orbitaire externea un même trou.

Coupez et renversez le sierno-déido-mastoidien disséquirez les muscles et les nerfs du cont; sclez le thorax a inveau des angles des côtes, d'un côté seulement; sclez le sternum sur la ligne médiane, enlerez la portion gauche du thorax et de l'abdomen, renversez à droite le pournon gauche et érignez-le; rouvrez le médiastin postérieur, pour mettre à nu les organes qu'il contient. Poursuivez le plexus pulmonaire postérieur sur les divisions bronchiques, jusqué dans l'intérieur du poumon; enlevez avec une pince très fine le tissus cleullaire qui masque le plexus esophagien; continuez la même dissection jusque dans la cavité abdominale, sur l'estomec, ou vous trouverce he nerf, surdou le long de la petite courbure; logé entre le pértione et la turques subjacente; rous suivrez enfin les divisions du nerf jusqu'au foie, en dédoublant les feuillets de l'épiploon gastro-hépatique. On peut en décollant la plèvre, préparer la chaîne ganglionnaire thoracique et ses anastomoses avec le pneumogastrique.

# Explication de la figure 1.

Parattes accessaires — a. Corps thyroide. — b. Trachée. — c. Poumon gauche déjeté à droite. — d. Fois oulevé et ériqué par son ligament suspenseur. — c. (Espoinge, — f. Grosse tubbrosité de l'estomac, tirée à gauche. — g. Crosse de l'aorte. A sa convexité on voit les artères sous-clavières et carolides coupées ; à la con-cavité s'abouche le canal arfeire.

Système nerveux. - 1, 1, 1. Nerf pneumo-gastrique. - 2. Anastomoses du pneumo-gastrique et de l'hypoglosse. - 3. Anastomose du ganglion plexiforme avec la branche interne du spinal. - 4. Pharyngien passant au-devant de l'artère carotide interne. - 5. Nerf laryngé supérieur ou interne placé derrière l'artère carotide interne. - 6. Laryngé externe. - 7. Plexus laryngé formé par le laryngé externe et le grand sympathique. -8. Cardiaque supérieur. - 9. Cardiaque moyen. - 10, 10. Laryngé inférieur ou récurrent formant une anse autour de la crosse de l'aorte et s'engageant derrière le bord inférieur du constricteur inférieur du pharynx. -11. Ganglion pulmonaire. - 12. Ses anastomoses avec le grand sympathique. - 13. Plexus pulmonaire postérieur, - 14. Plexus œsophaglen. - 15. Anses formées autour de l'œsophage par les pneumo-gastriques gauche et droit, - 16. Cordon œsophagien traversant le diaphragme. - 17. Plexus formé par le cordon sur la face antérieure du cardia, - 48. Branches pour la grosse tubérosité de l'estomac, - 49. Branches de la petite courbure, - 20. Branches de la face antérieure de l'estomac. - 21. Branches hépatiques s'associant au plexus hépatique du grand sympathique et se ramifiant dans l'épaisseur du foie après avoir traversé le sillon transverse. - 22, Glosso-pharyngien. - 23. Sa branche linguale. - 24. Branche pharyngienne. - 25. Branche pour le muscle stylo-pharyngien. - 26. Spinal. - 27. Branche interne concourant à former le nerf pharyngien. - 28. Branche externe passant en avant de la veine jugulaire interne , derrière le sterno-cléido-mastoïdien auquel elle donne des branches, - 29. Rameau de la branche externe traversant le sterno-cléido-mastoldien pour se rendre au trapèze, et s'anastomosant avec la troisième cervicale. - 30. Anastomose avec la branche trapézienne de la quatrième cervicale. - 31. Portion cervicale du grand sympathique. - 32, 32. Portion thoracique.





# PLANCHES 34 et 35.

Pneumo-gastrique droit, depuis la première paire cervicale jusqu'à sa terminaison à la face postérieure de l'estomac et au ganglion semi-lunaire droit, en rapport avec les muscles, les vaisseaux et les nerfs.

PRÉPARATION. — Pour les portions cervicale, thoracique et abdominale, même préparation que nour le pneumo-gastrique gauche, Quant à la portion céphalique, enlevez la peau d'une portion de la face et du crâne, préparez les organes situés immédiatement derrière, poursuivez les anastomoses du plexus inter-carotidien avec les autres nerfs et les plexus secondaires qui en émanent et entourent les arrères du crâne et de la face.

### Explication de la figure 5.

Parties accessoires.— a. Masséter recouvert supérieurement par la glande paroide et le canal de Sténon.
— b. Bacchanteur traversé par le canal de Sténon. — c. Sterno-clédo-masoidien coupé.— d. Trapèze échan-cré ain de voir les divisions du spinal. — e. Mische thyro-hyoidien. — f. Cro-thyroidien. — g. Constricteur inférieur du pharyux.— h. ØSophage traversant le dispirageme. — i. Estomac coupé et érigné pour montrer on même temps ses faces antiéreure et poséferieure. — h. Traché. — l. Bronche te ses divisions. — m. Foic.

Système vasculaire. — A. Trone brachio-céphalique. — B. Artère sous-clavière passant entre les deux scalens. — Ç. Artère caroide primitive couple pour laiser voir le largue findrieur qui est pade derrière elle. — D. Artère caroide externe et ses divisions. — E. Caroide Interne. — F. Veine cave supérieure recevant, G, la veine azgos. — Il. Canal thoracique. — I. Arche thoracique. — K. Arche abdomisale. — L. Trépied collaque. — M. Artère mésentérique supérieure. — N. Artère rénale. Toutes ces artères sont enlacées par des pieux nerveux qui portent les mêmes noms qu'elles.

Système nerveux. - 1. Portion cervicale du pneumo-gastrique longeant les artères carotides primitive et interne. - 2. Portion thoracique du même nerf appliquée à la face postérieure de la bronche et de l'œsophage. - 3. Portion abdominale se perdant à la face postérieure de l'estomac, où elle s'anastomose avec le pneumogastrique gauche; elle se jette en majeure partie dans, h. le ganglion semi-lunaire droit. - 5. Branches inter-carotidiennes. - 6. Larvngé supérieur traversant la membrane thyro-hvoidienne. - 7. Larvngé externe donnant au muscle crico-thyroidien. - 8. Plexus laryngé. - 9. Cardiaque supérieur. - 10. Laryngé inférieur ou récurrent formant autour de l'artère sous-clavière une anse à concavité supérieure, et traversant le pliarynx au niveau du , 11, bord inférieur du constricteur inférieur. - 12. Anastomose du laryngé inférieur avec, 13, le ganglion cervical moyen. - 14. Branches cardiaques inférieures. - 15. Ganglion pulmonaire. - 16. Plexus pulmonaire envoyant des rameaux qui accompagnent la partie postérieure des divisions brouchiques. - 17. Anastomose du ganglion nulmonaire avec les ganglions thoraciques supérieurs. - 18. Branches qui passent derrière l'œsophage pour s'anastomoser avec le pneumo-gastrique gauche, — 19, Nerf glosso-pharyngien, — 20, Son rameau carotidien. - 21, 21. Hypoglosse coupé. - 22. Rameau carotidien de ce dernier nerf. - 23. Ganglion cervical supérieur. - 24. Plexus inter-carotidien, formé par les nerfs pneumo-gastrique, glosso-pharyngien, bypo-glosse et grand sympathique; ce plexus en fournit d'autres qui enlacent toutes les artères de la face et du crâne. - 25. Anastomose du réseau nerveux de l'artère faciale avec le nerf facial. - 26. Branche externe du spinal. - 27. Son rameau pour le sterno-cléido-mastoidien, anastomosé avec la troislème paire cervicale. - 28. Rameau trapézien du spinal, s'anastomosant avec le rameau trapézien de la quatrième paire cervicale. - 29, 29, Nerf phrénique. - 30, 30. Chaîne ganglionnaire thoracique. - 31. Grand splauchnique se jetant dans le ganglion semi-lunaire. - 32. Petit splanchnique destiné au plexus rénal,

#### PLANCHE 36.

Elle montre les rapports et la terminaison des nerfs laryngés, les plexus pulmonaires cardiaques et bronchiques.

#### FIGURE 4

Laryngés inférieurs, vus par la face antérieure; plexus pulmonaires antérieurs et plexus cardiaque.

Préfaration. — Enlevez la motité antérleure du thorax, en coupant les oôtes avec la scie ou les cisallies, vers le milieu de leur longueur; renversez et érignez les poumons en dehors; démasquez la face antérieure du cœur par l'abiation du péricarde, et disséquez avec soin les prolongements de cette enveloppe sur les gros vaisseaux. Découvez aut cou la trachée et une partie du larynx, en coupant les muscles de la région sous-hyoldienne et la portion antérieure du corres thronde; roursuivez vez soin les nerés que vous rencontrerez.

# Explication de la figure 1.

Parties accessoires. — a. Os hyoide. — b. Portion salilante du laryux. — c. Trachée. — d. Muscle-thyro-hyoidien. — e, k. Crico-thyroidien. — f, f. — Scalène antérieur. — g, g. Corps thyroide. — h, h. Diabrame. — i. i. Differs due for the first of i.

système vasculaire. — A Artère pulmonaire et infuadibulum. — B. Branche gauche de l'artère pulmopaire. — C. Branche droite passant par derrière, D, la crosse de Joarte. — E. Corton fibreux qui résuite de l'obliferation du canal artérdel. — F. Artère sous-clavière gauche. — G, G. Artère carotide primitive gauche, dont une portion a été enlevée pour laisser viri le largagé supérieur du même côté. — H. Tronc brachoù-céphailque coupé pour démasquer les nerfs cardiaques. — I. Veine cave supérieure etembouchure de la veine azygos. — K. Artère et veine coronaire droite.

Système nervens. — 4, 1. Pneumo-gastrique. — 2, 2. Laryngé supérieur pasant entre le muscle thyroptodien et la membrane du même nom. — 3, 5. Laryngé esterne se perdant au crìco-thyroidien — 4. Nerf cardiaque supérieur. — 5, 5. Cardiaques, moyens. — 6. Cardiaques Inférieurs; ces nerfs se rendent aux, 7. ganglion et plexus cardiaques. — 8, 5. Nerfs qui émanent de ce plexus et enhacent les vaisseaux coronaires. — 9, 9. — Plexus pulmonaire antiérieur. — 40, 10. Laryngé inférieur. On volt que le gauche embrases la crosse de l'aorte, que le droit embrasse l'artère sous-clavière; tous les deux se rendent à la face postérieure du laryna en traversant le bord inférieur du constricteur inférieur. — 41. Brunches trachéemes.

## FIGURE 2.

Ganglions pulmonaires, leurs anastomoses médianes ou plexus bronchiques; commencement du plexus œsophagien: toutes ces parties sont vues par la face postérieure.

Système nerveux.—1, 1. Ganglions pulmonaires.—2. A nastomoses médianes de ces ganglions à la face postérieure de la trachée et de l'origine des bronches (plexus bronchique).—3. Nor l'aryngé gaunde concourant à la formation de ce plexus.—4. Anastomoses de deux pneumo-gastriques à la face postérieure de l'œso-place de l'œ

### FIGURE 3.

Terminaison des nerfs laryngés à la face postérieure des muscles et de la muqueuse du laryax.

PRÉPARATION. — Fendez le pharynx, renversez et érignez le lambeau d'un côté; côupez celui de l'autre côté, sur le bord postérieur du cartillage thyroide; enlèvez la motifié de la muqueuse qui couvre la face postérieure du larvnx. Cette préparation est assez facile à faire, car la muqueuse est lâclement unie aux muscles du larvnx.





# Explication de la figure 3.

Parties accessoires. — a. Base de la langue. — b. Bord postérieur du cartilage thyroide. — c, c. Corps thyroide. — d. Muscle crico-aryténoidien postérieur. — e. Muscle aryténoidien.

Nystème merveux. — 1, 1. Laryagé supérieur traversant la membrane thyro-hyoidinum et donnant des branches linguaise, épiplotiques, et d'autres pour la muqueuse qui recouvre la fece posérieure du laryax. — 2. Filet du muscle aryténodiém. — 3. Anasiomose de Gallen. — 5. Laryagé inférieur. — 5. Branches trachémanes. — 6. Filet du muscle crice-aryténoliden postérieur. — 7. Filet du muscle aryténolidien, donné par le laryagé inférieur. — 8. Branche destinée aux muscles crico-aryténolidien latéral et crico-aryténolidien poséfrieur.

#### FIGURE 4

Larynx vu de profil pour montrer la terminaison du laryngé inférieur.

PRÉPARATION. — Coupez une des moitiés latérales du cartilage thyroïde et de l'os hyoïde; conservez une portion de l'osophage et la base de la langue.

# Explication de la figure 4.

Parties accessoire: — a, a. Moité de l'os hyoïte. — b. Cartilage thyroïde coupé. — c. Membrane Unyordieme. — d. Cartilage crioide. — c. Trachée. — f. Œsophage. — g. Épiglotte. — b. Grande corne du cartilage thyroïde unite à i, la grande corne de l'os hyoïde, par k, le ligament thyro-hyoïdien latéral. — l. Membrane thyro-hyoïdienne traversée par le laryngé supérieur. — m. Muscle crico-aryténoïdien postérieur. — n. Grico-aryténoïdien. — o. Throy-articnoïdien.

Système nerveux. — 1. Laryngé inférieur. — 2. Filets du crico-aryténoldien postérieur. — 3. Filets du crico-aryténoldien latéral. — 4. Filets du thyro-aryténoldien. — 5. Filet aryténoldien.

### PLANCHE 37.

Douzième Paire. - (Nerf grand hypoglosse, neuvième paire de Willis,)

Le grand hypoglosse, appelé ainsi par opposition au norf lingual nommé petit hypoglosse par quelques anatomistes, nait entre les pyramides antérieures et l'olive, sur le prolongement du silion collatéral antérieur par une série linéaire de filets superposés, réunis en deux faisceaux distincts composés chacun de deux ou trois fascicules. Chaque groupe constitue un trone qui traverse le trou condylien antérieur dans un canal particulier de la dure-mère, s'unit à l'autre trone, et forme un nerf qui se porte en bas, en avant et en déhors, vers l'os hyoideoù il se recourbe un peu pour remonter vers la face inférieure de la langue, daus l'épaisseur de laquelle il se perd.

Depuis le trou condylien jusqu'à la langue, le grand hypoglosse décrit une courbure à concavité supérieure, combure parallèle à celle du nerf lingual placé au-dessus.

Rapports. - Dans sa portion intra-crânienne, l'hypoglosse est en rapport avec l'artère vertébrale derrière laquelle ses racines sont placées; au sortir du trou condylien, il est situé entre le spinal et le pueumo-gastrique, au devant des branches antérieures des deux premières paires cervicales ; bientôt il contourne en demi-spirale le pneumo-gastrique, et passe entre la veine jugulaire interne qui est en arrière, et l'artère carotide interne qui est en dedans. Il quitte ces deux vaisseaux pour s'enfoncer dans l'épaisseur du bouquet de Riolan, au devant des muscles stylo-glosse et stylopharyngien, derrière et au-dessous des muscles stylo-hyoïdien et ventre postérieur du digastrique et derrière le sterno-mastoïdien ; il croise quelques divisions de l'artère carotide externe, et devient superficiel vers le bord antérieur du sterno-cléido-mastoïdien, où il n'est plus séparé de la peau que par le peaucier. En cet endroit, il présente des rapports importants avec le bord inférieur du ventre postérieur du digastrique, avec l'artère linguale et la grande corne de l'os hyoïde, ces deux dernières étant situées au-dessous de lui. Plus loin, il s'engage derrière l'extrémité inférieure des muscles stylo-hyoïdien, ventre antérieur du digastrique et mylo-hyoïdien, derrière la glande sousmaxillaire qui le couvre, au devant du muscle hyo-glosse qui le sépare de l'artère linguale. Arrivé au niveau du bord antérieur de ce dernier muscle, il s'enfonce dans le génio-glosse, où il se divise en plusieurs rameaux destinés à tous les muscles de la langue.

On peut partager les branches fournies par l'hypoglosse en branches anastomotiques et en branches musculaires.

Branches anastomotiques :

1º Avec le pneumo-gastrique. Au moment de croiser le pneumo-gastrique, l'hypoglosse s'anasto-mos avec lui, ou plutôt avec quelques filets venant à là foïs du pneumo-gastrique et de la branche interne du spinal.

2º Aive l'anse nerveuse des deux premières paires cerviceiles (equ. 13, fig. 2). Ces anastomores ont multiples; elles se dirigent, les unes vers l'origine de l'hypoglosse, les autres vers sa terminaisön; ces dernières ne font que s'accoler à l'hypoglosse, et vont former en partie sa branche descendante. On trouve quelquefois un véritable plexus entre la première paire et l'hypoglosse, plexus d'ob partent des filles qui se réunissent au pneumo-gastrique.

3º Avec le ganglion cervical supérieur. Cette anastomose très grêle, très difficile à trouver, a lieu tantôt avec le ganglion lui-même, tantôt avec son filet carotidien.

Branches musculaires:

Branche descendante (vanua descendens nani ou nervi hypoglossi). Cette branche, une des plus importantes de celles fournies par l'hypoglosse, naît au niveau de la deuxième paire cervicale, au-dessous de sa branche anastomotique avec les deux premières paires, par deux racines, dont l'une descend vers la terminaison de l'hypoglosse, tandis que l'autre remonte vers son origine et petut être décollée jusqu'à la branche descendante fournie par l'anse nerveuse des



deux premières paires; quelques filets, venus de la branche interne du spinal, après qu'elle s'est anastomosée au pneumo-gastrique, contribuent encore à la formation de cette branche, Cellc-ci se dirige en bas, en avant, en croisant les artères carotides interne et externe, au point où elles naissent de la carotide primitive; se place ensuite au devant de la carotide primitive, en arrière des muscles sous-hvoïdiens, et arrivée au niveau du tendon de l'omoplat-hvoïdien, s'anastomos? avec le tronc commun qui résulte de l'accolement des branches descendantes des troisième et quatrième paires, quelquefois aussi des première et deuxième; il n'est pas rare de voir le ganglion cervical supérieur lui envoyer une racine. De ces anastomoses résulte une anse à convexité inférieure, plexiforme, qui donne des branches aux muscles de la région sous-hvoidienne. Cette anse présente quelques variétés : ordinairement elle descend jusqu'au tendon du muscle omoplat-hyoidien : d'autres fois ou la trouve au-dessus de ce tendon ; le l'ai vue double et formant deux auses superposées. l'une située au niveau du tendon. l'autre au-dessus. Sa convexité est en général placée, quelle que soit la hauteur à laquelle on la trouve, entre le muscle sterno-cléido-mastoidien et la veine jugulaire interne; d'autres fois entre celle-ci et l'artère carotide. De la convexité de l'anse nerveuse naissent deux branches pour l'omoplat-livoïdien, l'une pour sa portion supérieure, l'autre pour sa portion inférieure : les muscles sterno-thyroïdien et sterno-byoïdien recoivent cliacun deux ou trois branches, les unes ascendantes, les autres descendantes, Celles-ci peuvent être poursuivies à la face profonde de ces muscles jusqu'à leur insertion sternale : j'ai vu l'une d'elles s'anastomoser dans le thorax avec le nerf phrénique. Cette anastomose est très petite et a licu avec une branche qui vient de la convexité de l'anse.

Nerf du muscle thyro-hyoidien. Il se détache de l'hypoglosse au-dessus de l'artère linguale, et se porte en bas, en avant, vers le muscle thyro-hyoidien dans lequel il s'épanouit (voy. 16, fig. 1).

Romeou destiné à L'artère linguale. Celui-ci naît de l'hypoglosse au moment où it est contigu à l'artère; il marche obliquement de bas en haut et d'arrière en avant vers l'artère linguale, et so jette dans le plexus nerveux qui l'enveloppe.

Romeux de l'hyo-glosse et du stylo-glosse (17 et 18, fig. 2). Ces nerfs, au nombre de six à huit, laundonnent l'hypoglosse à sa partie supérieure, s'anastomosent entre eux et forment un petit plexus destiné au muscle hyo-glosse; quelques uns suivent un trajet rétrograde et se rendent au muscle stylo-glosse; d'autres se dirigent vers le nerf lingual, en avant du ganglion sous-maxillaire, pour s'anastomoser avec lui; enfin quelques petites branches se jettent dans le ganglion sousmaxillaire dont elles forment la racine motrice (21 et 22, fig. 2).

Nerf du génio-hyoïdien. Il se dirige obliquement d'arrière eu avant, et de liaut en bas, vers le muscle génio-hyoïdien, dans lequel il se perd; il s'anastomose quelquefois avec celui du côté opposé.

Nerf du mylo-hyoïdien. Il se rend à la face supérieure du muscle mylo-hyoïdien, qui reçoit à sa face inférieure la branche mylo-hyoïdienne du nerf dentaire.

Nerj du génic-glosse. Après avoir donné tous les filets précédents, l'hypoglosses s'enfonce dans le muscle génic-glosse, et se divise en plusieurs rameaux qui constituent une espèce de plexus dans la partie externe et inférieure de ce muscle (voy. 20, fig. 2); de ce plexus émanent des ramuscules, les uns supérieurs, les autres inférieurs ; ceur-ci gagnent la pointe de la langue, traversent les fibres charnues pour devenir sous-muqueux, et se distribuent probablement à la muqueuse de la face inférieure de la langue; certains d'entre eux s'anastomosent avec le nerf lingual, quelques autres avec le plexus nerveux de l'artère linguale. Les supérieurs traversent le génic-glosse de bas en haut, et donnent des ramifications très nombreuses daus toute l'épaisseur de la langue.

Résuné. — L'hypoglosse natt, comme les racines antérieures des nerfs rachidiens, dans le sillon collatéral antérieur, par dix ou douze filets séparés en deux trones qui traversent le trou condylien autérieur, et forment un nerf qui décrit une courbure à concavité supérieure étendue depuis le trou condylien jusqu'à la laugue; chemin faisant, il é anastomose avec le pneumo-gastrique, le spinal, le trijumeau, le phrénique, le grand sympathique, avoc le plexus cervical et le réseau nerveux de l'artère linguale. Il donne des branches aux muscles de la langue, aux muscles mulo-hyodieu et génio-hvoidien; par son ans nerveuse il anime trois des muscles de la région. sous-hyoidienne, l'omoplat-hyoidien, le sterno-thyroidien, le sterno-hyoidien; il donne un filet direct au muscle thyro-hyoidien.

L'anges. — L'anatomie, les expériences physiologiques et les faits pathologiques démontrent que l'hypoglosse est éminemment moteur. La section de ce nert à son origine u'est pas douloureuse: lorsqu'elle est faite vers l'os hyoide, elle occasionne une faible douleur, qui est probablement due aux anastomoses avec le pneumo-gastrique, le trijumeau et le plexus cervicat; tous les mouvements de la langue sont détruits du côté opéré, mais la sensibilité tactile et gustaitre persiste, étant sous la dépendance des nerfs lingual et glosso-pharyngien. La paralysie d'un des nerfs hypoglosses sur l'homme entralne la paralysie des mouvements de la langue du côté correspondant; la paralysie des deux nerfs hypoglosses prive entiferment la lang uc de mouvements.

### FIGURE 4.

Bulbe rachidien présentant l'émergence des deux groupes de filets du nerf hypoglosse du sillon de séparation de la pyramide et de l'olive.

#### FIGURE 2.

Hypoglosse vu depuis son origine jusqu'à sa terminaison.

Préparation. — Coupez l'arcade zygomatique; enlevez une des moitiés de la mâchoire inférieure, préalablement dénudée de ses parties molles, en sciant la symphyse du menton, et désarticulant le condyte du mento. Colé. Détachez les muscles digastique et sterno-clédio-mastolidue, et faites sur la partie postérieure de la base du crâne deux coupes, dont l'une passe au-devant de l'apophyse mastolie, derrière l'apophyse styloide, divise le trou déchiré postérieur, le toru occipital postérieur, le condyte, ets etremine au trou occipital sont l'autre parage la crête occipitale externe et arrive également au trou occipital. Enlevez la moitié de l'atlas et la duremère qui cachen le bulbe rachicles sur lequel on trouve les raches de l'hypoglosse. Coupze les trois quaris inférieurs du muscle stylo-hyoidien, et disséquez avec son les nerfs de la région que vous venez de découvrir, en conservant leurs rapports avec les muscles et les vaisseaux.

#### Explication de la figure 2.

Parties accessofres. — a. Portion du condyle de l'occipital. — b. Section médiane de l'allas. — c. Apophyse styloide. — d. Stylo-glosse. — c. Stylo-pharyngien. — f. Hyo-glosse. — g. Génio-glosse. — h. Prérygoldien externe. — f. Piérygoldien interne.

Système vasculaire. — A. Artère vertébrale contournée en dehors et en arrière par les nerfs cervicaux. — B. Artère carotide externe. — C. Artère linguale. — D. Artère temporale. — E. Artère maxillaire interne.

— B. Arrec caronac externe. — C. Arrec inguate. — D. Arrec temporac. — E. Arrec manuar memors. 

Systéme nerveux. — I. Bulbe rachidien. — 2. Gloss-opharygien. — 3. Pueuno-gastrique. — A. Laryugé supérieur. — 5. Spinal. — 6. Première paire cervicale. — 7. Deuxième paire. — 8. Troisième paire. — 9. Quatrième paire. Ces quatre paires sont, à leur sortie des trous de conjugaison. , logées dans les goutières des apophyses transverses; elles s'anastomosen les unes avec les autres. — 10. Lingual. — 11. Origine de Hypoglosse. Cent s'engage entre le spinal et le penumo-gastrique, croise obliquement ce deraiter et s'anastomose avec lui. — 12. Anastomose de l'hypoglosse avec la première paire cervicale. — 13. Anastomose avec l'anse nerveux des deux premières cervicales. — 14. Branche descendante de l'hypoglosse anastomosée avec, l'anse nerveux du génlo-hyofdien. — 17. Rameaux de l'hypoglosse. — 18. Rameau récurrent du stylo-glosse. — 19. Rameaux du génlo-hyofdien. L'un d'eux se prolonge au déla de la ligne médiane pour s'anastomoser avec cell du côté opposé. — 20. Rameaux plexiformes de l'hypoglosse, visibles par l'abalaton de la couche la plus inférieure du génlo-glosse, et destiné à ce musel. — 22. Rameau astomolique avec le lingual. — 22. Rameau destiné au agandion sous-maxillaire.

### FIGURE 3.

Elle montre les rapports de l'hypoglosse et de son anse nerveuse sur les parties latérales du cou, la tête étant renversée.

PRÉPARATION. — Enlevez la peau et le peaucier; décollez le muscle sterno-clédo-mastodilen des parties stinées derrêtre lul; compre le vers son tiers suspérieur, et selze la portion du sternom sur laquelle il s'attache. Disséquez les nerfs de la région cervicale antérieure en conservant leurs rapports; détachez la glande sousmaxillaire et une portion de la glande parotide.

### Explication de la figure 3.

Parties accessoires. — a. Mustle sterno-cléido-mastoïdien coupé. — b. Trapèze échancré, — c. Digastrique. — d. Stylo-lyoidien. — e. Omoplat-hyoidien. — f. Sterno-hyoidien. — g. Sterno-hyoidien. — g. Sterno-hyoidien. — g.

Système vasculaire. — A. Veine jugulaire interne. — B. Veine jugulaire externe coupée. — C. Veine jugulaire antérieure. — D. Tronc veineux brachilo-céphalique. — E. Artère carotide primitive, — F. Artère sous-clavière. — G. Artère et veine linguales.

Système nerveux. — 5. Nerf linguia. — 2, 2. Nerf parumo-gastrique. — 3. Laryngé supérieur. — 4. Spinal. — 5. Deuxième paire cervicale. — 6. Troisème paire. — 7. Quatrième paire. — 8. Plexus brachial. — 9. Hypo-glosse. — 10, 10. Sa branche descendane. — 11. Branche descendane de la deuxième paire cervicale. — 12. Branche descendane de la quatrième. — 14. Plexus formé par ces trois branche est par la branche descendane de l'hypoglosse; il est placé au niveau du tendon de l'omoplat-hyoidien, au devant de la veine jugulaire interne. Il donne des rameaux à trois des muscles de la région sous-hyoidienne : 15. Rameaux de l'omoplat-hyoidien, 16, 16. Rameaux du sterno-rhyoidien, et 17, Rameaux du sterno-rhyoidien, et 17, Rameaux du sterno-rhyoidien. — 19. Anastomose entre l'hypoglosse et le lingual — 20. Hypoglosse s'enfoncant dans l'épaiseur du gefin-glosse.

### PLANCHES 38 et 39.

# NERFS SPINAUX OU RACHIDIENS.

ORIGINE ET TRAJET INTRA-RACHIDIEN.

On désigne sous le nom de ner/s spinaux ou reachidéeus ceux qui tirent leur origine de la moelle au-dessus du bulbe crânien, et sortent par les trous de conjugaison de la colonne épinière (colonne vertébro-sacrée). On les distingue en cervicaux, dorsaux, lombaires et sacrés; leur nombre est variable suivant les espèces animales, mais toujours en raison directe du nombre des vertèbres (en y comprenant les fausses vertèbres sacrées). Chez quelques mammifères, on compte jusqu'à soixante paires de nerfs, chez les serpents jusqu'à cent: chez l'homme, on trouve de chaque côté de la moelle trente et un nerfs placés symétriquement, et répartis de la manière suivante, savoir : huit cervicaux, parmi lesquels on place le nerf sous-coejital; douze dorsaux, cirag jombairse et siz sacrés.

Tous ces nerfs naissent de la moelle par deux ordres de racines: les unes, postérieures, viennent de la partie latérale et postérieure de la moelle; les autres, antérieures, émergent de sa partie latérale et antérieure. Ces racines sont superposées et séparées, les unes des autres par le ligament dentelé. Les antérieures, comme les postérieures, se séparent en autant de groupes que nous avois compté de paires rachidiennes; ces groupes se dirigent en convergeant vers les trous de conjugaison, et forment deux trones aplatis, l'un antérieur, l'autre postérieur; ce dernier présente, dans le trou de conjugaison, un ganglion olivaire au delà duquel il se confond avec le groupe des racines autérieures our former un seul trouc arrondi.

Les racines des nerfs rachidiens, avant de gagner les trous de coujugaison, suivent dans le canal vertébral un trajet plus ou moins loug, suivant les régions dans lesquelles on les examine. A la région cervicale, elles marchent presque horizontalement, et toutes, à l'exception de la première qui remonte un peu, s'engagent dans les trous situés visà-a-vis de leur point d'émergence. A la région lorsale, elles pinétrent dans les trous situés à deux vertebres au moins au-dessous de leur origine. Aux régions lombaire et sacrée elles descendent encore davantage, et presque verticalement; leur parcours est mesuré par la longueur de trois à quater vertèbres. Ce trajet des racines dans le canal rachidien s'explique parfaitement par la brièveté de la moelle qui finit au niveau de la première vertèbre lombaire.

Au moment de quitter la moelle, les raciues sont enveloppées par une galue de la pie-mère; continuation de la pie-mère rachidienne, On peut s'en assurer de deux manières : ou bien en dépouillant la moelle de ses enveloppes, comme on dépouille une anguille, on entraîne avec la pie-mère toutes les racines des nerfs rachidiens; ou bien en détruisant la moelle dans une dissolution de potasse, on obient par l'insufflation un boyau formé par la pie-mère, qui présente latéralement les gaînes névrilématiques qui enveloppaient les racines. L'arachnoïde entoure chaque groupe de racines jusqu'au trou de conjugaison au niveau duquel elle se réfléchit sur la dure-mère porture le feuillet pariétal; pefin la dure-mère forme un canal distinct pour les racines antérieures,



un canal distinct pour les postérieures, jusqu'au moment où elles sont réunies en un tronc commun au-delà duquel elle se confond avec le névrilème.

Les trones, formés par le mélange intime des racines antérieures avec les postérieures, ne tardent pas à se diviser chaeun en deux branches, l'une postérieure, l'autre antérieure. Les branches postérieures, généralement moins volumineuses que les antérieures, se distribuent aux muscles et aux téguments de la partie postérieure du trone, à la peau du segment postérieur de la tête; les branches antérieures se rendent aux parties latérales et antérieures du trone, et aux extrémités supérieures et inférieures; quelques unes vont jusqu'à la peau du cràne et de la face.

Chaque nerf rachidien fournit encore des filets qui se rendent aux ganglions du grand sympathique.

Jusqu'ici nous avons étudié les caractères communs aux racines antérieures et postérieures; mais elles présentent entre elles des différences nombreuses au point de vue anatomique et au point de vue physiologique.

# A. Différences au point de vue anatomique.

1º Origine apparente (mode d'insertion). Tandis que les racines postérieures s'insèrent régulièrement dans le sillon collatéral postérieur de la moelle épinière, les antérieures naissent irrégulièrement le long du sillon collatéral antérieur. Chacune de ces dernières présente, à son point d'émergence, une houppe de trois à quatre filets éparpillés sans ordre sur une petite colonne de 2 à 3 millimétres d'épaisseur; en outre, elles se rapprochent d'antant plus du sillon médian antérieur, qu'on les examine plus inférieurement.

2. Origine réelle. Si l'on poursuit l'origine des racines, tant antérieures que postérieures, dans l'épaisseur de la moelle, ou voit que les premières se continuent avec la substance blanche, tandis que les deruièresse confondent avec la substance grise. D'après M. Cruveillier, ces racines traversent la substance grise centrale, et arrivent jusqu'aux cordons médians postérieurs; il est tenté de regarder la commissure blanche comme la commissure de ces nerfs. S'il faut en croire Valentin, aucune de ces racines ne se terminerait dans la moelle, toutes iraient jusqu'à l'encéphale.

3º Volume et nombre. Les racines postérieures sont plus volumineuses et plus nombreuses que les racines autérieures; les trones platis qu'elles forment en convergeant sont plus gros que ceux formés par les racines antérieures, à l'exception cependant de celui de la première paire cervicale. M. Blandin a voulu établir le rapport de volume de ces racines aots autéries régions. Id qu'à la région cervicale ces racines sont entre elles : 2 : 2 : 1; à la région dorsale, : 1 : 1; aux régions lombaire et sacrée, : 1 / 1/2 : 1. Suivant M. Cruveilhier, ces rapports seraieut : 3 : 1 à la région cervicale! : : 1 / 1/2 : 1 à la région dorsale; : 1 / 2 : 1 à la région de sont solumbaire et sacrée.

4-6 Ganglions des racines postérieures. La principale différence qui existe entre les deux ordres de racines est la présence d'un ganglion olivaire sur chacun des troncs formés par les racines postérieures. Tous les anatomistes s'accordent à dire que ce ganglion est formé uniquement par les racines postérieures : les racines antérieures n'entrent pour rien dans sa composition. Ces dernières présentent assez généralement une espèce de gouttière dans laquelle es loge le ganglion, et se vainissent aux racines postérieures, au delà des ganglions. Alors l'union est intime; il est impossible, dans le tronc qui en résulte, de séparer les racines antérieures des postérieures, et les branches qui en naissent contiennent chacune des fibres mortices et des fibres sensitives.

Le nombre des ganglions, de chaque côté de la moelle, estégal au nombre des paires rachidiennes; cependant la première paire cervicale en marque quelquefois. Ces renflements sont placés dans les trous de conjugaison, excepté à la région sacrée où on les trouve dans le canal sacré.

5º Tecture. D'après Ehrenberg et Remak, la forme des fibres primitives servirait à la distinction des nerfs de mouvement et de sentiment; les fibres motrices primitives seraient des tubes uniformément cylindriques, et les fibres sensorielles des tuyaux variqueux. Ce caractère différentiel n'a pas été confirmé par les recherches ultérieures. Selon M. Mandl, les fibres antérieures seraient plus grosses que les postérieures; ce serait surtout ce caractère qui distinguerait les fibres primitives dans les racines antérieures et postérieures.

B. Différences au point de vue physiologique.

La plupart des physiologistes admettent, d'après les expériences faites par les vivisections et l'application du galvanisme, que les racines antérieures sont motrices et les racines postérieures sensitives : en effet, la section des premières n'est pas douloureuse, mais prive de mouvement les organes auxquels elles se distribuent; la section des secondes est douloureuse et abolit la sensibilité dans les organes qu'elles tiennent sous leur dépendance,

M. Magendie, tout en admettant ces différentes fonctions dans les racines des nerfs rachidiens. savoir, que les racines postérieures président au sentiment, les antérieures au mouvement, reconnaît aussi une certaine sensibilité à ces dernières, avec cette différence toutefois, que les racipes postérieures tirent la source de leur seusibilité dans le centre nerveux pour la répandre à la périphérie, taudis que les antérieures puisent leur seusibilité à la périphérie, dans la racine postérieure correspondante, pour la propager vers le centre. C'est cette sensibilité acquise par les racines antérieures qu'il désigne sous le nom de sensibilité de retour, sensibilité récurrente.

Cette différence de fonction est parfaitement en rapport avec la différence d'aspect. En effet, les racines postérieures sont plus volumineuses que les antérieures, et nous avons vu que les nerfs sensitifs étaient toujours plus gros que les nerfs moteurs; en outre, les racines postérieures sont plus nombreuses que les antérieures, et présentent des ganglions; nous n'avons trouvé ces derniers que sur les nerfs sensitifs, plus nombreux aussi que les nerfs moteurs.

Gall explique cette prédominance des racines antérieures sur les postérieures, par la prédominance des muscles extenseurs sur les fléchisseurs; il dit qu'il faut déployer une plus grande force pour se dresser et résister à un fardeau que pour se pencher et se baisser, et, partant, qu'un plus grand nombre de nerfs doivent présider à l'extension qu'à la flexion; il ignorait les expériences de Charles Bell, qui nous ont montré les racines antérieures motrices et les postérieures sonsitives.

Les racines postérieures cervicales sont plus grosses que celles des autres régions; à la région dorsale, elles ont à peu près le même volume que les racines antérieures qu'elles surpassent encore aux lombes et à la région sacrée. M. Blandin fait observer que ces différences de volume sont en rapport avec la sensibilité des régions auxquelles ces nerfs se distribuent. Ainsi, dans les membres thoraciques, la sensibilité l'emporte beaucoup plus sur la motilité que dans les membres abdominaux. Au tronc, la sensibilité et la motilité sont à peu près également réparties. L'anatomie comparée vient encore à l'appui de cette assertion; chez les quadrupèdes, où les quatre membres servent à la sustentation, les racines postérieures sont égales aux racines antérieures; quelquefois même elles sont moins volumineuses que ces dernières.

Au delà du ganglion des racines postérieures, celles-ci se mêlent entièrement aux racines antérieures pour former un seul tronc arrondi d'où partent deux branches, dont chacune est à la fois sensitive et motrice; mais il est impossible de poursuivre dans ces branches les racines postérieures ou les racines antérieures, tant elles sont mêlées, tant elles sont intriquées ensemble. On ne peut donc supposer que les branches antérieures soient la continuation des racines antérieures, et les postérieures des racines postérieures.

#### FIGURE 4.

Origine des racines antérieures des nerfs rachidiens.

PRÉPARATION. - Ayant retiré la moelle, le bulbe vachidien , et la protubérance du canal osseux qui les contient, par le procédé déjà indiqué, incisez sur la face antérieure et sur la ligne médiane la dure-mère; renversez le lambeau de chaque côté; enlevez complétement l'arachnoide pour mettre à nu l'origine des racines antérieures des nerfs rachidiens; fendez quelques unes des gaînes qui les entourent, et poursulvez les prolongements de ces racines sur le ganglion, Sur l'un des côtés, coupez les racines à leur point d'émergence et au niveau du ganglion ; vous mettrez à nu le ligament dentelé, le ligament coccygien et une partie des racines postérieures. .

# Explication de la figure 1.

Systeme nerveux.—1. Protubérance annulaire.—2. Grosse et petite racine de la cinquième paire.—
3. Stâkime paire ou moteur oculaire externe.—A. Nerf locial.—5. Nerf auditi.—6. Nerf interficiaire.
7. Nerf glosse-pharyngien.—8. Paeume-gastrique.—9. Nerf spinal ou accessoire de Willis.—40. Nerf hypoglosse.—De 191 å 14, les huit racines antiérieures des nerfs dorsaux.—De 12 à 13, les duze racines antierieures des nerfs dorsaux.—De 12 à 13, les duze racines antierieures des nerfs sorbiers sacrés.

On voit de chaque côté, 15, 15, 15, les branches antérieures des trente et une paires de nerfs rachidiens. — 16, 16, 16. Branches postérieures. — 17, 17. Ganglions spinaux formés aux dépens des racines postérieures.

De 13 à 15, racines antérieures coupées, — 19, 19, 19. Racines antérieures coupées au niveau des ganglions, — 20, 20. Ligament dentelés, épérant les racines antérieures des postérieures, — 21, 21. Instritud de ce ligament sur la dure-mère, par son bord denticulé. — 22, 22. Insertion du même ligament sur la pie-mère. — 23, liga ment cavall ou coccyptique. — 24, 24, hure-mère radicitiques renversées sur les côtés.

### FIGURE 2.

Origine des racines postérieures des nerfs rachidiens.

PRÉPARATION. — Faites sur la face postérieure de la moelle la même préparation que pour la figure précédeure; couper seulement les racines plus près de la moelle, pour montrer le sillon collatéral postérieur qui est représenté (ci par une ligne ponctuée. Cette préparation montre encore l'origine du nerf spinal.

## Explication de la figure 2.

#### FIGURE 3.

Elle présente un fragment de la moelle épinière, entouré de ses enveloppes et vu de profil, afin de voir simultanément l'origine des racines antérieures et postérieures, leur convergence et les ganglious spinaux dépendant des racines postérieures.

Pnéanariox. — Conservez la dure-mère dans son tiers supérieur; incisez et érignez-la dans le resue de son étendue ; enlevez aussi l'archiotôfe pour voir à la fois l'origine des racines antérieures et postérieures et leurs rapports avec les ganglions spinaux. Inférieurement, on a enlevé les ganglions par uue section faite sur les racines antérieures et postérieures pour démasquer le ligament dentelé.

### Explication de la figure 3.

Système nerveux.— 1, 1. Bacius postérieures des nerfs spinaux et leurs ganglions.— 2, 2. Bacines antérieures des méthes nerfs s'anasomosmi aver l'extrémité antérieure de ces ganglions.— 3 et à Bacines antérieure et postérieure coupées.— 5. Ligament deutelé.— 6. Dure-mère conservée pour laisser voir les gaines qu'elle forme autour des ganglions et des branches des nerfs spinaux.— 7. Section verticale de la gaine et des racines antérieure et postérieure, afin de voir une petite lame qui sépare l'une de l'autre ces deux racines.
— 8, 8. Face int-frieure de la dure-mère, qui est érignée sur les côtés pour voir son aspect lisse, dû au feuillet artifield de l'arachnoide qui la revien.

# PLANCHES 40, 41 et 42.

### NERFS CERVICAUX.

Nous renous de voir que ces nerfs naissent par deux groupes de racines qui convergent vers les trous de conjugaison, où ils se réunissent en un seul tronc, au delà du ganglion des racines poerierieures. Ces trones, au nombre de luiti, sortent de chaque côté du canal vertébral, le première entre l'os occipital et la première vertèbre cervicale, le dernière entre la dernière cervicale et la première dorsale, les autres par les trous de conjugaison intermédiaires. On les désigne par les noms numériques de premier, second, troisième, quatrième, etc. Le premier, qui a été considéré autrefois comme un nerf crànien et désigné sous le nom de nerf sous-occipital, est rangé mainte-nant parmi les nerfs rachicliens.

Ces trones, d'un aspect crevassé, comme plexiforme, vont en augmentant graduellement de volume, depuis le premier jusqu'au dernier. A l'exception du premier, qui est horizontal ou mème un peu ascendant, tous les autres sont d'autant plus obliques et desceudants, qu'on les examine plus inférieurement. Tous sont placés derrière l'artère vertébrale, hormis le premier qui est subjacent à la seconde courbure de cette artère, entre celle-ci et la goutifière de l'axe postérieur de l'atlas; il offre encore comme particularités, qu'il est plus long, qu'il sort plus en arrière que les autres mers, jarce que son trou de conjugaison est stiué derrière l'apophyse articulaire de l'atlas.

Les trones des deux premiers nerfs cervicaux communiquent généralement avec le ganglion cervical supérieur, le troisième et le quatrième s'auastomosent avec le ganglion cervical moyen; les quatre derniers avec le ganglion cervical inférieur, à l'aide de son rameau vertébral; quelque-fois le troisième, le quatrième et le cinquième communiquent avec les ganglions cervicaux supérieur, moven et inférieur.

Tous ces nerfs, à leur sortie des trous de conjugaison, se divisent en deux branches, l'une autérieure, l'autre postérieure. (Les branches postérieures de tous les nerfs rachidieus pouvant être mises à nu par une seule préparation, je les décrirai simultanément, après avoir étudié les branches antérieures qui sont plus compliquées et plus importantes.)

### BRANCHES ANTÉRIEURES DES NERFS CERVICAUX.

Ces brunches, plus volumineuses que les postérieures, à l'exception des deux premières, se placent, au sortir des trous de conjugaison, dans la goutière de la face supérieure de l'apophyse trausverse, entre les, muscles intertransversaires antérieurs et postérieurs, derrière l'artère verté-brale qu'ils contournent ensuite en deliors. Les quatre permières s'anastomosent entre elles et forment des ausse nerveuses qui se divisent et s'anastomosent de nouveau, pour constituer le plexus cervical. Les quatre dernières, plus volumineuses que les précédentes, s'anastomosent à angles plus ou moins aigus, et constituent, avec la première dorsale, le plexus brachial.

Branche autérieure de la première cervicale. — De même que son trone, cette branche est située entre l'artère vertébrale et la goutière de l'arc postérieur de l'atlas; elle se dégage entre les muscles petit droit antérieur et droit latéral de la tête, quelquefois en dehors, mais le plus souvent en dedans de l'artère vertébrale, se réfléchit de haut en bas en contournant la base de l'appohyse transverse de l'atlas, et s'anastomose en formant une anse avec la branche autérieure de la deuxième cervicale. Elle envoie des filets aux muscles grand et petit droits antérieurs de la tête et au droit latéral; elle donne plusieurs anastomoses au grand hypoglosse dont les unes se dirigent vers l'origine de ce nerf, les autres vers sa terminaison. Ces dernières forment un petit plexus d'où partent quelques rameaux pour le nerf pneumo-gastrique et pour le ganglion cervical supérieur. Les rameaux du ganglion sont gros et gristètres. Bronche autérieure de la deuxième cervicale. — Celle-ci, plus large que la précédente, rubanée, sort par le trou de conjugaison formé par l'atlas et l'axis, entre les muscles intertransversaire postérieur, angulaire et splénius, en arrière; et les muscles intertransversaire antérieur et droit antérieur, en avant; elle se divise aussitot en deux rameaux, l'un supérieur, l'autre inférieur.

Le supérieur s'anastomose, au devant de l'apophyse transverse de l'atlas, avec la première cervicale; au niveau de sa bifurcation il donne un gros filet au ganglion supérieur. L'inférieur, plus
gros que le précédeut, se recourbe en avant, puis en arrière, en formant une anse, et se divise en
plusicurs filets: le plus antérieur de ces filets se jette dans le muscle petit droit antérieur; au
autre, assez gérde, se dirige obliquement en bas et en avant (brauche descendante supérieure), et
concourt à la formation de l'ause nerveuse de l'hypoglosse. Enfin, un troisième filet, plus postérieur que les autres, remonte en longeant le bord externe du muscle sterno-mastoidien, et forme le
nerf occipital externe, ou mastoidien.

Branche antérieure de la troisième cervicale. — Elle sort entre l'axis et la troisième cervicale, se dirige obliquement en avant, puis en arrière, en contournant le faiscean de l'angulaire de l'omoplate et se divise en deux rameaux, l'un antérieur, l'autre postérieur.

L'antérieur donne: 1º quelques filets gréles au droit antérieur de la tête; 2º un filet qui se jette soit à l'extrémité inférieure du ganglion cervical supérieur, soit dans son cordon de communication; 3º un petit rameau (branche descendante moyenne), qui s'anastomose avec la branche descendante supérieure et fait encore partie de l'anse nerveuse de l'hypoglosse; 4º quelques filets qui s'anastomosent avec la quatrième cervicale. Il donne aussi assez souvent une racine au nerf phrénique.

Le postérieur, plus gros que le précédent, forme, en s'anastomosant avec la branche descendante de la seconde paire, la branche cervicale transverse ou superficielle, l'auriculaire, la petite mastordienne, quelques nerfs pour l'extrémité supérieure de l'angulaire, et une anastomose avec le spinal.

Branche outérieure de la quatrième cervicale.— Cette branche, plus volumineuse que la troisième, sort entre la troisième et la quatrième vertèbre cervicale, derrière l'intertransversaire autérieure le droit antérieur de la tête, au devant de l'intertransversaire postérieur et du sealène postérieur. Elle donne plusieurs rameaux, dont le plus antérieur, très grêle, s'anastomose avec le cordon de communication des ganglious cervicaux supérieur et moyen; un autre (branche descendante inférrieure), se jette dans l'anse nerveuse de l'hypoglosse, dans le tronc qui résulte déjà de l'adossement des branches descendants supérieure et moyenne; enfin un dernier constitue une des racines du nert phrénique.

Cette branclie se termine en fournissant les branches descendantes superficielles, qui se djrigent obliquement en bas, en croisant le triangle sus-claviculaire; elle reçoit des anastomoses de la troisième cervicale et donne un ou deux filets aux muscles trapèze et angulaire de l'omoplate.

#### PLEXUS CERVICAL.

On appelle plexus cervieal l'entrelacement qui résulte des anastomoses des branches antérieures des quatre premières paires cervicales.

Il est situé sur les parties latérales et antérieures des quatre premières vertèbres cervicales, au devant des museles scalène postérieur, splénius du cou, angulaire, et en arrière du grand droit anté, rieur de la tête et derrière le bord postérieur du musele sterno-cléido-mastoidien, dont il est séparé par une grande quantité de tissu cellulaire graisseux, par des ganglions lymphatiques et par une lame aponévrotique qui lui adhère intimement. On trouve encore, au-devant de lui, la veine jugulaire interne, l'artère carotide interne, le nerf pneumo-gastrique et le ganglion cervical supérieur.

Les nerfs avec lesquels il communique sont: en haut et en avant, le gauglion cervical supérieur, l'hypoglosse et le pneumo-gastrique; en bas, le plexus brachial, et en arrière le spinal.

Bichat regarde le plexus cervical comme un contre auquel aboutissent des branches et duque<sub>l</sub> partent d'autres branches. Il semblorait, en effet, impossible au premier abord d'en débrouiller l'intrication; mais il n'y a rien d'inextricable dans ce plexus: il est facile, en poursuivant chaque branche avec attention, de reconnaître l'origine réelle de chacune d'elles.

On divise le plexus cervical en profond et superficiel.

Le profond est placé derrière le sterno-mastoidien ; il n'a que des branches descendantes, qu'on peut distinguer en antérieures, moyennes et postérieures. Elles sont musculaires ou anastomotiques.

Les antérieures sont: les branches descendantes concourant à former l'anse de l'hypoglosse, les anastomoses avec le ganglion cervical supérieur, l'hypoglosse et le pneumo-gastrique, et les branches musculaires.

Les branches moyennes, au nombre de deux ou trois, forment les racines du nerf phrénique. Les postérieures sont: les anastomoses avec le spinal, les branches du trapèze, les branches de l'angulaire et du rhomboïde.

Le plexus cervical superficiel est situé entre le sterno-mastoïdien et le peaucier, qu'il traverse pour se rendre à la peau. On peut lui distinguer des branches ascendantes et descendantes, lesquelles sont antérieures, moyennes et postérieures. Ces branches s'anastomosent entre elles et avec le nerf facial.

Les branches ascendantes sont, d'avant en arrière : la cervicale superficielle, l'auriculaire, la petite mastoidienne, et la grande mastoidienne.

Les descendantes sont, d'avant en arrière : les sus-sternales, sus-claviculaires et sus-acromiennes, qui naissent d'un ou de deux troncs communs et quelquefois isolément.

#### PLEXUS CERVICAL PROFOND.

A. Branches antérieures.

1º Branches descendantes. - Elles sont au nombre de deux à quatre ; ordinairement elles viennent des deuxième et troisième paires cervicales; quelquefois elles viennent aussi de la quatrième. J'ai vu plusieurs fois un filet nerveux fourni par la première cervicale et le ganglion cervical supérieur. Toutes ces branches se dirigent en bas et en dedans, en dehors de la veine jugulaire interne. et s'anastomosent les unes avec les autres pour constituer un tronc plus volumineux (voy. 7, 12 et 18, fig. 2, pl. 40). Celui-ci descend en avant et en dedans entre le sterno-mastoïdien et la veine iugulaire interne, quelquefois entre cette veine et l'artère carotide primitive, se réfléchit en haut au niveau du tendon de l'omoplat-hyoïdien et s'anastomose en arcade vers la branche descendante de l'hypoglosse, avec laquelle il forme l'anse nerveuse de l'hypoglosse (voy. 26, fig. 2, pl. 40). Cette anse, plexiforme, à concavité supérieure, donne naissance, par sa convexité, à des rameaux destinés à tous les muscles de la région sous-hyoïdienne, moins le thyro-hyoïdien, savoir : l'omoplat-hyoïdien, le sterno-hvoïdien, le sterno-thyroïdien, L'omoplat-hvoïdien recoit deux rameaux, l'un ascendant pour son ventre supérieur, l'autre descendant pour son ventre inférieur. Les rameaux du sterno-hyoïdien et du sterno-thyroïdien longent ces muscles jusqu'à leur insertion inférieure. On voit très souvent l'anse nerveuse s'anastomoser avec le nerf phrénique, malgré l'assertion contraire de M. Longet et de quelques autres anatomistes.

2º Branches anastamotiques avec l'hypoglosse, le præmo-gastrique et le ganglion cervical supérieur. (coj. 3, 4, 5, 6, fig. 2, pl. 40). Nous avons déjà signalé l'pus haut deux ou trois de ces branches qui se dirigent, de l'anse nerveuse formée par les deux premières paires, les unes vers l'origine, les utres vers la terminaison de l'hypoglosse, et forment entre elles une espèce de plexus d'où partent quelques filets pour le pneumo-gastrique. Quant aux anastomoses avec le ganglion cervical supérieur, elles se font à l'aide de grosses branches grisâtres, dont le nombre est variable, et qui vont, les unes du ganglion vers l'anse nerveuse des deux premières paires; les autres de l'extrémité inférieure du ganglion ou de son cordon de communication vers les branches antérieures de la troisième et de la quatrième paire.

3º Branches musculaires. - De la convexité de l'anse nerveuse des deux premières paires et de

la troisième, on voit naître de petits rameaux qui s'enfoncent profondément derrière les muscles grand et petit droits antérieurs de la tête dans lesquels ils se perdent.

B. Branches movennes.

Ner f phrinique ou diaphragmatique (eog. 18, fig. 2, pl. 40).—Ce nerf est ordinairement formé par trois racines qui lui viennent des troisième, quatrième et cinquième paires cervicales (eog. 19, fig. 2, pl. 40). Assez souvent il reçoit une quatrième racine de la seconde paire, plus rarement de la première et du ganglion cervical supérieur. Quelquefois la sixième cervicale lui donne un petit filet; nous avons délà vu qu'il communique fréquemment avec la branche descendante de l'Ivogolosse.

Devenu plus volumineux par l'admission successive de toutes ces racines, le phrénique se dirige obliquement en bas et en avant, en contournant en demi-spirale le scalène antérieur, se place en arrière de la veine jugulaire interne, de l'arrère carotide primitive, du preumo-gastique et du grand sympathique, et frauchit l'ouverture supérieure de la cavité thoracique entre la veine et l'artère sous-clavière. Dans le thorax, il s'accole au péricarde, contre lequel il est maintenu par la plèvre du médiastin antérieur, et arrive au diaphragme, dans lequel il se perd.

Les deux nerfs phréniques différent l'un de l'autre par la longueur, la situation et les rapports. Le gauche contourne la pointe du cœur avant d'arriver au diaphragme, t, pour cette raison, surpasse en longueur le droit, qui longe la base du œur et gagne le diaphragme, dont la voussure est plus haute de ce côté qu'a gauche, à cause de la saillie du foie. Le phrénique gauche est situé sur un plan plus posterieur que le droit; il accompagne le tronc veineux brachio-céphalique gauche, tandis que le droit longe la veine cave supérieure. Ces deux nerfs offrent des différences de volume à peine sensibles.

A la région cervicale, le nerf phrénique donne des branches anastomotiques arciformes au grand sympathique; il communique par des anastomoses transversales, soit avec le cordon de communication des ganglions cervicaux supérieur et moyen, soit avec le ganglion cervical moyen. Avant de pénétrer dans le thorax, il reçoit du ganglion cervical inférieur un gros filet, que j'ai souvent rencontré dans mes dissections, et que M. Cruvellihier dit ravoir jamais van

Dans le thorax, il s'anastomose avec des filets du sous-clavier. Îr ai vu plusieurs fois ce nerf donner quelques filets très grêtes au péricarde. Sur le diaphragme, les deux phréniques se divisent en un grand nombre de filets divergents qui se perdent les uns entre le muscle et la plèvre; les autres traversent les fibres musculaires et se répandent entre le diaphragme et le péritoine; ces derniers et surtout ceux du côté droit, s'anastômosent avec quelques branches émanées du plexus solaire, qui enlacent les artères diaphragmatiques inférieures. Il n'est pas rare de voir les deux phréniques s'anastomoser transversalement au devant des plitiers du diaphragme.

C. Branches postérieures.

1º Anastomoses avec le spinal (e9µ, 16, fig. 2, pl. 40). — Elles viennent de la branche antérieure de la troisième cervicale, se dirigent en bas, en arrière, et s'anastomosent à angle aigu avec les branches du spinal destinées au trapèze et au sterno-mastofidien.

2º Branche trapézienne. — Elle nait de la troisième paire cervicale, quelquefois de la quatrième cervicale ou du plexus brachiai; elle se dirige obliquement en arrière et en bas (voy. 24, fig. 2, pl. 40), et s'anastomose plusieurs fois avec le spinal, au moment où il atteint la face profonde du trapèze, pour former avec lui une espèce de plexus.

3º Branches de l'angulaire et du rhomboïde. — Fournies par les troisième et quatrième paires cervicales, elles marchent obliquement en bas et en arrière, en contournant le scalène postérieur (voy. 23, fig. 2, pl. 40), et se ramifient dans les muscles angulaire et rhomboïde qui reçoivent aussi des branches du plexus brachial.

### PLEXUS CERVICAL SUPERFICIEL.

Ce plexus est une émanation du plexus profond; toutes les branches qui le composent émergent vers le milieu du bord jostérieur du musele sterno-cléido-mastoidien, se placent entre ce musele et le peaucier, et traversent après un certain trajet ce dernier pour se rendre à la peau. A. Branches ascendantes.

1° Branche ceviente superficielle (accendante antérieure). — Cette branche, la plus antérieure, émane du plexus cervical profoud, par un trone commun avec le nerf auriculaire, de l'anastomose des deuxième et troisième paires cervicales, contourne à la manière d'une anse le bord postérieur du sterno-mastodien, monte un peu obliquement en avant entre ce musele et le peauche (cyp. fig. 1, b. 42), croise la viene jugulaire externo derrière laquelle elle est ordinairement placée, et se parlage, au niveau du bord antérieur du sterno-mastodien, en deux ordres de rameaux, les uns ascendants, les autres descendants.

Dans tout le trajet qu'elle parcourt avant sa bifureation, cette branche est aplatie, rubaniforme, et constituée par la juxiaposition de plusieurs filets. Elle fournit quelques rameaux ascendants et descendants qui accompagnent la veine jugulaire externe, le suns en delons, les autres en dedans, et vont se terminer soit à la peau de la joue, soit en s'anastomosant avec l'auriculaire et le facial

Rameaux anastomotiques avec le facial (voy. 3, fig. 1, pl. 42). — Au niveau et au delà de sa bifurcation, ce nerf fournit plusieurs branches ascendantes qui vont s'anastomoser derrière le peaucier avec la branche cervico-faciale pour constituer un petit plexus, nié par M. Cruveilhier.

Le rameau ascendant (voy. 6, fig. 1, pl. 42) s'épanouit en plusieurs filets flexueux qui traversent le peaucier, deviennent sous-cutanés et vont se perdre à la peau du menton et de la région sushvoilleme; il s'anastomose aussi par quelques rameaux avec le facial.

Le romeau descendant (voy. 7, fig. 1, pl. 42), presque toujours multiple, marche en bas et en dedans vers la région sous-hyoïdienne; il change bientoï de direction, se réfléchit un peu en haut, traverse le peaucier, et se perd à la peau de cette région. Quelques uns de ses filets longent la veinc jumilaire antérieure.

\*\*\* Branche aurieulaire (ascendante moyenne).— Elle naît de l'anse nerveuse des deuxième et troisième paires cervicales, conjointement avec la branche cervicale superficielle, se dirige en bas et en arrière; jusqu'au niveau de la partie moyenne du bord postérieur du sterino-mastoidien, sur lequel elle se réfléchit en formant une courbe à concavité antérieure et supérieure; puis remonte obliquement entre le sterno-mastoidien et le peaucier jusqu'au lobule de l'oreille, où elle se divise en deux rameaux. L'un externe ou superficiel. L'autre interne ou profond (2008. 8. fét. 1, bl. 42).

Avant sa bifurcation terminale, la branche auriculaire donne quelques rameaux appelés fociaux ou parotidiens, dont le nombre varie depuis deux jusqu'à cinq; parmi ces rameaux, les uns rampent obliquement entre la glande parotide et la peau de la face, les autres traversent la parotide; presque tous se terminent à la peau de la face où l'on peut les suivre jusqu'au-dessous de la pommette; quelques filtet restent dans la glande, d'autres s'anastomosent avec le facial.

Le romeau auriculaire externe ou superficiel se porte verticalement en haut vers l'antitragus; il se distribue en grande partie à la peau de la face externe du pavillon de l'orcille. Un de ses filets traverse la scissure située entre la conque et l'extrémité caudale de l'hélix et de l'authélix, pour se perdre à la conque; les autres se rendent à la peau de la rainure de l'hélix.

Le romeau auriculaire interne ou profond moute obliquement en haut et en arrière, dans l'épaisseur de la glande parotide, au devant de l'apoplives mastoide, vers laquelle il croise à angle aigu l'occipito-auriculaire du facial, plus profond que lui et avec lequet il s'anastomose. Il se divise en deux filets, l'un postérieur, destiné à la peau de la région mastordienne où il reçoit une anastomose de l'occipitale externe; l'autre antérieur, qui se termine par des filets très déliés à la partie supérrieure et interne du pavillon de l'oreille.

3º Branche mastoidienne (ascendante postérieure, occipitale externe, occipito-auriculaire de Chaussier) (voy. 14, fig. 1, pl. 42). — Émanée de la deuxième paire cervicale, la branche occipitale externe contourne le bord postérieur du sterno-mastoidien en fornant une anse à concavité antérieure, située au-dessus de celle de l'auriculaire; elle se dirige en haut et en arrière, en longeaut le bord postérieur du sterno-mastoidien, parallèlement au nerf occipital interne, et se divise au niveau de l'apophyse mastoidie en deux rameaux, l'un antérieur, l'autre postérieur.

L'antérieur marche obliquement en avant vers le pavillon de l'oreille, s'anastomose avec un filet

de l'auriculaire, et se partage en ramuscules dont les uns se perdent à la peau de la région mastoïdienne, les autres à la peau de la partie interne et supérieure du pavillon de l'oreille, malgré l'opinion contraire de M. Cruveillier.

Le rameau postérieur fournit des filets divergents à la peau de la région latérale de l'occiput, où ils s'anastomosent plusieurs fois à angle aigu avec des filets du nerf occipital interne.

4° Petite mastaideame (voy. 13, fig. 4, pl. 42). — Elle tire assez souvent son origine de la troisième cervicale; elle se dirige en haut et en arrière, entre l'auriculaire en avant, l'occipitale en arrière, et s'épanouit à la peau de la région mastoidienne.

B. Branches descendantes.

Ordinairement au nombre de deux, et quelquefois ne formant qu'un seul tronc à leur origine, ces brauches naissent de la quatrième cervicale, dont elles semblent être la terminaison. Elles se dégagent derrière le sterno-mastodilen, au-dessous de sa partie moyenne [voy. 18, 18, 1, 19, 142), contournent son bord postérieur, descendent perpendiculairement à la clavicule en divergeant, et se divisent en plusieurs rameaux qui se subdivisent à leur tour. Ces rameaux, qu'on peut distinguer en antérieurs ou sus-sermaux, en moyens ou sus-elaviculaires, en postérieurs ou sus-acromiens, traversent le peaucier à la partie supérieure du horax, et se perdent à la peau de cette région et à celle de l'épaule. On peut poursuivre quelques uns de ces filets jusqu'au-dessous du deltoide.

# PLANCIE 40.

#### FIGURE t.

Elle montre tous les n'erfs cervicaux à leur sortie du trou de conjugaison anastomosés avec le grand sympathique et quelques nerfs crâniens.

PRÉDARATOX. — Disséquer avec soin le muscle stemo-mastodiée, doubler de précantion au niveau de la partie moyenne de son bord postérieur, point d'émergence du plexus cervical superficiel. Détacher compléte-ment ce muscle, ainsi que les branches superficielles au niveau de leur réflexion. Faire la compe du pharyax, c'est-à-dire détacher le pharyax des muscles prévertébraux, et couper la base du crâne par d'eux traits de set obliquement dirigés de l'apophyse mastodie; ou ce qui vaut mieux, faits de set ton suivant la même direction avec une lame de sabre et un marteau. Cela fait, ouvrir le canal de l'artère vertébrale, enlever même une portion de l'artère, afin de poursuivre les anastomoses des nerfs cervicaux avec la portion cervicale du grand sympathique, l'hypoglosse êt le pueumo-gastrique. Poursuivez les nerfs cervicaux et disséquez-les surious avec alteriton au niveau du trou de conliquation.

#### Explication de la figure 1.

Système vasculaire. — A. Tronc brachio-céphalique. — B. Carotide primitive: — C. Sous-clavière coupée. — D. Carotide interne. — E, E. Artère vertébrale.

système nerveux. - 4. Branche antérieure de la première pière cervicale. - 2. Sa branche postérieure. - 3. Branche antérieure de la deuxième paire cervicale. - 4. S. branche positierieure. - 5. Anse formée par l'anastomose des branches antérieures de la première et de la deuxième paire cervicale. - 6. Anastomose de cette sans avec, 7, le neuf grand hypoglosse. - 8. Son anastomose avec, 9, le ganglion cervical supérieur. - 10. Branche de la deuxième paire pour le muscle droit antérieur de la tête. - 14. Branche mastofileune coupée. - 12. Branche antérieure de la troisième paire cervicale. - 13. Son anastomose avec la vecideme - 14. Son anastomose dans l'intérieur du canal verdébral avec, 15. le ganglion cervical mopen. - 16. Quatrième paire cervicale. - 17. Ses anastomoses avec la troisième. - 18. Ses anastomoses avec la mojeme. - 18. Presu astomoses avec la mojeme. - 19. Presus brachial. - 20. Ses anastomoses avec le nerf vertébral, branche fournie par, 21, le ganglion cervical inférieur.

### FIGURE 2

### Plexus cervical profond.

Phépanariox. — Disséquer et détacher le sterno-mastoídica, d'après les préceptes indiqués dans la figure 1. Elalever avec précaution l'apondwrose, le tissu cellulaire et les nombreux ganglions de cette région, afin de mettre à nu le plexus cervical profond, et ses anastomoses avec les nerfs hypoglosse, pneumo-gastrique, spinal, la portion cervicale du grand sympathique et le plexus biachial. Pour mieux voir la première paire, enlevez une portion triangulaire de la partie latérale du crâne compiles entre deux liques, dont l'unes et dirige óbliquement de l'apophyse mastoíde vers le trou ovale, l'autre d'avant en arrière de l'apophyse orbitaire externe vers le même trou ovale.

#### Explication de la figure 2.

Parties accessoires. — a. Coupe des muscles reunte posiérieur du digastrique et stylo-lipotilen. — b. Muscle hypotylodien. — b. Muscle omplat-lypodien. — b. Muscle omplat-lypodien. — b. Muscle sterno-liypolien. — b. Muscle sterno-liypolien. — b. Muscle sterno-liypolien. — b. A fixed by the first proper of b. — b. A fixed by the first proper coupe. — b. A fixed by the first proper coupe. — b. A fixed by the first proper coupe. — b. A fixed by the first proper coupe. — b. A fixed by the first proper coupe. — b. Suplemins.

Système vasculaire. — A. Carotide primitive..— B. Artère carotide externe, — C. Artère carotide interne. Système nerveux...— A. Branche antérieure de la première paire se dégageant entre le petit droit antérieur et le petit droit latéral de la tête, et s'anastomosant eu formant une anse avec, 2, branche antérieure de la





secondo. — 3. Anastomoses de cette anse avec, ¼, nerf grand bypoglosse, 5, nerf paeumo-gastrique et, 6, ganglion cervicia lospérieur. — 7. Branche descendante concourant à former l'anse nerveuse de l'hypoglosse, — 8. Branche mastoldienne. — 9. Anastomose avec la branche sterno-mastoldienne du spinal. — 10. Branche antérieure de la troisème paire cervicale. — 41. Ses branches anastomotiques avec la seconde. — 12. Seconde branche se jetant dans l'anse nerveuse de l'hypoglosse. — 43. Serf autriculièr. — 14. Branche cervicale transverse. — 15. Petite mastoldienne. — 16. Anastomose avec la branche trapétienne du spinal. — 17. Branche antérieure de la quartième paire cervicale. — 18. Troisème branche d'origine pour l'anse de l'hypoglosse. — 19. Racine d'origine du nerf pirénique. — 20. Anastomose avec la troisème paire cervicale. — 21. Rameau descendants superficiels couples. — 29. Rameau de l'angulaire. — 23. Rameau trapétien du plexus cervical s'anastomosant avec, 24, le rameau trapétien du spinal. — 25. Anse nerveuse fournie par la branche descendante du plexus cervical et la branche descendante de l'hypoglosse. De la convexité de cette anse naissent des branches pour les muscles de la région sous-hyojdienne, moins le muscle thyro-hyoidien. — 26. Anastomose de cette anse avec, 27, Nerf phrénique. — 28. Anastomose du phrénique avec, 29, le filet du muscle sousclavier. — 30. Plexus brachial.

# PLANCHE 41.

Nerf phrénique.

Prágnakriox. — Disséquez les portions cervicales des deux nerfs phréniques de la manière indiquée pour le plexas cervical profond. Mettez à nu leurs portions thoraciques et abdominales par l'ablation du sternum, an moyen de deux sections faites sur les cartilages costaux. Yous verrez alors les deux nerfs accolés au péricarde par les pièrres. Poursuivez-les jusqu'au disphragme, et cherchez vers la face inférieure de cc muscle les brancles, qui, après l'avoir travares, vont s'anstonomer avec le plexus solaire.

#### Explication de la figure,

Parties accessoires. — a. Scalène antérieur. — b, b. Péricarde. — c, c. Diaphragme. — d, d. Poumons reaversés et érigués en debors. — c, a. Fragments des pièvres médiastines conservées afin de faire voir leurs rapports avec les nerfs phériques.

Système vasculaire. — A, A. Artère sous-clavière. — B. Trone veineux brachio-céphalique droit coupé. — C. Trone veineux brachio-céphalique gauche. — D. Veine cave supérieure.

Système nerveux.—1, i. Racine du nerf phrénique fournie par la quatrième cervicale.—2, 2. Racine fournie par le pieux Brachial.—3. Anastomose de ce nerf avec le lieft da sous-davier.— 6. Anastomose avec le ganglion certical inférieur.—5, 5. Anas nervease de l'Hypoglosse coupée, envoyant un filet au nerf phrénique.—6, 5. Branches priera d'ultipartiques du nerf phrénique.—7, 7. Branches qui se perdent à la face supérieure du diaphragme.—8,8. Branches de la face inférieure.—9. Anastomoses de ces branches avec, 10, le plexus solaire.—11. Communication transversale des deux nerfs phréniques.

# PLANCHE 42.

## FIGURE. 1.

Plexus cervical superficiel.

Préfenation. — Inciser la peau suivant une ligne qui, partant du tolute de Poreille, tombe perpendiculairement sur la clavicule. Disséquer avec soin le peaucier en avant et en arrière de l'Incisiou. A mesure qu'on a vance dans cette dissection, faire attention de ne pas couper les branches qui, traversant le musele, vout se rendre à la peau, quedques unes de ces branches, principalement la cervicale transserse, sont visibles à travers la demi-transparence du peaucier. Comme le plexus cervical superficiel est en partie situé entre le stemo-masstotidien et le peaucier, en partie entre ce deminer et la peau, il saitle pour le mettre complétement à découvert, d'enlever la portion du peaucier qui le masque. Cela fait, poursuivre les branches dans tous les seus de leur point d'unercence à leur terminaison.

Cette préparation ne fait voir que le plexus superficiel. Une dissection que aous conseillons, et qui permet de voir en même temps le plexus cervical superficiel, le profond et même le plexus trachial, consists, a près avoir fait la préparation précédente, à disséquer le grand pectoral et à détacher ses insertions steruales et costales. Cela fait, sciez ou désarriculez l'extrémité sternale de la clavicule, sciez aussi cet os entre les insertions du del-toide et du grand pectoral, détachez le fragment de la clavicule du muscle sous-clavier en ravant l'os, et coupez les insertions sternales du sterno-massioillen. On peut alors soulever ensemble le grand pectoral, la clavicule et sterno-massioillen, et renverser le tout sur l'épaule. Coupez le muscle sous-clavier à son extrémité interne, après avoir trouvé le petit filet nerveux qui lui est desdué; poursuivez les branches superficie les du plexus cer-voit a derrêtre le sterno-massioillen et disséques sous cemuscles se branches profondes. Pour voir le plexus brachial, il suffit de renverser le petit pectoral après avoir coupé ses insertions costales. En détaclant les niux-les pectoraux, il faut faire attention de ne pas couper les nerfs qui se rendent à leur face profonde.

#### Explication de la figure 1.

Parties necessoires, — a. Muscle stemo-cléido-mastoldien. — b. Peancier. — c. Trapèze. — d. Spiénius, — c. Muscle occipital. — f. Muscle auriculaire supérieur. — g. Muscle auriculaire postérieur. — h. Massèter. — b. Glande paroitde.

Système vasculaire. — A. Veine jugulaire externe. — B. Son anastomose avec la veine jugulaire interne. — C. Veine jugulaire antérieure.

— 0. vene jugnaire aniercure.

Système nerveux. — 1. Brinche cervicale superficielle. — 2, 2. Rameaux satellites de la veine jugolaire externe. — 3. Anastomoses de ce nerf avec, 5, la branche cervico-faciale. — 5. Rameaux satellites de la veine jugulaire antérieure. — 6. Rameaux satellites — 7. Rameaux descendants. — 8. Branche auriculaire. — 9, 9, Rameaux parotidiens on faciaux.— 10. Rameau auriculaire externe traversant l'oreille. — 14. Rameau auriculaire nervene. — 12. Anastomoses de ce rameau avec le nerf occipito-auriculaire du facial. — 13, Veitic mastoidienne. — 14. Branche mastoidienne. — 15. Son rameau externe se distribuant à la peau de la région mastoidienne de la foreille. — 16. Rameau interne s'anastomosna vac (4, l'occipital interne. — 18. Branche descendantes superficielles. — 10. Rameau interne s'anastomosna vac (4, l'occipital interne. — 18. Branche descendantes superficielles. — 10. Rameau interne s'anastomosna vac (4, l'occipital interne. — 18. Veri facial. 6 trapétienne du plexus cervical. — 25. Veri facial.

#### FIGURE 9

Pavillon de l'oreille traversé par la branche auriculaire externe qui se perd à la peau de la rainure de l'hélix.

PL.42.



# PLANCHES 43, 44, 45 et 46.

# PLEXUS BRACHIAL.

Ce plexus est formé par les quatre dernières paires cervicales et la première dorsale. Ces nerfs arroudis, d'autant plus volumineux qu'ils sont plus inférieurs, convergent l'un vers l'autre et se réunissent de la manière suivante : la ciuquième paire cervicale s'anastomose avec la sixième pour former un trone commun; la lutilème avec la première dorsale, pour constituer un autre trone; la septième reste isolée : de là trois trones qui se réunissent pour se diviser plus loin. C'est l'ensemble de ces anastomoses et de ces divisions qui forme le plexus brachial.

Il est placé, en partie dans le triangle sus-claviculaire, en partie dans le creux axillaire. Large à son origine, où il répond aux quatre dernières paires cervicales, il est rétréei à sa partie moyenne.

au niveau de l'entrelacement, pour s'élargir de nouveau à sa terminaison.

Rapports, -1. Avec les os. Situé d'abord entre les apophyses transverses des quatre dernières vertèbres cervicales, il passe entre la clavicule dont il est séparé par le muscle sous-clavier et la première côte, et répond ensuite à la partie interne du col chirurgical de l'humérus. - 2° Avec les muscles. Au-dessus de la clavicule, il est placé d'abord entre les deux scalènes, dans le triangle sus claviculaire, où il est recouvert d'avant en arrière par la peau, le peaucier, le sterno-mastoïdien, et une aponévrose qui le sépare des branches superficielles du plexus cervical. Derrière la clavicule il est en rapport avec le sous-clavier. Dans le creux axillaire ses rapports sont les parois de ce creux, savoir : en avant le grand et le petit pectoral; en arrière le grand dorsal, le grand roud, le sous-scapulaire; en dedans le grand dentelé. On peut ajouter qu'en haut il corres pond au sommet du creux axillaire et en bas à la peau de l'aisselle, - 3° Avec les vaisseaux. Occupant à la fois la région sus-claviculaire et la région axillaire, ce plexus est en rapport avec les vaisseaux de ces deux régions : l'artère et la veine sous-clavières, l'artère et la veine axillaires. L'artère, d'abord placée au dessous du plexus, couvre légèrement le dernier tronc nerveux, s'avance sur un plan antérieur, traverse les deux racines du nerf médian pour se placer ensuite dans l'épaisseur du plexus. La veine, séparée de l'artère par le scalène antérieur, décrit un trajet concentrique à cette dernière, au-dessous et en dedans de laquelle elle se trouve placée. - 4° Avec les nerfs. En avant, ce plexus est en rapport avec les nerfs phrénique, pneumo-gastrique et grand sympathique; ce dernier communique avec lui par plusieurs rameaux.

On distingue les branches fournies par le plexus brachial en collatérales et terminales.

### BRANCHES COLLATÉRALES.

Les branches collatérales sont toutes musculaires; elles se distribuent à tous les muscles extrinsèques et intrinsèques de l'épaule, et portent le nom du muscle qu'elles animent. Nous les diviserons comme les auteurs classiques, en branches fournies au-dessus, au niveau et au-dessous de la clavieule.

Branches fournies au-dessus de la clavicule. Au nombre de cinq. Ce sont : le nerf d'u sous-clavier, du grand dentelé, le sus-scapulaire, les branches de l'angulaire et du rhomboide et les nerfs sousscapulaires supérieurs. Au niveau de la clavicule : les branches du grand et du petit peetoral. Au-dessous de la clavicule : le nerf circonflexe et les branches sous-scapulaires inférieures. Deux branches seulement sont à la partite antérieure du plexus : ce sont les branches thoraciques et du sous-clavier. Toutes les nutres sont postérieures.

A. Branches fournies au-dessus de la clavicule.

\*\* Nerf du sous-clovier.—Ce rameau, difficile à préparer, naît ordinairement de la cinquième paire, d'autres fois par deux ou trois racines, des trois premières branches du plexus. Le petit trone qui en résulte se drige en bas perpendiculairement au muscle sous-clavier auquel il est destiné. Il

fournit avant sa terminaison un filet (voy. 5, fig. 4, pl. 43), qui se dirige en bas et en dedans en croisant l'insertion costale du scalène antérieur et s'anastomose avec le phrénique, tantôt en formant une auss, tantôt sous un angle plus ou moins aigu.

2º Branche du grand dentelé, (Thoracique postérieure, respiratoire extreme, de Chavles Bell, (voy. o, fig. 1, pl. 143). — Elle émerge de la face postérieure du plevus, à sa sortio du trou de conjugaison, par trois ou quatre racines des cinquième, sixième et septième paires cervicales. Celles-ci traversent ou s'accolent au scalème postérieur et se réun issent en un seul tronc qui passe derrière l'arte et la veine sous-clavières, longe les parties latérales de la politrie appliqué au grand déntelé, et se divise en autant de ramifications qu'il y a de digitations à ce muscle. Le rameau de son faisceau supérieur est plus volumineux que les autres.

3º Branches sous-scapulaires supérieures (voy. 6, fig. 1, pl. 44). — Au nombre de deux ou trois, elles prennent naissance de la face postérieure du plexus et atteignent la partie supérieure du

muscle sous-scapulaire dans laquelle elles se perdent.

4° Bronches de l'angulaire et du rhomboïde (voy. 9, fig. 2, pl. 43, et fig. 2, pl. 44).—Ces branches, qui ont le même trajet, naissent quelquefois de la quatrième paire, cou enfin des deux à la fois. Elles contournent le scalène postérieur en se dirigeant en arrière et en bas, et atteignent la face profonde de l'angulaire et du rhomboïde où elles se terminent.

5° Brunche sus-scapulaire ou des muscles sus et sous-épineux (voy, 7, fig. 4, pl. 43). — Cette branche volumineuse, fournie par la branche antérieure de la ciquième paire, traverse obliquement le triangle sus-claviculaire en suivant le muscle omoplat-hyoïden, entre celui-ci el le trapèze, et arrive à l'échancrure coracoidenne; elle traverse cette échancrure (voy. 3, fig. 2, pl. 44, et 11, fig. 1, pl. 47), convertie en trou par un ligament qui la sépare de l'artère sus-scapulaire et se divise en deux branches : l'une est destinée au muscle sus-épineux et le pénètre par sa face profonde, l'autre contourne le bord concave de l'épine de l'omoplate, pour se rendre dans la fosse sous-épineux et se perd à la face profonde du muscle de ce nom, auquel elle donne plusieurs branches (voy, 4 et 5, fig. 2, pl. 44).

B. Branches fournies au niveau de la clavicule.

Branches thoraciques and reienvers, ou branches du grand pectoral et du petit pectoral. — La première, volumineuse [voy. 8, fig. 4, pl. 43], pren d naissance par une ou deux racines des deux premières troncs du plexus brachial, passe entre le muscle sous-clavier et la veine sous-clavière, et vient se perdre à la face profonde du grand pectoral, qu'elle couvre de ses ramifications. Un de ces rameaux se dirige en avant, s'anastomose avec la branche du petit pectoral, et forme une anse que traverse l'artère axillaire (voy. 40, fig. 1, pl. 43). La seconde (voy. 9, fig. 4, pl. 53) naît du troisième tronc du plexus, se dirige en bas en passant derrière l'artère sous-clavière et atteint la face profonde du muscle petit pectoral, où elle forme l'anse dont nous venons de parler. De cette anse partent quelques rameaux destinés au petit et au grand pectoral. Constamment un rameau traverse le petit pectoral pour se rendre à la face profonde du grand.

C. Branches fournies au-dessous de la clavicule.

1º Branches sous-scopulaires.—On les distingue en branches du grand dorsal, du grand rond, et du bord inférieur du muscle sous-scapulaire, ou sous-scapulaire inférieure (vog 6, 7, 8, 9 et 10, fig. 1, pl. 44). Toutes ces branches viennent tantôt directement de la partie postérieure du plexus brachial, tantôt d'un trone commun avec le nerf availlaire. Elles se dirigent veritealement en bas entre le muscle sous-scapulaire et le grand dentelé, entourées par le tissu cellulaire du creux de l'aisselle, et se perdent, la première à la face profonde du grand dorsal, sur lequel on peut la poursuivre très loin, la seconde dans legrand rond, la troisième au bord inférieur du muscle sous-scapulaire. Il est bon de rappeler que son bord supérieur est animé par le nerf sous-scapulaire supérieur.

2\* Nerf axiltaire ou circonflexe (voy. 13, fig. 1, pl. 44).— Nerf important qui anime le deltoïde. Il naît en arrière du plexus, d'un trone commun au radial et assez souvent aux branches sous-capulaires, se dirige en bas et en dehors, s'aplatit, augmente de volume, contourne le bord inférieur du muscle sous-scapulaire, pour traverser un espace triangulaire, ou plutôt quadronquiloire,

formé en avant par le col chirurgical de l'humérus, en arrière par la longue portion du triceps, en haut par le petit rond et en bas par le grand rond (voy. 6, fig. 2, pl. 44), puis contourne, accompagné par les vaisseaux circonflexes, la moitié postérieure du col chirurgical de l'humérus, et se place, en décrivant une courbe à concavité antérieure, entre ce col et le deltoïde, dans lequel il se perd en lui donnant plusieurs rameaux divergents (voy. 9, fig. 2, pl. 44).

Le circonflexe donne avant sa terminaison deux rameaux : le nerf du petit rond (voy. 7, fig. 2, pl. 44), très volumineux, qui pénêtre le muscle par son bord inférieur ; le rameau cutané de l'épaule (voy. 8, fig. 2, pl. 44), qui passe sous le bord postérieur du deltoîde et donne des branches accendantes et de le descendantes pour la peau de l'épaule et de la partie supérieure et externe du bras.

Nous croyons devoir ranger parmi les branches collatérales l'accessoire du cutané interne (voy. 14, lig. 1, pl. 43). Il naît du dernier trone du plexus à sa partie postérieure et supérieure, et se divise en deux branches : l'une longe le nerf cutané interne jusqu'au coude et s'anastomose avec lui en ce point; l'autre va s'anastomoser, avec les rameaux perforants de la seconde et de la troisième intercostale (voy. 15, fig. 1, pl. 43). Toutes ces branches sont cutanées et sont destinées à la pean de la région interne et postérieure du bras.

### BRANCHES TERMINALES.

Les brauches terminales du plexus brachial sont au nombre de cinq. Ce sont : le brachial cutain interne, le musculo-cutané, le médian, le radiad et le cubital. Le nerf médian naît par deux racines entre lesquelles passe l'artère axillaire: de sa racine externe naît le musculo-cutané; de sa racine interne émergent le cubital et le cutané interne. L'ensemble de ces nerfs, situé sur un premier plan, représente assez bien un M majuscule. Sur un plan postérieur naissent par un tronc commun le radial et le circonflexe. On peut reconnaître assez facilement ces nerfs par leur volume. Le plus volunineux est le radial, puis viennent le médian, le cubital, le musculo-cutané, et enfin le plus grêle, le cutané interne.

### 1° BRACHIAL CUTANÉ INTERNE.

Le brachial cutané interne est destiné à la peau de la partie interne du bras, et à celle de la partie antérieure, interne et postérieure de l'avant-bras (coy, 17, fig. 4, pl., 43). Né du plexus, conjointement avec le cubital de la racine interne du nerf médian, il se porte en bas et en dedans, d'abord parallèlement au nerf cubital, le croise bientôt en avant, et se place au-devant de la veine basilique, traverse l'aponévrose avec cette veine (coy, 5, fig. 1, pl. 45), vers la partie moyenne du bras, pour devenir sous-cutané, et se divise en deux branches : une postérieure, épitrochlétenne ; une antérieure, evidite. Avant sa bifurcation, et à une hauteur variable, il êmet un petit rameau qui s'anastomose avec les perforantes des deuxième et troisième intercostales, et se perd à la peau de la partie interne du bras.

La branche postérieure ou épitrochléenne (voy. 6, fig. 1, pl. 45) se dirige en bas et en arrière au-dessus de l'épitrochlée, croise en descendant l'olécrâne et la face postérieure du cubitus, et se ramifie à la peau de la face postérieure et interme de l'avant-bras; une de ces ramifications s'anastomose avec l'accessoire du cutané interne.

La branche antérieure ou cubitale (voy. 8, flg. 4, pl. 45), plus considérable, se dirige en bas et en dedans, au-devant de l'articulation du coude, en accompagnant la veine médiane basilique, qu'il enlace par ses ramifications, puis se divise en deux rameaux, dont l'un longe la veine cubitale, l'autre la veine médiane. Tous ces rameaux se divisent et se subdivisent, s'anastomosent entre eux et avec les rameaux du musculo-cutané, et se distribuent à la peau de la moitié antérieure et interne de l'avant-bras. A sa partie inférieure, un de ces rameaux s'anastomose avec le nerf cubital (evv. 2, flg. 2, pl. 45).

### 2º MUSCULO-CUTANÉ.

Ce nerf, qu'on ne doit pas appeler cutané externe, puisqu'il donne des branches musculaires, est la

plus externé des branches terminales du plexus brachial et la plus grêle après le cutané interue. Le musculo-cutané prend son origine du plexus, par un trone commun avec la racine externe du nerf médian, se dirige en bas et en avant (voy. 20, fig. 1, pl. 43), traverse ordinairement l'extre-mité supérieure du muscle coraco-brachial, pour se placer entre le brachial antérieur et le biespe qu'il croise obliquement, et, arrivé au niveau du bord externe du tendon du biespe, traverse l'aponévrose (voy. 5, fig. 1, pl. 45), s'accole à la veine médiane céphalique, en arrière de laquelle il est placé, et devient sous-cutané.

Avant de perforer le coraco-brachial, ce nerf fournit quelques branches à l'extrémité supérieure de ce muscle. Après l'avoir traversé, il donne plusieurs rameaux qui se distribuent à la partie inférieure des muscles bieeps, coraco-brachial et brachial antérieur ; l'un d'eux s'anastomose fréquemment avec le nerf médian.

Au pli du coude, après avoir traversé l'aponévrose, le museulo-cutané longe les veines superficielles de l'avant-bras, telles que les veines médiane céphalique, médiane et radiale, et se divise en deux rameaux. L'un, externe, contourne le côté externe de l'avant-bras pour se perdre à sa face dorsale. L'autre, interne, se divise en plusieurs rameaux parallèles, qui s'anastomosent les uns avec les autres et avec ceux du cutané interne. L'un d'eux s'anastomose au-dessus du poignet avec un rameau du nerf radial (eoy. 6, fig. 2, pl. 45), et fournit quelques filets qui enlacent l'artère radiale et pénérent dans l'articulation. On peut poursuivre quelques uns de ces rameaux jusqu'à la peau de l'éminence thémar. Toutes ces branches sont cutanées et se distribuent à la peau de la partie antérieure et externe de l'avant-bras et de la main.

En résumé, ce nerf est destiné aux muscles de la région antérieure du bras', savoir : le coracobrachial, le biceps et le brachial antérieur, et à la peau de la moitié externe et antérieure de l'avant-bras.

# PLANCHE 43.

### FIGURE 1.

### Plexus brachial.

Inferaration. — Disséquez la moitié inférieure du sterno-mastoidien, détachez avec précaution sa face profonde des parties subjacentes, coupez-le ensuite à son insertion Inférieure et un invean de l'os hyolde supérieurement. Disséquez aussi le grand péctoral et détachez-le de sé insertions sternales et osales, Soies a périeure à son extrémité sternale et au niveau du creux sous-claviculaire; détachez-la du muscle sous-clavien et a maite de la commandation de debors avec le grand pectoral en respectant sutrout les nesfe qui se rendent à la face profonde de ce musçle. Disséquez et renversez de même le petit pectoral. Disséquez maintenant le plexus brachial depuis son origine jusqu'à sa terminaison, en enlevant l'aponévose, le tissu cel·lulaire, et les nombreux ganglions qui le couvrent. Redoublez de précaution, pour la préparation des filtes du sous-clavier, de l'accessoire et de sea mastomoses avec les rameaux perforants des intercostaux, à cause de la grande échnict. Coupez aussi le sous-clavier au delà de son rameau nereux et écartez le bravad toroc.

## Explication de la figure 1-

Parties necessoires. — a. Scalène antérieur. — b. Scalène postérieur. — e, c. Muscle sous clavier. — d, d. Muscle grand pectoral. — e, e. Muscle petil pectoral. — f, Muscle grand dentelé. — g, Muscle sous-scapulaire. — h. Muscle grand dorsal et grand rond. — i, Muscle coraco-brachial. — j, Muscle biceps.

Système vasculaire. — A. Artère sous-clavière. — B. Artère axillaire. — C. Artère humérale. — D. Veine basilique.

Système nerveux.—[1. Tronc i ésultant de l'anastomose des claquème et sixème paires cervicales.

—2. Second tronc nerveux formé par la septième paire, —3. Troisème tronc forme par la butième paire cavicale et la première dorsale, —4. Racíne du nerf pirénique fournie par le plexus bracitail. —5. Filer du sons-calvier s'unissant au nerf phrénique, —6. Nerf du grand deutéle, —7. Ner sus-sepulaire, —8. Racíne du grand deutéle, —7. Ner sus-sepulaire, —8. Racíne du grand petoral. —9. Branche du petil pectoral. —10. Anse anastomotique formée par cos deux nerfs. —
11. Branches sons scapulaires inférieures. —12. Branches du grand rond. —13. Pranche du grand dorsal, —
13. Accessoire du cutané laterne; son ramean anastomotique avec, 15, les rameaux perforants de la deuxième et de la troisème intércostale. —15. Son cameau brachial. —17. Norf cutané interne. —18. Norf cutané interne. —18. Norf cutané interne. —18. Norf cutané interne. —18. Tonc communa un nerf radial et au neré tirondéex.

### FIGURE 2.

Figure schématique qui montre le plexus brachial écarté pour mieux voir son intrication-

#### Explication de la figure 2.

Ginquième branche cervicale. — 2. Sixième branche cervicale. — 3. Septième branche cervicale.
 A. Hultième cervicale. — 5. Première dorsale — 6. Filet du muscle sous-clavier. — 7. Nerf du grand dentelé fourni par les branches antérieures des cinquième, sixième et septième paires cervicales. — 8. Nerf sus-scapaire. — 9. Branches de l'angulàrie et du ribonobide. — 10. Branches sous-scapalulàres su prieures. — 14. Branches du françaire de prieures. — 15. Branches du Françaire du grand dorsal. — 14. Branches du grand rond. — 15. Nerf circonflex. — 16. Nerf occosire du cutaimé interne. — 17. Brachial cutané interné. — 18. Nerf cubilal. — 19. Nerf médian. — 20. Nerf musculo-cutané. — 24. Nerf radial.

# PLANCHE 44.

### FIGURE 1.

Cette figure est destinée à faire voir plusieurs des branches du plexus brachial qui n'ont pu étre bien représentées dans la planche précédente, telles que les nerfs radial, circonflexe, les branches sous-scapulaires supérieures, sous-scapulaires inférieures, et la branche sus-scapulaire.

Préparation. — La même que pour la planche 63. Coupez et enlevez de plus le faisceau superficiel du plexus brachial et les vaisseaux, afin de mettre à nu le trone commun des nerfs radial et circonflexe ret les autres branches collatérales que fournit ce trone.

### Explication de la figure 1.

Système nerveux. — 1, 1, 1. Bacines d'origine du nerf radial. — 2. Nerf radial s'enfonçant dans l'épaissent du triceps et fournissant : 3, une branche pour la peau de la partie interne du bras ; 4, branche de la longue portion du triceps, et, 5, branche de vaste externe. — 6. Nerf sons-scapulaire prépieur. — 7. Nerf sous-scapulaire moyen. — 8. Nerf sous-scapulaire moyen. — 8. Nerf sous-scapulaire uniérieur. — 9. Nerf du grand rood. — 10. Nerf du grand dorsal, — 11. Nerf sus-scapulaire s'enfonçant dans le trou coracoldien et séparé de l'artiere par le ligament coracoldien. — 12. Nerf du grand dentelé. — 13. Nerf circonflexe. — 14. Nerf musculo-cutané coupé.

#### FIGURE 2.

Elle a pour but de montrer la terminaison des nerfs sus-scapulaire et circonflexe sur la partie postérieure de l'épaule.

Préparatiox. — Disséquez les muscles sus et sous-épineux, et échancrez-les afin de poursuivre les nerfqui s'y rendent. Préparez aussi le deltoide et érignez-le en dehors, afin de voir le circonflexe entre ce muscle et le col chirurgical de l'humérus. Faites attention surtout de ne pas couper les rameaux du muscle petit rond et cutanés de l'épante.

### Explication de la figure 2.

Parties accessoires. — a. Claricule. — b. Acromion. — c. Épine de l'omoplate. — d. Ligament formant le troù oracoldien. — e. Muscle sus-épineux. — f. Muscle sous-épineux. Ces deux muscles sont échancrés afin de voir la terminaison du nerf sus-scapulaire. — g. Muscle petit rond. — h. Muscle grand rond. — i. Lougue portion du triceps. — f. Col chirurgical de l'humérus. — k. Delloide érigné. — l. Angulaire. — m. Rhomboide.

Système nerveux.— 1. Pleus brachial vu en arrière. — 2. Nerf de l'angulaire et du rhomboile. — 8. Nerfus-scapulaire traversant le trou coracolide et se divisant en el neu branches: 4, branche du muscle sus-épineux, et, 5, branche du muscle sous-épineux. — 6. Nerf circonflex traversant d'avant en arrière l'espace quadrangulaire formé par le col chirurgical de l'Imméras et les muscles grand rond, petit rond et longue portion du triceps. Ce nerf doune: 7, rameau du petit rond; 8, rameau catané de l'épaule, et, 9, 9, rameaus deltoitilens.



Fig.1.





Dessine dances nature par hevetile Préparé par nucleur

## PLANCHE 45.

Cette planche a pour objet de faire voir les nerfs cutanés de la partie antérieure du bras, de l'avant-bras, de la main et des doigts, en rapport avec les veines superficielles.

PRÉPARATION. — Enlevez la peau et disséquez les nerfs accolés à l'aponévrose et en rapport avec les veines superficielles. Nous préférons cette préparation à celle uaitée généralement dans les amphithéâtres, qui consiste à faire une incision outanée sur le milieu du membre supérieur, à détacher la peau avec le tissu cellulaire et l'aponévrose, à renverser les lambeaux de chaque côté, à poursuivre dans le lambeau tenten els ramifications du nerf cutané interne, et dans le lambeau externe celles du musculo-cutané. Cette manière de procéder a l'avantage, il est vrai, de pouvoir préparer à la fois et sur la même pièce les nerfs cutanés et musculaires, mais elle a le grand inconvénient de ne pas présenter ces nerfs en rapport avec les veines superficielles.

Un autre mode de préparation des nerfs cutanés, qui est surtout employé pour les pièces sèches, consiste à dépositiler le membre supérieur de la peau et de l'aponévrose à la manière d'une anguille qu'on écorche. On obtient ainsi une espèce de gant dont la surface intérieure est formée par la peau et l'extérieure par l'aponévrose. Ou dissèque alors sur la surface extérieure les nerfs en rapport avec les vientes superficielles.

### Explication de la figure 1.

Système vasculaire. — A. Veine médiane. — B. Veine médiane céphalique; elle s'unit avec, C, la veine radiale pour former, D, la veine céphalique. — E. Point où cette veine devient sous-aponétrotique. — F. Veine médiane bastlique s'unissant avec, G, veine cubitale, pour constituer, H, la veine basilique. — I. Point où cette veine traverse l'aponétrose pour devenir profonde.

Système nerveux.—1,1. Branches sus-acromiennes et sus-claviculaires du plexus cervical.—2,2. Branches ascendantes et descendantes du rameau cutané de l'épaule, fournit par le nerf circonflex.—8. Rameau du nerf cutané interne du bras.—4. Nerf accessoire.—5. Nerf cutané interne traversant l'aponévross.— 6. Branche épitrochlètenne de ce nerf s'anastomosant avec, 7, nerf cubital.—8. Branche antérieure ou cubital du nerf cutané interne.—9. Anastomose de cette d'enrière branche avec le nerf cubital.—10. Nerf musculocutané traversant l'aponévrose au niveau du bord externe du tendon du biceps, et se divisant en plusieurs branches.—11, 14, Branches cutanées du nerf radial.

# Explication de la figure 2.

Système vasculaire. — A. Veine cubitale. — B. Veine radiale. — C. Veine médiane. — D. Veine médiane céphalique. — E. Veine médiane basilique. — F. Anastomose des veines superficielles avec les veines professes.

Système nerveux.—1,1,1. Rameaux du nerf cutané literne.—2, Anastomose de ce nerf avec un rameau du nerf cutalit qui traverse l'aponévrose.—3, Nerf musculo-cutané se dégageant derrête la veine médiane céphalique, après avoir traversé l'aponévrose.—4. Son rameau exerne.—5. Son rameau interne.—6. Anastomose de ce rameau avec, 7, nerf radial.—8. Branche cutanée palmaire du uner médian.—9, 9, Rameaux collatérarux du pouce.—10. Collatéral interne de l'index.—11. Trone commun des nerfs collatéral interne de l'index.—12. Trone commun des branches collatérales interne du médius ex externe de l'anunciaire. Ces branches collatérales sont fournies par le médial.—13. Trone commun des branches collatérales interne du petit dojet. Ces denirèes branches sont fournies par le nerf cubità.

#### FIGURE 3.

Elle montre, sur la face palmaire d'un doigt de grandeur naturelle, les rameaux collatéraux s'anastomosant les uns avec les autres et présentant sur l'extrémité du doigt des corpuscules gangiformes en nombre indéterminé.

# PLANCHE 46.

Cette planche représente la terminaison des nerfs cutanés, en rapport avec les veines, sur la partie postérieure du membre supérieur.

PRÉPARATION. - Enlevez la peau avec soin et laissez sur l'aponévrose les nerfs accompagnés par les veines,

### FIGURE 4.

Terminaison des branches cutanées sur la partie postérieure de l'épaule et du bras.

### Explication de la figure 1.

Système nerveux. — 1. Rameaux sus-acromiens (fournis par le plexus cervical superficiel). — 2, 3. Filets ascendants et descendants fournis par le rameau cutané de l'épude — 1. Nerf accessoire du brachial cutané înterne. — 5. Rameau perforant du second intercostal. — 6. Branche épitrochlèenne du brachial cutané interne anastomosée avec son accessoire. — 7. Rameau cutané brachial externe du nerf radial.

#### FIGURE 9

Terminaison des branches cutanées sur la partie postérieure de l'avant-bras et de la main.

## Explication de la figure 2.

Système nerveux.—1. Branche épitrochléenne du brachial cutané interne.—2, 2, 2. Rameaux internes et postérieux du neré tuané la trene.—3. Rameau cutané brachial externe du nerf radial., 4. Rameau dorsal interne formant le collatéral dorsal interne du petit doigt,—5, Rameau dorsal externe se divisant en deux ramusculès : l'un, 6, sanasionose avec le nerf radial; l'autre, 7, fournit deux liteis qui donnent les collateraux dorsaux de la molife interne de la main, savoir : 8, le collatéral externe du petit doigt; 9, le collatéral interne du médius.—12. Nerf dorsal externe de l'annulaire; 210, le collatéral externe de l'annulaire, et 11, le collatéral interne du médius.—12. Nerf dorsal externe de l'annulaire, et 12, son rameau externe formant le collatéral dorsal do pouce,—14. Son rameau interne se divisant en trois rameaux secondaires qui sont : 15, le tronc commun des collatéraux interne du pouce et externe de l'indicateur; 16, le tronc commun des collatéraux interne du pouce et externe de l'indicateur; 16, le tronc commun des collatéraux planters de sur sur le l'indicateur et externe du médius, et 17, le rameau anastomotique avec le nerf cubital.—18, Rameaux sus-nuguéaux provenant des collatéraux planters de

### FIGURE 3.

Elle montre sur un doigt de profil, de grandeur naturelle, les rameaux collatéraux dorsal et palmaire et leurs anastomoses.

## Explication de la figure 3.

Système nerveux. — 1. Branche collatérale palmaire. — 2. Son rameau palmaire. — 3. Son rameau dorsal ou unguéal. — 4. Branche collatérale dorsale. — 5, 5. Anastomoses entre les collatérales dorsale et palmaire.

Fig.1.

Fig. 2.



# PLANCHES 47, 48, 49 et 50.

## 3° NERF MÉDIAN.

La plus volumineuse des branches terminales du plezus brachial après le ner fradial, le médian prend naissance par deux racines, l'une interne, qui vient d'un trone d'où émanent le cubital et le cutané interne, et l'autre externe qui se détache d'un trone qui lui est commun avec le musculo-cutané. Ces racines laissent entre elles un intervalle que trayerse l'artère axillaire. Ainsi constitué, le nerf médian descend le long de la partie interne et antérieure du bras en longeant le bord interne du biceps; arrivé au-devant de l'articulation du coude, il s'enfonce dans l'épaisseur des muscles de la région autièrieure de l'avant-bras entre la seconde et la troisième coulce, passe derrière le ligament annulaire du carpe, et vient se terminer à la paume de la main en se divisant en six branches. En raison de son long trajet, de ses importants rapports et de la multiplicité de ses branches. En raison de son long trajet, de ses importants rapports et de la multiplicité de ses branches. De peut l'étudier partiellement au bras, à l'avant-bras et à le name

A. Au bras. — Ce nerf descend obliquement depuis le tiers antérieur du creux axillaire jusqu'à la partie antérieure et interne du pli du coude; dans ce trajet il est rectiligne et en général sous-aponévrotique.

Ses rapports sont: 1º Avec l'os. En haut il répond indirectement à la face interne de l'humérus; au miveau du pli du coude, il est placé au-devant de cet os, dont il est séparé par le brachial antérieur. 2º Avec les muscles. Contigu en haut au coraco-brachial, il est situé plus bas entre le brachial antérieur, et le bord interne du biceps qui le longe et le recouvre urr peu en avant chez les sujets fortement muscles; che les sujets maigres, il est sous-aponévrotique dans toute sa portion brachiale. 3º Avéc l'arrère. Le nerf et l'artère se croisent obliquement, de manière qu'étant en déhors de l'artère à l'aisselle, le nerf se place ordinairement vers le milieu du bras au-devant de cvaisseau et lui dévient interne au pli du coude. Assez souvent, une fois sur dix à peu près, le nerf passe derrière l'artère. 4º Avec les autres nerfs. Le outané interne longe son bord interne et set séparé plus bas par l'aponévrose brachiale. Le nerf cubital, accolé en haut à son côté interne, s'en éloigne de plus en plus et forme avec lui un triangle à base inférieure. Le nerf radial n'a de rapports avec le médian qu'à la partie supérieure; il est situé en arrière de lui et en est séparé par l'artère lumérale.

Branches collatérales. — Le nerf médian ne donne aucune branche au bras; quelquefois cependant il s'anastomose avec le musculo-cutané, ainsi que nous l'avons signalé plus haut en décrivant ce nerf.

B. A l'acont-bros. — Direction et rapports. — Séparé de l'articulation du coude par le musele brachial antérieur et de la peau par l'épansion aponévrotique du biceps, le médian s'erfonce dans l'épaisseur des muscles de la partie antérieure de l'avant-bras en traversant deux arcades aponévrotiques. La première est pratiquée dans le rond pronateur entre ses insertions épitrochlèennes et coronoidienne; la seconde appartient au fléchisseur superficiel et se trouve placée entre ses insertions épitrochlèennes et radiales. Après avoir traversé ces anneaux, il descend à l'avant bras, eutre le fléchisseur superficiel et le profond, au niveau de la ligne célulleuses qui s'épare ce dernier du fléchisseur du ponce.

Dans ses trois quarts supérieurs, ce nerf répond à la face profonde du fléchisseur superficiel à la quelle il est accolé; dans le quart inférieur, il devient superficiel et apparaît entre les tendons du graud et du petit palmaire, et lorsque ce dernier manque, entre les tendons du grand palmaire et du fléchisseur superficiel. Il est en rapport, dans son trajet antibrachial, en dehors avec l'artère et le nerf'ardial, en dedans avec l'artère et le nerf cubital, et est accompagné par une artère ordinairement grêle (artère du nerf médian), qui est quelquefois très considérable.

Vers la partie supérieure de l'avant-bras, le nerf médian fournit des branches à tous les muscles de la région antibrachiale antérieure, moins le cubital antérieure et la moitié interne du fléchisseur profond, animés par le nerf cubital. Ces branches prennent le nom des muscles auxquels elles se rendent, savoir : branches du rond pronateur, du radial antérieur ou grand palmaire, du palmaire grête, du fléchisseur superficiel, du fléchisseur propre du pouce, de la moitié externe du fléchisseur profond, et du carré pronateur. Elles pénètrent les muscles superficiels par leur face profonde, et les muscles de la couche profonde par leur face superficielle.

Le rameau du rond pronateur se détache du nerf médian au-dessous de l'articulation du coude et fournit constamment plusieurs filets qui pénètrent dans cette articulation.

Le nerf du carré pronateur, appelé encore nerf interosseux, mérite aussi une description particulière;

Accompagné par l'artère du même nom, il se porte vers le ligament interosseux en passant entre le fléchisseur profond et le long fléchisseur propre du pouce; arrivé au carré pronateur, il s'enfonce derrière lui et se divise en plusieurs filets pour ce muscle et l'articulation radio-carnienne.

Chez certains sujets, une des branches du uerf médian descend obliquement en dedans en longeant la partie supérieure de l'artère cubitale pour s'anastomoser avec le nerf cubital.

Au niveau du quart inférieur de l'avant-bras, il se détache du nerf médian une branche destinée à la peau de la main : c'est la branche cutanée palmaire (voy. 7, pl. 47, fig. 2). Elle naît au-dessus du ligament annulaire antiérieur du carpe, descend d'abord accolée au nerf médian, traverse ensuite l'aponévrose antibrachiale, et se divise en deux rameaux : l'un, externe, qui va se perdre à la peau de l'éminence thénar; l'autre, interne, qui se distribue dans la peau de la paume de la main.

C. A la main. — Parvenu derrière le ligament annulaire antérieur du carpe, le nerf médian est placé au-devant des tendons du fléchisseur profond, en dehors de ceux du fléchisseur sublime; il est envelopé conjointement avec ces tendons par une membrane synoviale. Au delà du ligament il s'élargit, s'aplatit, forme une patte d'oie qui donne six branches principales pour la peau et quelques muscles.

Rapports. — On trouve à la main, d'avant en arrière : la peau, l'aponévrose palmaire, l'arcade palmaire superficielle, et enfin le nerf qui recouvre les tendons des fiéchisseurs et les lombricaux. Il est sous-cutané aux doigts et longe leurs parties latérales.

Bronches terminales. — Le tronc du nerf médian se termine à la paume de la main en se partageant en deux divisions : l'une, externe, qui donne ordinairement quatre branches; l'autre, interne, qui en donne deux. Une seule de ces branches est musculaire, les autres sont musculocutanées. Elles se distinguent entre elles par les noms de première, seconde, etc., en comptant du pouce vers le petit doigt.

La première, branche musculaire pour l'éminence thénar (voy. 8, pl. 47, fig. 2), qui provient de la bifurcation la plus externe du nerf médian, est récurrente, décrit une courbe à concavité supérieure, située entre l'aponévrose et les muscles, se divise en autant de rameaux qu'il y a de muscles à l'éminence thénar, et les atteint par leur face profonde.

La seconde (voy. 9, pl. 47, fig. 2) se dirige obliquement en bas et en dehors, en dedans du tendon du long fléchisseur du pouce, croise l'articulation métacarpo-phalangienne, s'accole au côté interne du pouce pour constituer la colletérale externe du pouce.

La troisième longe obliquement le premier espace interosseux, au-devant de l'adducteur auquel elle fournit un rameau, se place au côté interne du pouce, et forme la collatérale interne du pouce. La quatrième branche marche le long du côté externe du second os du métacarne, fournit un

filet au premier muscle lombrical, et se continue le long du bord externe du doigt indicateur pour constituer la collatérale externe de l'index (voy. 10, pl. 47, fig. 2).

constituer la connervie externe us concex (69, 10, 10, 14, 10, 2).

La cinquience constitue le fronc commun des branches colletrales interne de l'index et externe du médius. Elle descend dans le second espace interosseux, donne un filet au second lombrical, et, arrivée au niveau de l'extrémité antérieure de cet espace, es divise en deux rameaux, dont l'uns esporte au côté interne de l'indicateur, et l'autre au côté externe du médius (600, 41, 10, 47, fig. 2).

Le sixième trone, enfin, marche dans le troisième espace interosseux, s'anostomose avec le nerf cubital, et, au niveau de l'articulation métacarpo-phalangienne, se divise également en deux branches qui forment les collatérales interne du médius et externe de l'annulaire (voy, 12, pl. 47, fig. 2). Tous ces nerfs collatéraux, accompagnés par les vaisseaux du même nom, se portent sur les parties antiérieures et latériales des doigts et se divisent en deux rameaux, l'un polmaire, l'autre dorsat. Le premier (voy. 1, pl. 46, fig. 3) s'épanouit dans la pulpe du doigt et s'anastomose à la manière des artères avec le collatéral du côté opposé. Le second (voy. 4, pl. 46, fig. 5) contourne les parties latériales de la dernière phalatage et se perd dans le derme sous-unguéal.

Le dernier tronc reçoit une anastomose du nerf cubital (voy. 17, pl. 47, fig. 2).

Les nerfs médian et cubital, réunis à la paume de la main par la branche anastomotique, forment une espèce d'arcade palmaire, subjacente à l'arcade artérielle palmaire superficielle.

En résumé, le médian ne fournit aucune branche au bras, à l'exception de l'anastomose avec lemusculo-cutané. A l'avant-bras, il anime tous les muscles de la région antérieure moins le cubital antérieur et la moitié interne du fléchisseur profond, et donne la branche cutanée palmaire. A la main, il se distribue aux muscles de l'éminence thénar, aux deux lombricaux externes, et fournit des collatérales aux trois premiers doigts et à la moitié du quatrième.

# 4º NERF CUBITAL.

Le nerf cubital, moins gros que le médian, plus gros que le museulo-cutané, naît d'un tronc qui lui est commun avec le racine interne du nerf médian et le cutané interne. Il descend obliquement de baut en bas et d'avant en arrière, accolé d'abord au nerf médian, s'en écarte ensuite et longe le bord interne du triceps brachial jusqu'au niveau de l'articulation du coude. Parvenu en cet endroit, il s'engage dans une gouttière formée par l'épitrocliée et l'olécrâne, traverse l'extrémité supériend cu cubital antérieur qui s'inserve à ces deux éminences, et va gagner l'avant-bras entre le cubital antérieur et le fléchisseur profond. Il devient superficiel vers le tiers inférieur de l'avant-bras, et se divise en deux branches, l'une dorsale, l'autre palmaire, qui vont se terminer à la main. On peut l'étudier partiellement comme le nerf médian, au bras, à l'avant-bras et à la main.

A. Au bras. — Il est en rapport avec le muscle triceps dont il longe le bord interne; avec le nerf médian qu'il suit d'abord et dont il s'écarte ensuite pour former avec lui un triangle à base inférieure; enfin, avec l'artier humérale qui est placée supérieurement entre lui et le nerf médian.

Le nerf cubital ne fournit aucune branche au bras.

B. A l'acant-brax. — Placé à sa sortic de la goutière formée par l'épitrochlée et l'olécrâne entre le cubital antérieur et le fléchisseur profond, i le nerf cubital devient sous-aponévrotique dans soit inters inférieur et apparaît alors entre les tendons du cubital antérieur et du fléchisseur superficiel. Supérieurement il est séparé de l'artère cubitale par un espace triangulaire à base supérieure, inférieurement il flonge le côté interne de l'artère.

Ce nerf fournit au niveau du coude quelques petites branches articulaires; au-dessous il donne des rameaux au cubital antérieur et à la moitié interne du fléchisseur profond.

A la moitié inférieure de l'avant-bras, il donne une branche (branche onastomotique avec le cutané interné) qui s'accole à l'artère cubitale et se divise en deux rameaux, dont l'un suit l'artère pour se pertire dans son enveloppe et dont l'autre s'anastomose au-dessus du poginet avec le cutané interne.

A quatre travers de doigt environ au-dessus de l'articulation du poignet, le nerf cubital se divise en deux branches: une antérieure musculo-cutanée pour la face palmaire; une postérieure cutamée pour la moitié cubitale de la face dorsale de la main.

C. A la main.—1\* Branche de bifurcation antérieure. Celle-ci, arrivée au niveau de l'os pisiforme, ne asse pas, comme le médian, derrière le ligament annulaire, mais est reçue dans un dédoublement de ce ligament; elle se divise aussitôt en deux branches: l'une superficielle, l'autre profonde.

La branche palmaire superficielle complète l'arcade palmaire formée par le nerf médian, passe derrière le muscle palmaire cutané, lui donne plusieurs gros rameaux, puis fournit une branche simple qui se dirige obliquement sur les muscles de l'éminence hypothénar pour aller former la collatérale interne du petit doigt; et une branchedouble qui, après être anastomosée avec le médiange le quatrième espace interosseux et se bifurque à son extrémité antérieure, en collatérale externe du petit doigt et en collatérale interne de l'amulaire. Le nerf cubital ne fournit donc de collatérale sa la riègion palmaire qu'à un doigt et demi. Les collatérales valurières du cubital donnent,

comme celles du nerf médian, au niveau de la phalange unguéale, un rameau dorsal ou unguéal et un rameau palmaire.

Toutes les branches collatérales palmaires des doigts présentent, surtout au niveau des dernières phalanges, des corpuscules gangliformes gristères ou blanchêtres du volume d'un grain de millet, qui, découverts en France par MM. Andrel, Lacroix et Camus, et étudiés depuis avec soin par Paccini, sont désignés sous le nom de corpuscules de Paccini (t). Ces petits renflements de nature nerveuse, et en rapport avec la sensibilité tactile de la main, seront décrits avec plus de détail à propos du sens du toucher.

La branche palmaire profonde, plus volumineuse que la précédente, passe derrière l'extrémité supérieure du muscle opposant du petit doigt ou traverse son court fléchisseur, et se dirige obliquement de haut en bas et de dedans en dehors vers l'adducteur du pouce, dans lequel elle se termine, et où elle s'anastomose quelquefois avec le médiau et plus rarement avec le radial. Elle décrit ainsi une arcade à convexité dirigée en bas, siude entre les tendons des fléchisseurs sublimes et profonds et les muscles lombricaux; de la couvexité de cette arcade partent des branches pour les muscles de l'éminence hypothénar, les deux derniers lombricaux et tous les muscles interosseux dorsaux et palmaires.

2º Branche dorsale, postérieure ou cutanée. Elle se dirige en bas et en dedans, passe entre la partie inférieure du cubita set le tendon du cubital antérieur, va gagner la partie interne du dos de la main et se divise en deux rameaux: l'un dorsal interne, l'autre dorsal externe.

Le dorsal interne longe le bord interne du cinquième métacarpien et du petit doigt, et constitue le collatéral dorsal interne du petit doigt.

Le darsal externe marche derrière le quatrième espace interosseux et fournit par plusieurs divisions: le collatiral darsal externe du petit daigt; les collatirana darsaux: interne et externe de l'annulaire, et le collatiral darsal interne du médius; il s'anastomose de plus avec les branches dorsales du nerf radial.

Chaenn de ces rameaux se distribue aux doigts par un grand nombre de filets, dont les uns s'anastomosent avec les collatérales palmaires, et les autres se perdent dans le tissu cellulaire et la peau correspondante.

En résumé, le nerf cubital ne donne aucune branche au bras. A l'avant-bras, îl se distribue dans le muscle cubital antériure et dans la moité interne du fléchisseur profond; il donne en outre quelques filets articulaires et une anastomose avec le nerf cutané interne. A la région dorsale de la main, il se tramifie dans, la peau de la moité interne, cù il is 'anastomose avec le radial, donne les rameaux collatéraux dorsaux internes et externes du petit doigt et de l'annulaire, et le collatéral interne du médius. A la région paimaire, il se divise en deux branches : l'une, cutanée, s'anastomose avec le médian, fournit les rameaux collatéraux interne et externe du petit doigt et le collatéral interne de l'annulaire; l'autre, musculaire, est destinée aux muscles de l'éminence trappetheux anx deux lombriculus internes à l'adducteur du pouce et à tous les muscles interoseux.

# 5° NERP RADIAL.

Supérieur en volume à toutes les branches terminales du plexus brachial, le radial paît de ce de lequel il forme un plan profond placé derrière le fisisceau superficiel que nous venons de décrire. Il se drige de haut en bas de dedans en dehors et d'avant en arrière, passe au-devant des tendons du grand dorsal et du grand rond, puis entre la longue portion et la portion interne du triceps pour s'eugager dans la gouttière radiale de l'Ilumérus. En longeant cette goutière il contourne en demi-spirale les faces interne, postérieure et externé de cet os entre celui-ci et la masse commune du triceps brachial, reparaît à la partie externe du bras au niveau de son quart inférieur, où il est situé entre le long supinateur et le brachial antérieur, puis entre ce dernier muscle et le premier radial externe; ot au niveau de l'articulation du coude il se divise en deux branches terminales l'une autrèrieure superficielle, l'autre postérieure profonde.

(1) Voyez Muller, Manuel de physiologie; 2º édition, Paris, 1851, t. I, p. 552,

Avant de s'engager dans la goutitière radiale, il est en rapport en avant avec le faisceau superficiel des nerfs, dout il est séparé par l'artère axillaire. Dans la gouttière il répond à l'artère et à la veine humérales profondes qui le longent.

Branches collatérales. — Dans ce trajet il fournit un assez grand nombre de collatérales. A la partie interne du bras, avant de s'engager derrière l'lumérus, il donne : 1° le rameau cutané brachial interne, qui perce l'aponévrose brachiale et se distribue dans la peau de la partie interne et postérieure du bras; 2° plusieurs gros rameaux pour la longue portion et la portion interne du triceps. A sa sortie de la gouttière radiale, il fournit, 3° le rameau cutané brachia cetzene, qui traverse de suite quelques fibres du triceps et l'aponévrose au-dessus de l'insertion du long supinateur, longe le bord externe du bras, va se perdre en se divisant en un grand nombre de filets à la peau de la région postérieure de l'avant-bras et peut être poursuivi jusqu'au poigné.

4° Rameau du vaste externe et de l'anconé. Ce nerf, placé entre la longue portion et le vaste externe du triceps, se dirige en bas et se distribue dans cette dernière portion et dans l'anconé.

Avant sa bifurcation, le radial donne, 5° des rameaux pour l'extrémité supérieure des muscles long supinateur et premier radial externe.

Brancles terminales.—A. Branche antérieure, superficielle ou cutanée.—Cette branche, qui continue le trajet du merf, est entièrement destinée à la peau. Elle descend verticalement, accolée à la face interne des muscles long supinateur et premier radial externe en dehors de l'artère radiale, et croise perpendiculairement les insertions des muscles court supinateur, rond pronateur et fléchisseur sublime qui la sépareut du radius. Vers le tiers inférieur de l'avant-bras elle change de direction, contourne le bord externe du radius en passant entre l'os et les tendons du long supinateur et des radiaux externes, traverse l'aponévrose, devient sous-cutanée, et s'anastomose avec des filets du musculo-cutané. Un peu au-dessus de l'articulation du poignet, elle se divise en deux rameaux, l'un externe, l'autre juterne.

Le rameau externe longe le bord externe de l'apophyse styloide du radius, du carpe, du métacarpe et du pouce, et forme le collatéral dorsal externe du pouce.

Le rameau interne plus volumineux se dirige sur la face postéricure du carpe et du métacarpe, croise les tendons du long abducteur et du court éxtenseur du pouce, et vient donner à la main les nerfs : collatéral dorsal interne du pouce, collatéral dorsal externe et collatéral dorsal interne de l'index, collatéral dorsal externe du médius, et des anastomoses ace le nerf cubital.

Nous avons vu que la branche dorsale du nerf cubital fournissait les collatérales des autres doigts. Ces deux nerfs, qui s'anastomosent plusieurs fois entre eux, se partagent également la face dorsale de la main et les doigts, et sont disposés de telle sorte que le radial et le cubital se distribuent chacun à deux doigts et demi.

B. Branche postérieure, profonde ou musculaire. — Plos volumineuse que l'antérieure, elle se dirige en arrière, donne immédiatement des rameaux au second radial externe et au court supinateur en arrière sobliquement le court supinateur en contournant le coi du radius, et, parvenue entre les deux couches des muscles superficiels et profonds de la région postérieure de l'avant-bras, elle se divise en un grand nombre de rameaux destinés à tous ces muscles, moins l'anconé, savoir; pour la couche superficiels, l'extenseur propre du petit doigt, le cubital postérieur; pour la couche profonde, le grand abducteur, le court extenseur, le long extenseur du pouce, et l'extenseur de l'indicateur.

Les rameaux destinés à la coucle superficielle émergent tous d'un tronc commun, et pénêtrent les muscles par leur face profonde. Les rameaux de la coucle profonde atteignent les muscles par leur face superficielle. L'un d'eux, le ner interosseux, accompagné par l'artère interosseux postérieure, traverse la ligne celluleuse qui sépare le court extenseur du long extenseur du pouce, descend derrière le lignennt interosseux, passe dans la coulisse de l'extenseur commun, et se distribue aux articulations radio-carpienne, carpiennes, et carpo-métacarpienne, et aux muscles interosseux. Ce rameau présente, au niveau de l'articulation radio-carpienne, un renflement grisâtre doquel se détacheut tous les filtes articulaires.

En résumé, le nerf radial fournit: au bras, aux trois portions du triceps et à l'anconé, et une

petite branche cutanée interne ; à l'avant-bras, il donne le rameau cutané externe, et anime les muscles de la région externe et postérieure ; il se distribue enfin à la peau de la moitié externe de la face dorsale de la main et des doigts.

#### RÉSUMÉ DES NERFS DU MEMBRE SUPÉRIEUR.

Le membre supérieur reçoit ses nerfs sensitifs et moteurs des branches antérieures des cinq dernières paires cervicales et des trois premières dorsales. Les branches antérieures des quatre dernières paires cervicales et la première dorsale forment par leur réunion le plexus brachial, que l'on a partagé en branches collatérales et en branches terminales.

Branches collatérales.—Celles-ci, plus particulièrement motrices, sont destinées aux scalènes et à tous les muscles extrinsèques et intrinsèques de l'épaule, à l'exception du trapèze qui est animé par l'accessoire de Willis et un rameau du plexus cervical. Elles prennent les noms des muscles dans lesquels elles se distribuent.

Branches terminales. — Plus particulièrement mixtes (sauf le cutané interne qui est entièrement sensitif), elles se groupent en cinq ou six trones principaux, se divisent et se ramifient dans la peau et les muscles du bras, de l'avant-bras, de la main et des doigts; avec cette restriction, toutefois, qu'elles sont d'abord plus spécialement musculaires et ensuite cutanées.

Rapports. — Les nerfs cutanés de l'épaule, du bras, de l'avaut-bras et de la face dorsale de la main, sont accompagnés par le système veineux superficiel. Les nerfs musculaires des mêmes portions du membre supérieur suivent le trajet des artères et des veines profondes, mais avec quelques particularités qu'il est intéressant de noter.

A l'épaule, chaque nerf est accolé à une artère qui porte généralement le même nom et se distribue dans le même organe.

Au bras, pour un seul tronc artériel, l'huméral, il existe cinq nerfs correspondants, parmi lesquels on doit surtout distinguer le médian qui affecte des rapports intimes avec l'artère et peut servir de guide dans la ligature de ce vaisseau, aussi a-t-il été considéré comme son satellite. Il importe donc de se souvenir que le médian croise obliquement l'artère en passant le plus souvent au-devant d'elle vers le milieu du bras, pour se placer à son côté interne au pil du coule.

A l'avant-bras, trois nerfs correspondent à deux artères ; et pour ne pas oublier leurs rapports réciproques, il suffit de remarquer que le nerf médian, répondant au milieu de l'avant-bras, peut être envisagé comme son axe, tandis que les nerfs radial et cubital, situés sur les côtés, sont en delors de cet axe : les artères radiale et cubitale, partant d'un trone qui est médian, se dirègue bibliquement en bas pour longer les nerfs du même nom; étant plus rapprochées du médian que ces nerfs, ceux-ci leur sont par conséquent externes par rapport à l'axe de l'avant-bras. Mais si l'on a égard à l'axe du corps, le nerf-cubital est interne à son artère et le radial est externe à la sienne.

A la main, destinée à la préhension et au toucher, la face palmaire est pourvue d'un système nerveux et d'un système vasculaire double. Ainsi : l'areade artérielle superficielle est accompagnée par l'arcade nerveuse formée par le médian anastomosé avec le cubital; l'arcade artérielle palmaire profonde est longée par une arcade fournie par la branche profonde du nerf cubital anastomosée quelquefois avec le médian, ou avec le radial.

Tous les nerfs qui se distribuent au membre supérieur peuvent être distingués en branches cutanées, musculaires et articulaires.

A. Branches cutaniés. — Elles proviennent à l'épaule des branches descendantes du plexus cervical superficiel et du rameau ascendant du circonflexe. Au bras, ce sont: aux régions interne
et postérieure, l'accessoire du cutané interne et ses anastomoses avec les branches perforantes
des deuxième et troisème nerfs intercostaux, avec un ou deux rameaux du brachial cutané interne, et le rameau cutané interne du radial; à la région externe, le rameau descendant du
circonflexe et un filet cutané externe du radial. Trois nerfs cutanés se distribuent à l'avant-bras.
Ce sont: le cutané interne, le musculo-cutané et le rameau cutané externe du radial, répartis
de la manière suivante: le cutané interne donne à la moité interne de l'avant-bras (régions

antérieure, interne et postérieure); le musculo-cutané et le radial donnent à sa moitié externe (le musculo-cutané en avant, le radial en dehors et en arrière.) A la main et aux doigts, nous trouvons à la face palmaire, le médian et le cubital: le médian fournit les rameaux collatéraux des trois premiers doigts et le collatéral externe du quatrième; le cubital donne le collatéral interne du quatrième doigt et les deux collatéraux du cinquième. Le radial et le cubital se partagent également la face dorsale.

B. Branches musculaires. — Tous les muscles intrinsèques et extrinsèques de l'épaule reçoivent leurs nerfs des branches collatérales du plexus brachial. Les muscles de la région autérieure du bras (biceps, coraco-brachial, brachial antérieur), sont animés par le musculo-cutané; le muscle de la région postérieure (triceps) reçoit ses branches du radial. Le médian et le cubital se distribuent aux muscles antérieurs de l'auant-bras; le médian donne à tous ces muscles, moins le cubital antérieur et la moitié interne du fléchisseur profond qui sont animés par le cubital. Les rameaux des muscles des régions externe et postérieure de l'avant-bras émergent du nerf radial. A la face palmaire de la main, le médian donne des rameaux aux muscles de l'éminence théuar et aux lombricaux externes, le cubital aux muscles de l'éminence hypothénar, et par sa branche profonde aux deux lombricaux internes, à tous les muscles interosseux et à l'adducteur du pouce.

Si maintenant nous examinons au point de vue physiologique la distribution de tous ces nerfs, nous voyous que les branches coltatérales du plexus bractital se ramifient dans les muscles abducteurs et adoucteurs qui sont à la fois fléchisseurs et rotateurs du bras sur l'épante; que le musculocutané se rend dans les fléchisseurs de l'avant-bras et dans le coraço-brachial; nous voyons le radial animer les supinateurs et les échisseurs de l'avant-bras de la main et des doigts; le médian se répandre dans les pronateurs et les fléchisseurs de l'avant-bras de la main et des doigts; le médian se répandre dans les pronateurs et les fléchisseurs de l'avant-bras (abit amin et des doigts; enflu, le cubital est destiné à l'adducteur de la main sur l'avant-bras (cubital antérieur), aux adducteurs et aux abducteurs de tous les doigts, sauf le pouce, dont les muscles court abducteur, court fléchisseur et opposant reçoivent des filets du médian.

C. Branches articulaires. — Les nerfs fournis par le plexus brachial aux articulations du membre thoracique proviennent du circonflexe, pour l'articulation scapulo-hundrale; du musculo-cutané, du médian et du cubital, pour l'articulation du coude; du rameau musculo-cutané auastomosé avec un rameau du nerf radial, et du rameau interosseux postérieur, pour l'articulation du poignet; ce demire offle un renflement gristête duquel émanent les filets articulaires.

# PLANCHE 47.

Cette planche a pour principal objet de montrer le nerf médian et le nerf cubital en rapport avec les muscles et les artères. On aperçoit aussi des portions du musculo-cutané, du cutané interne et du radial.

### FIGURE 1.

PRÉPARATION. — Disséquez la portion brachiale des nerfs médian, cubital et musculo-cutané, en conservant avec soin les rapports avec les muscles et l'artère humérale. Les muscles bloeps, rond pronateur et long supinateur ont été érignés afin de voir ces nerfs perforant les muscles.

### Explication de la figure 1.

Parties accessoires. — a, Muscle coraco-bracbial. — b. Biceps. — c. Rond pronateur érigné. — d, Deltoide érigné. — e. Grand supinateur érigné.

Système nerveux. — 1, 1. Nerf musculo-cutant traversant le coraco-brachial et se plaçant entre le bliceps et le brachial antérieur, — 2. Point où le musculo-cutant travers l'aponérone. — 3. Bameau de on nef pout le coraco-brachial. — 6. Bameau de où biceps. — 5. Bameau de ub brachial antérieur, — 6. Nerf médian. — 7. Le même traversant le rond pronateur. — 3. S. Anastomose de ce nerf avec le musculo-cutané. — 9. Bameau du médian pour le rond pronateur. — 10. Nerf cubital. — 11. Nerf brachial cutanté interne. — 12. Accessoire du cutanté interne. — 13. Nerf radial se dégageant entre le brachial antérieur et le long supinateur et se divisant en deux brachies 14, branche postérieure traversant le court supinateur; 15, branche antérieur. — 16. Rameau pour le pous le long supinateur. — 17. Rameau pour le premier radial externe. — 18. Rameau pour le second radial externe. — 19. Rameau catanté du nerf radial.

### FIGURE 2.

Priéraxtrox. — Disséquez les muscles de la région antérieure de l'avant-brax. Coupez les muscles rond pronateur, grand palmaire, petit planiare la teurs insertions supérieures et inférieures, afin de démasquer le passage du nerf médian à travers les anneaux du rond pronateur et du fléchisseur sublime. A la partie inférieure de l'avant-brax, le nerf médian, devenant de nouveau sous-cuiané, fournit entre les tendons du grand et du petit palmaire, une branche cutannée palmaire qu'il faut poursuivre avec soin. Suivez les nerfs médian et cubital à la face palmaire de la main en enlevant la peau, l'aponévrose, et en conservant l'arcade palmaire superficielle. Coupez le long sepinieater, éfiguez les radiaux pour voir le radial traversant le cont supinateur.

# Explication de la figure 2.

Parties necessaires. — a. Tendon du biceps. — b. Anneau du rond pronateur pour le passage du nerf médian. — c. Anneau du féchiageur sublime. — d. Coupe des muecles grand et petit polnaire. — r. Cubiral antérieur. — f. Fléchisseur profond. — g. Muscle fléchisseur propre du pouce. — h. Tendon da muscle grand at paphanire. — f. Fendon da petit polnaire. — s. pendiare. — s. pendiare

Système vasculaire. — A. Artère humérale. — B. Artère radiale — C, C. Artère cubitale. — D. Arcade palmaire superficielle.

Système nerveux. — 1, 1. Nerf médian traversant le rond pronateur, le fiéchisseur sublime et se dégageant au-dessus du polignet eutre les tendons du grand et du peitt palmaire. — 2, 2. Branche du rond pronateur. — 3. Branche du grand palmaire. — 6. Branche du petit palmaire. — 5. Branche du fiéchisseur sublime. — 6. Branche desinée aux muscles fiéchisseur profond des doigles, fiéchisseur propre du pouce, et carré pronateur. — 7. Branche catanée palmaire. — 8. Branche destinée aux muscles de l'émisence thénar, — 9. fiameaux collatérant du pouce. — 19. Collatéral externé de l'index. — 11. Tronc commun des nerés collatéral





18

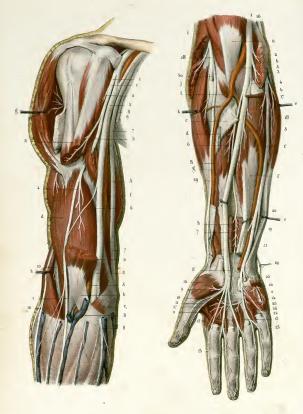

interne de l'index et collatéral externe du médias. - 12. Tronc commun des branches collatérales interne du médius et externe de l'annulaire. - 13, 13. Nerf cubital. - 14. Branche palmaire profonde. - 15. Branche palmaire superficielle, - 16. Nerf du palmaire cutané, - 17. Anastomose du cubital avec le nerf médian. -18. Tronc commun des branches collatérales interne de l'annulaire et externe du petit dolgt. - 19. Branche collatérale interne du petit dolgt. - 20. Nerf radial. - 21. Rameau du grand supinateur visible dans la coupe de ce muscle, - 22. Rameau du premier radial. - 23. Branche profonde ou musculaire traversant le muscle court supinateur. - 24. Rameau qu'elle fonrnit au second radial. - 25, 25. Branche superficielle ou digitale du radial.

# PLANCHE 48.

Cette planche a pour objet principal de montrer le nerf médian et le nerf cubital. On y distingue aussi une portion du musculo-cutané et du radial.

#### FIGURE 4

Portions humérales du médian et du cubital.

PRÉPARATION. - Enlevez la peau et l'aponévrose de la partie antérieure du bras et disséquez les nerfs en conservant les rapports avec les autres nerfs, les muscles et l'artère humérale.

## Explication de la figure 1.

Parties accessoires. — a, a. Biceps coupé. — b. Expansion aponévrotique de ce muscle , séparant la veine médiane basilique de l'artère humérale. — c. Muscle coraco-brachial. — d. Muscle brachial antérieur. e. Rond pronateur, — f. Biceps, — q. Deltoïde érigné, — h. Long supfnateur érigné.

Système vasculaire. — A, A. Artère humérale. — B. Veine médiane basilique.

Système nerveux. — 4, 4. Nerf musculo-culané traversant le coraco-brachial, devenant sous-culané au njyeau du bord externe du tendon du biceps, - 2. Branche qu'il donne au coraco-brachial. - 3. Branche pour le biceps, - 4. Branche du brachial antérieur. - 5, 5, Nerf médian entre les racines duquel passe l'artère humérale. - 6. Son anastomose avec le musculo-cutané. - 7, 7. Nerf cubital. - 8, 8. Nerf brachial cutané interne. - 9. Son accessoire. - 10, 10. Nerf radial.

#### FIGURE 2.

Portions antibrachiales et palmaires du médian et du cubital.

PRÉPARATION. - Coupez, après avoir préparé les muscles de la région antérieure de l'avant-bras, les deux couches musculaires superficielles à leur insertion épitrochléenne, et suivez le nerf médian sur les muscles de la troisième couche. Pour voir le nerf cubital, il suffit de rejeter un peu en dedans le muscle cubital antérieur.

A la main, enlevez la peau, l'aponévrose, l'arcade artérielle superficielle, et poursuivez les branches palmaires superficielles des nerfs médian et cubital jusqu'aux extrémités inférieures des doigts. Pour voir la branche palmaire profonde du nerf cubital, isolez le nerf médian des tendons fléchisseurs et enlevez, au moyen de deux sections, la portion de ces tendons comprise entre le bord inférieur du carré pronateur et l'extrémité supérieure des doigts. Vous trouverez ainsi ce nerf croisant l'extrémité supérieure des muscles interosseux.

### Explication de la figure 2,

Perettes accessoires. — a. Tendon du bieges. — b., b. Coupe des muscles rond pronateur, grand palmaire, petit palmaire et fledisseur sublime à leur insertion épitroellikenen. — c. Insertion radiale du flechisseur superficiel. — d. Insertion radiale du flechisseur superficiel. — d. Insertion radiale du rond pronateur, — e. Muscle cubital antérieur déjeté en dedans pour voir le nerf et l'artère cubilal. — f. Muscle déchisseur profond. — g. Fléchisseur propre du pouce. — h. Carré pronateur. — i., i. Long supinateur coupé. — j. Premier radial externe coupé. — b. Second radial externe érigné en déchors. — l. Court supinateur traversé par la branche musculaire du nerf radial. — m. Muscle opposant. — n. Adducteur du pouce échance? — o. Muscle de l'éminence l'épithéan.

Système vasculaire. - A. Artère humérale. - B. Artère radiale. - C. Artère cubitale.

Système neveruix.—3. Arteri dander.—3. Arteri dander.—3. Arteri dander.—3. Arteri dander.

Système neveruix.—1. Portion antibrachied un nof middian donnant les branches suivantes ! 2, nerf du rond pronateur; 3, nerf de la molité externe du fichiaseur profonet que pour les molité externe du fichiaseur profonet que four feur pour les muscles de l'éminence thécaseur.—8. Branche cutanée palmaire coupée. —9. Branche récurrente pour les muscles de l'éminence thécase —1. 1. Branche collatérale interne du pouce.—12. Collatérale externe de l'index.—13. Tronc commun des branches collatérale interne de l'index et externe du médius.—4. Ar Tronc commun des branches collatérale interne du médius et externe de l'index et externe du médius.—4. Ar Tronc commun des branches collatérales interne du médius et externe de l'index et externe du l'amalutire.—15. Norfs des deux premiers lombricaux.—46. Nerf cubial.—47. Rameau du muscle cubital antérieur.—48. Rameau de la main.—21. Branche palmaire du cubital.—20. Branche.—20. Branche dorsale interne de la main.—21. Branche palmaire profonde traversant les muscles de l'éminence hypotilénar et formant une arcade de la deptit doigt, et, 2½, le tronc commun des collatérales externe du puelt doigt et interne de l'innaliter.—
25. Branche palmaire profonde traversant les muscles de l'éminence hypotilénar et formant une arcade de la convexité de laquelle partent, 25, 26, branches pour les deux derniers lombricaux et pour les muscles inter-osseux.—27. Terminaison de ce nerf dans l'adducteur du pouce.—28. Nerf radial.—29. Branche superii-cielle ou digitale.—30. Branche profonde on unexolaire de ce met.—30. Branche experii-cielle ou digitale.—30. Branche profonde on unexolaire de



Fig. 2.



# PLANCHE 49.

Elle présente le nerf radial au bras, à l'avant-bras et à la main.

#### FIGURE 4.

Nerf radial traversant le triceps pour se placer dans la gouttière radiale de l'humérus.

# Explication de la figure 1,

**Parties accessoires.** — a. Tête de l'humérus. — b. Son corps. — c. Tendons réunis du grand dorsal et du grand rond. — d. Longue portion du triceps. — e. Sa portion interne. — f. Brachial antérieur.

Système: nerveux. — 1. Trone commun des nerfs radial et direonflèxe. — 2. Nerf direonflèxe. — 3, 3. Nerf radial. — 4. Branche cutanée interne du radial. — 5. Branche de la longue portion du triceps. — 6. Branche de la portion interne. — 7. Rameau cutané externe.

#### FIGURE 2.

On voit le nerf radial à la partie postérieure du bras, dans la gouttière radiale de l'humérus.

PRÉPARATION. — Disséquez le triceps brachial, et échancrez sa portion externe, afin de mettre à nu, dans la gouttière humérale, le nerf radial, dont vous poursui vrez les branches musculaires et cutanées.

## Explication de la figure 2.

Parties accessoires. — a, a. Vaste externe. — b. Longue portion du triceps. — c. Vaste interne. — d. Muscle anconé.

Système nerveux. — 1. Nerf radial se dégageant entre la portion externe et la longue portion du triceps et donnant les rameaux suivants: 2, rameau du vaste externe; 3, rameau de l'anconé; 4, rameau du vaste interne; 5, rameau de la longue portion, et, 6, rameau cutané brachial externe. — 7. Circonflexe contournant le col chirurgical de l'humérus et se perdaut dans le déloide.

#### FIGURE 3.

Elle montre sur l'avant-bras et la main, vus de profil, les deux branches terminales du nerf radial, et quelques unes de ses branches collatérales, ainsi que l'anastomose avec le nerf musculocutané.

PRÉPARATON.— Diséquez les muscles de la région poséfreure de l'avant-bras, écartez la coucle superficielle de la coucle profonde, et poursuivez la branche profoude du nerl radial depuis so sortie du court supinateur un jusqu'à sa terminaison dans tous les muscles de cette région. Diséquez aussi les muscles de la région externe et reversez les afin de pouvoir étudier simulianement les deux branches terminaised un erf radial.

### Explication de la figure 3.

Parties accessoires. -a, a Long supinateur. -b, b. Premier radial externe. -c, c. Second radial externe. -d. Court supinateur. -e. Couche musculaire superficielle de la région postérieure de l'avant-bras, érignée -f. Couche musculaire profonde de cette région.

Système nerveux. — 1. Nerf radial se dégageant entre le brachial antérieur et le long supinateur et fournissant : 2, le rameau du long supinateur, et, 3, le rameau du premier radial externe. — 4. Branche postérieure ou musculaire fournissant à son origine, 5, le rameau du second radial etterne. Elle traverse ensuite le court suphateur et donne des rameaus aux muscles de la région postérieur de l'avant-has, savoir : 6, rameau du muscle extenseur commun des doigts; 7, rameau de l'extenseur propre du petit doigt; 8, rameau du cubital postérieur; 9, rameau du grand abducteur et du court extenseur du pouce; 10, rameau de l'extenseu propre du pouce et de l'extenseur propre du pouce et de l'extenseur propre de l'indicateur, et, 11, arc finterosseux.—12, 12. Branche antérieure ou cu-tanée du nerf radial. Elle se dégage entre le long suphateur et le premier radial externe, s'anastomose avec, 13, are finusculo-cutanée, et forurit : 14, le collatéral externe dorsai du pouce; 15, le tronc commun des branches collatérales internes dorsaies du pouce et externe de l'index; 16, le tronc commun des collatérales dorsales interne de l'index et externe du médius, et, 17, rénache anastomorque avec le cubital.

# PLANCHE 50.

#### FIGURE 1.

Branches profondes du nerf radial vues sur la couche profonde des muscles de la région postérieure de l'ayant-bras; la couche musculaire superficielle est en partie enlevée et en partie érignée.

PRÉPARATION. - La même que pour la figure 3 de la planche 49.

## Explication de la figure 1.

Parties accessoires. — a. Cubital postérieur. — b. Coupe de l'extenseur commun des doigts et de l'extenseur propre du petit doigt. — c. Court supinateur traversé par la branche profonde du nerf radial. — d. Long shdocteur du pouce. — e. Son court extenseur. — f. Son long extenseur. — g. Extenseur propre de l'indicateur.

Systeme nerveux.— 1. Trone du nerf radial.— 2. Branche musculaire du radial à as sortie du courtsupiateur, fournissant : 3, 3, les rameaux de la couche musculaire superficielle; 2, les rameaux de la couche profonde, savoir : 5, rameau du long abducteur du pouce, 6, de son court extenseur, 7, de son long extenseur, et 8, de l'extenseur propre de l'indicateur.— 9. Rameau interosseux.— 10. Rendlement gristire de ce nerf d'ob émanent les files pour l'articulation radio-carpienne.— 41, 41. Nerf cubital.

#### FIGURE 2.

Résumé de la distribution générale des branches terminales du plexus brachial.

## Explication de la figure 2.

1. Portion brachfale du nerf médian. — 2, 2. Portion antibrachiale traversant le rond pronateur et le fléchisseur superfield. — 3. Portion palmaire donnant les rameanx des muscles de l'éminence thénar, et des branches collatérale aux trois premiers doigte et la moitie externe du quatrèlme. — 4. Portion brachfale du cubitat. — 5. Sa portion antibrachiale: Elle se divise en denx branches terminales: 6, branche dorsale, et, 7, branche almaire. Cette dernibre donne: 8, les rameaux collatéraux internes de l'annulaire et les collatéraux externe et interne du petit doigt. — 9,9. Branche palmaire profonde. — 10. Nerf brachfal cutant finterne. — 11. Son accessoire. — 12. Nerf musculo-cutané anastomosé avec le nerf médian. — 13, 13. Nerf radial. — 14. Sa branche superficielle, et, 15, sa branche profonde. — 10. Portion de control d





# PLANCHES 51, 52 et 53.

# NERFS DORSAUX.



Les nerfs dorsaux ou thoraciques sont au nombre de douze paires distinguées par les noms numériques de première, seconde, etc., en comptant de baut en bas. La première paire sort du canal vertébral, entre la première et la seconde vertèbre dorsale, la dernière entre la douzième vertèbre dorsale et la première lombaire, et les autres par les trous de conjugaison intermédiaires. Quelques anatomistes, et entre autres Haller, qui regardaient la douzième comme la première lombaire, ne compaient que onze paires dorsale.

Ces nerfs, comme les nerfs cervicaux, naissent de la partie latérale de la moelle par deux groupes de racines, les uns antérieurs, les autres postérieurs, avec cette différence, que ces racines sont moins nombreuses et plus déclies, et que les intervalles qui les séparent sont plus grands et irréguliers. A l'exception de la première paire, qui a quelque ressemblance avec la dernière cervicale, 'toutes ces racines marchent obliquement en bas et en dehors, et offrent d'autant plus de longeuer et d'obliquité qu'on les examine plus inférieurement, de telle sorte que, dans une certaine étendue de leur trajet, elles sont appliquées contre la moelle; enfin , il ya presque égalité de volume entre les racines antérieures et les postérieures. An niveau du trou de conjugaison, chaque groupe de racines postérieures converge, au delà de son gauglion, vers le groupe antérieur, avec lequel il constitue un trone commun, d'où émanent deux branches; une, postérieure, très petite; l'autre, antérieure, plus considérable.

# BRANCHES ANTÉRIEURES DES NERFS DORSAUX OU NERFS INTERCOSTAUX.

Les nerfs intercostaux ont des caractères généraux qui les font connaître, quel que soit le nerf qu'on examine; ils présentent aussi des caractères particuliers qui les différencient les uns des autres. Aussi, pour avoir une comnaissance exacté de ces nerfs, il faut examiner d'abord dans une description générale ce qu'ils ont de commun dans leur ensemble, et faire ressortir ensuite dans une description particulière ce uni est spécial à chacun d'eux.

### 1º DESCRIPTION GÉNÉRALE.

Les douze nerfs intercestaux sont aplatis, rubaniformes, et offrent à peu près tous le même volume; ils sortent par la partie antérieure du trou de conjugaison, communiquent chaeun, par un ou plusieurs filets, avec la chaine ganglionnaire du grand sympathique, et s'engagent aussitôt dans l'espace intercostal correspondant, excepté le dernier, qui longe le bord inférieur de la douzième côte. Placés d'abord à égale distance des deux côtes, entre le muscle intercostal exterue et 2paonévrose, qui est pour ainsi dire, en arrière, la continuation du muscle intercostal interne, ils pénètrent au niveau de l'angle des côtes, entre les deux muscles intercostaux, en se rapprochant du bord inférieur de la côte supérieure. Vers le milieu de la paroi latérale du thorux, ils se divisent en deux rameaux : l'un externe performat ou cutant, l'autre intercostal.

4º Le rameau perforant externe ou cultané traverse le muscle intercostal externe, sort entre les digitations du grand dentelé supérieurement, et du grand oblique inférieurement, puis se divise en deux filets qui se dirigent l'un en avant, l'autre en arrière, pour se perdre tous deux à la pean.

2º Le rameau intercestat continue le trajet primitif du nerf, longe le bord inférieur de la côte et du cartilage qui sont au-dessus, puis se place en avant entre le muscle intercostal interne et une aponévrose qui continue l'intercostal externe, assez souvent même dans l'épaisseur du muscle intercostal interne. Arrivé sur les côtés du sternum, il perfore l'aponévrose et le muscle grand pectoral, se réfléchiet en delors pour se perfore à la peau, et forme le performat entérieur.

Les nerfs intercostaux sont en rapport avec les artères intercostales et leurs veines satellites, qui sont situées au-dessus d'eux, dans la gouttière même des côtes. Ils répondent médiatement à la plèrre dont ils sont séparés, en arrière, depuis le trou de conjugaison jusqu'à l'angle des côtes, par une lame aponévrotique très mince; en avant, par quelques libres des muscles intercostaux internes; dans le reste de leur trajet, par toute l'épaisseur de ces derniers muscles.

Ils donnent dans toute leur longueur des rameaux destinés aux museles intercostaux. Parmi ces rameaux, quelques uns se détachent du nerf intercostal avants a bifurcation, pour se porter le long du bord supérieur de la côte qui est au-dessous ; d'autres vont former des arcades qui s'anastomosent avec les nerfs voisins sur la face interne des côtes.

### 2º DESCRIPTION PARTICULIÈRE DES NERFS INTERCOSTAUX.

Branche autérieure de la première paire dorsale. — Elle se divise aussitét son origine en deux rameaux : l'un, beaucoup plus volumineux que les autres nerfs intercostaux, se dirige en haut, contourne le bord supérieur de la première côte d'errière l'artère sous-clavière, s'anastomose avec la branche antérieure de la huitième cervicale, et concourt à former le plexus brachiai; l'autre, très grele, se porte en bas sous la face inférieure de la première côte, longe son bord interne, donne des branches musculaires aux muscles intercostaux, et devient superficiel sur les côtés de la première nièce du sternum.

Branches autrieures des deuxième et troisième paires dorsales.— Leur trajet dans les parois de la politine n'a rien de remarquable, mais leur rameau perforant externe mérite une description parliculière. Le rameau perforant de la seconde paire, après avoir traversé le deuxième muscle intercostal externe, au niveau de la digitation correspondante du grand dentalé, se dirige en arrière du grand dorsal, vers le creux de l'aisselle, où il s'anastomose avec l'accessoire du cutané interne et un filet du cutané interne, et va se distribuer à la peau de la partie interne et postérieure du bras, jusqu'au coude. Le rameau perforant de la troisième paire a le même trajet, mais set un peu moins volumineux; il sort par le troisième espace intercostal, va s'anastomoser avec l'accessoire du cutané interne, et descend à la partie interne du bras un peu plus haut et plus en arrière que le précédent.

Branches antérieures des quatrième, cinquième, sixième et septième paires dorsales. — Elles offrent ceci de particulier, que la quatrième et la cinquième donnent au muscle triangulaire du sternum, à la peau de la mamelle et à celle de la partie postérieure de l'épaule; que la sixième et la septième se ramifient à la partie supérieure des muscles grand droit et grand oblique.

Branches antérieurs des hutième, neunième, dixième et anzième paires dorsales.—Elles sont destinées surtout aux parois de l'abdomen. Leurs rameaux internes croisent la face profonde des cartilages des fausses côtes au moment ob ceux-ci changent de direction pour devenir ascendants; ils s'engagent dans les parois de l'abdomen, la plupart entre les muscles transverse et petit oblique, quelques uns entre ce dernier et le grand oblique. Après avoir donné des branches multiples à tous ces muscles, ils se divisent au niveau du bord externe du muscle droit en deux rameaux; l'un, perforant, qui vas perdre à la peau de l'abdomen; l'autre, qui pénètre dans la gafne du muscle droit, marche dans l'épaisseur de ce muscle près de sa face postérieure, et se divise en plusieurs ramuscules dont la plupart restent dans ce muscle, tandis que les autres traversent l'aponèvrose au niveau de la ligne blanche et se distribuent à la peau. Les rameaux perforants externes deviennent superficiels au niveau de l'entrecroisement des digitations des muscles grand oblique et grand deutelé, donnent quelques filest à ces muscles et se perfeut dans la peau voisine.

Branche antérieure de la douzième paire dorsale. — Cette branche, que quelques anatomistes rangent dans le plexus lombaire, diffère beaucoup des précédentes; elle n'est pas logée dans un

espace intercostal, mais sous la douzème côte. A la sortie du trou de conjugaisou, elle envoie un trameau de communication à la branche antérieure de la première paire lombaire, puis se dirige en bas et en delux rameau. Pun abdominal, l'autre perforant, Le remeue addominal a un trajet parallèle au rameau abdominal des dernières branches intercostales; il perfore le transverse pour se placer entre lui et le petit oblique, leur fournit des rameaux, s'anastomose presque toujours dans leur épaisseur avec la branche abdominale du plexus lombaire, et se comporte comme les branches précédentes. Le rameau perforant, très considérable, traverse obliquement les muscles petit et grand obliques, croise perpendiculairement la créte ilaque, et va se distribuer à la peau de la région fessière. Quelquefois cette branche fessière manque, elle est alors remplacée par la branche abdominale de la première lombaire.

## RÉSUMÉ DES NERFS INTERCOSTAUX.

Ces nerfs sont destinés aux muscles et à la peau qui recouvrent les régions antérieure et latérale de la cavité thoraco-abdominale. Ils s'anastomosent avec le grand sympathique, avec le plexus brachial subérieurement et le plexus brachial subérieurement.

4° Rameaux musculaires. Ils se distribuent à tous les muscles intercostaux, au triangulaire du sternum, aux muscles grand et petit obliques, transverse et grand droit de l'abdomen, et au pyramidal Jorsqu'il existe.

2º Rameaux cutanés. Ils se rendent à la peau après avoir traversé de dedans en dehors les parois du thorax et de l'abdomen. Ces rameaux perforants forment deux séries distinctes. Les usus apparaissent sur les parties latérales du sternum et de la ligne blanche, ce sont les perforants ontérieux. Les autres, latéraux, traversent au niveau des digitations des muscles grand dentelé et grand oblique supérieurement et entre ce dernier muscle et le grand dorsal inférieurement, puis sed divisent en deux ordres de filets, les uns antérieurs, les autres postérieurs : on peut les appeler perforants latéraux. Indépendamment de ces deux séries de transaux perforants, on en voit une troisieme à l'abdomen, vers le bord externe du muscle droit : on peut désigner ses rameaux sous le nom de perforants mournes.

Nous devons encore rappeler parmi les rameaux cutanés ceux qui se perdent au bras, à la mamelle chez la femme, et ceux qui se distribuent à la région scapulaire postérieure et à la région fessière.

# PLANCHE 51.

Nerfs intercostaux vus sur la face interne de la cavité thoraco-abdominale.

Prágaaktrox. — On peut la faire de deux manières différentes : 1º Sur un sujet frais, ouvez largement les cavités thoracique et abdominale, renversez d'un côté les viseères qu'elles contiennent; puis, sur le côté opposé, détachez la pièrre en la tirant légèrement avec les doigts, et poursuirez les nerfs intercostaux de dedans en dehors, par l'ablation des muscles intercostaux internes, sous-costaux, disphragme et transverse de l'abdomen.

2º Si Ton veut étudier ces nerfs à patrit de leur origine, comme lis sont représentés sur la planche, il est nécessaire d'avoir un sujet dont les os soient devenus leutbles par une macération suffissament prolongée dans l'actie chlorhydrique ou azoitque étendu d'eau. Il faut alors diviser verticalement le sternume il a paroi abdominale antérieure sur la ligne médiane, puis ovurir dans le même seans la cavité thoraco-abdoniale, en arrière, mais en déclors de la ligne médiane, de manière à conserver sur une des molités les régions dorsale et a l'internation de colonne rerethème. Debarrasse, extet modité de tous les organes qu'éle cannient, décoller la pièrre parétale, découvrer la moelle par l'abbaion des corps des verèbres et des méninges ; incisez quéques en maucles intercostaux internes sur le trajet des nerfs; détachez peu à peu le muscle transvers, enfia rameaux nerveux qui rampent entre lut et l'oblique interne; fendez de haut en bas la gaine du muscle ordres, pour metre à nuels nest resi qu'è pramifecte exex qui le traversent avant de se perdre dans les téguments: vous verrez ainsi tout le trajet des nerfs futercostaux et leurs connexions avec les ganglions du grand sympathique.

### Explication de la figure.

Parties accessoires. — a, a. Muscles intercostaux internes. — b, b. Muscles intercostaux externes. — c, c. Sous-costaux. — a. Triangulaire du sternum. — e. Muscle transverse coupé. — f. Petit oblique. — g, g. Muscle droit échanré. — b. Carré des lombes. — f. Muscle posas ilique.

Système vasculaire. — A. Tronc brachio-céphalique coupé. — B. Tronc veineux brachio-céphalique. — C. Aorte abdominale. — D. D. Vaisseaux intercostaux.

Système nerveux. — 1, 1. Face antérieure de la moeile, couverte inférieurement par la dure-mère. — 2, 2. Racines antérieures des nerés intercostaus. — 3. Premier ner intercostal, se divisant en deux rameaux, dont l'un, 4, irès gros, contourne la première côte pour se jeter dans le plexus brachial, tandis que l'autre, 5, aggne le premier espace intercostal. — 6. Deuxième nerf intercostal, se partageant en 7, rameau perforant ou cutané, et. 8, rameau intercostal. — 6. Deuxième nerf intercostal, se partageant en 7, rameau perforants moute dans deux de l'autre de l'autr



PL. 32.



# PLANCHE 52.

Elle présente sur les parties latérale et antérieure du tronc, les rameaux cutanés perforants des nerfs intercostaux et leurs anastomoses avec quelques filets du plexus brachial.

PRÉZARATION. — 1º Pour découvr<sup>É</sup>ir les branches perforantes antérieures, disséquez la peau de la poitriné, le long du bord externe du sternum, et celle de la paroi abdominale le long de la ligne blanche, en allant de deans en debors. 2º Les rameaux (perforants moyens) qui traversent la paroi abdominale an niveau du bord externe du muscle droit, offrant deux ramuscules, dirigés l'un en dedans, l'autre en dehors, doivent être suivis dans ces deux sens; on incisera donne la peau le long du bord externe du muscle droit, on l'enlèvera lambeau par lambeau, en dedans et en dehors, et on laissera les nerfs appliqués sur l'aponévrose. 3º Pour trouver les armeaux cutants (perforants laiferaux), qui precent les muscles intercostaux externes entre les digitations du grand dentelé supérieurement et celles du grand oblique inférieurement, on fera à la peau une inchôn curri-ligne à convexité antérieure, étendue depuis le creux a siliaire jusqu'à au quar postérieur de la créte lliaque, et Por nabatira les ambaeux en déhors et en dedans, afin de poursuivre, de l'origine vers leur terminaison, les files antérieurs et postérieures. On prolongera la dissection, en haut, du creux de l'alsselle jusqu'à la partie interne et postérieure du bras, après avoir écarté céclui-ci du tronc, en bas, jusqu'à la région fessière, pour mettre à nu, d'une part, les rameaux des seconde, troisième et quelquefois quatrième intercostalex, qui se rendent dans les téguments du bras, qu'ha sour feart le caluez de la deuxième intercostalex, qui se rendent dans les téguments du bras, qu'ha sour le part le srameaux fessiers de la douzième intercostalex.

# Explication de la figure.

Parties accessoires. — a. Grand dorsal. — b. Grand pectoral. — c. Grand oblique. L'aponévrose qui couvre ces muscles a été enlevée au niveau de leurs bords axillaires et conservée dans le reste de leur étendue. —d. Grand dentélé. — c. Aponévrose d'enveloppe du muscle droit.

Système nerveux.—1, 4, 1, 1 Rameaux perforants antérieurs thoraciques.—2, 2, 2, Perforants antérieurs adominaux.—3, 3, 3, Perforants moyens.—4. Ramuscule externe du second perforant latéral s'anastomosant avec, 5, l'accessoire du brachial cutané interne, et assez souvent avec le brachial cutané interne interne que même perforant, se perdant aux téguments du thorax et du bras.—6. Ramuscule interne du même perforant, se perdant aux téguments du thorax et du bras.—7. Ramuscule externe du troisème perforant, destiné à la peau du moignon de l'épaule.—
S. Ramuscule interne se rendant à la peau de la mamelle.—9, 10, 11, 12. Branches externes des quarrème, cianquème, sixième et septième perforants latéraux, qui se distribuent à la peau de l'ompolate.—13, 14, 15, 15.
Branches internes des mèmes nerfs, ramifiées aux téguments du thorax et de la mamelle.—17, 18, 19, 20. Ramuscules externes des buildieme, neuv'ème, distième et onzième perforants latéraux, allant à la peau de la portion externe du dos.—21, 22, 23, 24. Ramuscules internes épanouis dans les téguments de la parol antérieure de l'abdomen.—25, 25, Rameau perforant latéraux du douzième intercostal, qui se distribue à la pau de la région fessière.—26 l'ameau fessier de la branche antérieure de la première lombaire s'anastomosant avec le rameau fessier de la bouzième intercostal.

## PLANCHE 53.

Elle montre sur la partie antérieure du tronc les rameaux intercostaux et perforants des douze paires intercostales.

Phésanatrox. — Après avoir mis à nu les nerés sous-cubarés, comme on l'à indiqué dans la planche précediente, enlevez avec précaution, et sans comper les nerés qui les traversent : d'un côté, les muscles grand et petit pectoral, intercostaux externes et grand oblique, ainsi que l'aponétrose qui recouvre le muscle droit; de l'autre côté, les mêmes muscles, plus le grand dentelé, le petit oblique et les trois quarts antérieurs de l'épaisseur du grand droit. Vous découvriteer, de cette manière, les nerés qui rampent entre ces différents plans musculaires, et leurs connexions avec les branches superficielles : mais comme les rameaux intercostaux se trouvent placés en avant dans l'épaisseur des muscles intercostaux internes, il fant échancrer cenx-di, pour les voir dans leur entier.

# Explication de la figure.

Parties accessoires. — a. Portion du grand petoral. — b, b, b, b. Muscles interostaux internes. — a. Grand dentelle. — d. Grand officio conservé en entier. — a. Mem emuscle dont on a enlevé une portion de son épaissenr. — f. Pyramidal. — g. Petit oblique. — b. Coupe du grand oblique. — i. Transverse. — k. Coupe du grand of up petit oblique.

Système merveux. — 1, 4. l'Ocus brachial en rapport avec la veine et l'artire axillaire. — 9, 2. Premièra rameaux intercostaux et perforants latéraux de la deuxième paire intercostale. — 4, 4, 5, 4. Mémes rameaux de la troislème paire. — 5, 5. Anastomoses des rameaux perforants latéraux des deuxième et troislème paires avec, 6, 6, les accessoires des cutanés internes. — De 7 à 7, de chaque cobé, rameaux intercostaux et perforants latéraux des quatrième, ciquième, sixieme, septime, huitième et neuvième paires intercostales. — De 8 à 8, rameaux intercostaux et perforants latéraux des dixième et onzième paires. — 9, 9. Rameaux abdominaux et le fessérs et à dominaux de la première lombaire, anastomosés avec les mêmes rameaux de la dernière intercostale. — De 11 à 11, perforants antérieurs des doute paires dorseales. — De 12 à 21, perforants movens.

PL.53.



# PLANCHE 54.

# DES NERFS LOMBAIRES.

Ces nerfs, au nombre de cinq, qu'on distingue par leur nom numérique en comptant de haut en bas, prennent leur origine du rentlement inférieur de la moelle épinière par des doubles racines qui sont peu espacés les unes des autres, et plus nombreuses que celles des autres régions. Elles se dirigent presque verticalement en bas appliquées contre la moelle, parcouvent un trajet de pluseurs vertèbres avant de sortir du canal rachidien et concourent à former, avec les racines des nerfs sacrés, la queue de cheval. Les racines antérieures, à peu près moitié moins volumineuses que les racines postérieures, naissent, comme nous l'avons déjà dit, très près du sillon médian antérieur, tandis que les racines postérieures ont leur origine dans les sillons collatéraux postérieures. Enfin, les racines antérieures out leur origine dans les sillons collatéraux postérieures. Enfin, les racines antérieures out leur origine dans les sillons collatéraux postérieures sugmentent graduellement de volume de haut en bas, s'unissent entre elles au dela des ganglions des racines postérieures, au niveau des trous de conjugaison, pour donner chacune une branche autérieure et une branche postérieures.

#### BRANCHES ANTÉRIEURES DES NERFS LOMBAIRES.

Les cinq branches lombaires sortent du canal vertébral, la première, entre la dérnière vertèbre dorsale et la première lombaire et la première autre la dernière vertèbre lombaire et la première sacrée, les autres par les trous de conjugaison intermédiaires. Ces branches, beaucoup plus grosses que les postérieures, vont toutes en croissant graduellement de volume depuis la première jusqu'à la dérnière; elles communiquent par un ou plusieurs filiets avec les ganglions lombaires du grand sympathique, descendent obliquement dans l'épaisseur du muscle psoas, et, s'anastomosant les unes avec les autres, forment le plezus lumbaire.

Branche antérieure de la première paire lombaire.—A sa sortie du trou de conjugaison, elle s'anastomose avec la dernière intercostale et la branche antérieure de la deuxième lombaire, puis elle se divise en deux branches que l'on peut appeler abdomino-scrotales.

Branche antérieure de la deuxième paire l'ombaire.—Elle communique avec la première et la troisième, fournit deux branches: l'une qui se dirige en dehors, c'est la fémorale cutamée externe; l'autre qui se dirige en dedans, c'est la génito-crurale des auteurs; et donne constamment deux racines, l'une au nerf obturaleur, l'autre au nerf crural.

Branche antérieure de la troisième paire tombaire. — Elle donne deux rameaux, qui, s'anastomosant avec les branches antérieures de la seconde et de la quatrième paire, contribuent à former le ner ferural et le ner foturateur.

Branche antérieure de la quatrième paire lombaire.— Elle se divise en trois rameaux: les deux premiers s'anastomosent avec ceux venus de la seconde et de la troisième paire pour former le nerf crural et le nerf obturateur; le troisième va se jeter dans la branche antérieure du cinquième nerf lombaire.

Branche antérieure de la cinquième paire lombaire.—Elle forme, en se réunissant avec la moitié de la branche autérieure de la quatrième paire, le nerf lombo-sacré, qui se jette dans le plexus sacré-

### PLEXUS LOMBAIRE.

Le plexus lombaire est formé par les anastomoses des branches antérieures, des trois premières paires lombaires et de la moitié de la quatrième. La réunion de ces nerfs se fait sous des angles aigus et plus ou moins loin des vertèbres; la première branche s'anastomosant avec la seconde près du trou de conjugaison, et les autres à une distance de plus en plus considérable, il en résulte que ce plexus est triangulaire. Il est situé sur le côté des corps des vertèbres, au-devant de leurs apophyses transverses et dans l'épaisseur du musele psoas. On lui distingue des branches collatérales et des branches terminales. Les branches collatérales, sur le nom desquelles les auteurs ont beaucoup varié, sont au nombre de quatre; on peut les appeler: grande abdanino-scrotale, petite abdanino-scrotale, fémorale cutanée externe et génito-cruvale. Les deux premières sont, à leur sortie du psoas, souspéritonéales, les deux autres sous-aponévrotiques. Les branches terminales sont le nerf cruval, le ner foturaute, et le nerf foumbo-sacré.

### A. BRANCHES COLLATÉRALES.

### 1º Grande abdomino-scrotale.

(Grande branche abdominale, branche musculo-cutanée supérieure, ilio-scrotale ou ilio-hypogastrique.)

Cette branche, qu'il est plus juste d'appeler abdomino-scrotale, à cause de sa distribution, naft de la branche antérieure de la première paire lombaire au niveau du trou de conjugaison, passe obliquement au-devant du carré des lombes entre lui et le péritoine, en affectant un trajet presque parallèle à la dernière intercostale avec l'aquelle on la confond souvent. Il est cependant fiscale de les distinguer: l'intercostale est pades sous la dernière côte et atteint le muscle transverse vers la partie moyenne du carré des lombes; la grande abdomino-scrotale atteint le muscle transverse au niveau du bord externe du carré, près de son iusertion à la crête iliaque. Arrivé la, elle s'enfonce entre le transverse et le petit oblique, leur donne quedques filets, longe la crête iliaque, et se divise erdeux rameaux, l'un abdominal, l'autre publice ou scrotal.

Le ramean abdominal décrit un trajet semblable et parallèle à celui de la douzième branche intercostale, avec laquelle il s'anastomose, entre les muscles transverse et petit oblique, et se divise en deux ramuscules, l'un pérforant vers le bord externe du muscle droit, l'autre qui pénètre dans la gaîne de ce muscle, lui donne quelques filets et se termine au niveau de la ligne blanche par un second perforant.

Le romeau pubien ou scrotal traverse le petit oblique, marche entre ce muscle et le grand oblique parallèlement et au-dessus de l'areade fémorale, s'anastomose souvent avec la petite abdominoserotale, et sort par l'anneau cutané du canal inguinal avec le cordon des vaisseaux spermatiques au-dessus duquel il est placé. Il se divise alors en deux ramuscules: l'un, pubien, qui va se distribuer à la peau du pubis ; l'autre, scrotal, qui se perd dans le scrotum chez l'homme, ou dans la grande lèvre chez la femme.

On voit souvent la grande abdomino-scrotale donner, au moment où elle atteint la crête iliaque, une branche cutanée fessière qui perfore le muscle grand chlique, se dirige en bas et en arrière et va se distribuer à la peau de la région fessière.

## 2º Petite abdomino-scrotale.

(Petite branche abdominale, branche musculo-cutanée moyenne, ilio-inquinale.)

Cette branche, que nous proposons aussi d'appeler petite abdomino-scrotale, naît tantôt de la branche antérieure de la première paire lombaire. Eulié de la première anne nerveuse lombaire. Eulié traverse le psoas un peu plus en avant que la précédente, se dirige obliquement en bas au-dessous de la grande abdomino-scrotale à laquelle elle est parallèle, et perfore le transverse au niveau de l'épine lliaque antérieure et supérieure. Elle s'anastomose alors avec la grande abdomino-scrotale et se divise en deux rameaux: l'un, addominal, destiné aux muscles et à la peau de la paroi abdomino-scrotale, sort que perce le petit oblique, suit le trajet du rameau scrotal de la grande abdomino-scrotale, sort comme lui par l'anneau cutané du canal inguinal, quelquefois cependant par un orifice spécial, et se distribue de la même manière.

L'existence de cette branche n'est pas constante, elle est alors suppléée par la grande abdominoscrotale; d'autres fois, après un certain trajet, elle va se confondre avec elle.

## 3° Fémorale cutanée externe,

(Inguino-cutanée, inguinale externe, musculo-cutanée inférieure.)

La troisème des collatérales du plexus lombaire, la fémorale externe, prend ordinairement son origine de la branche antérieure de la seconde paire, ou de la seconde anse nevreuse lombaire. Je l'ai vue naître plusieurs fois par deux racines de la première et de la seconde paire, d'autres fois même du nerf crural. Ainsi constituée, cette branche se dirige en bas et en dehors en traversant le posoa prèse de sa face postérieure, croise obliquement le muscle lilaque contre lequel elle est appliquée par le faccia tiliaca, s'élargit, s'aplatit, et sort de l'abdomen au niveau de l'échaneurre qu'on remarque sur-dessous de l'épine illaque antérieure et supérieure, en croisant l'arcade fémorale. Elle s'engage alors dans l'épaiseiseur de l'aponévrose fascia tata, où elle s'anas-tomose souvent avec quelques branches cutanées du nerf crural. Arrivée à trois travers doigt au-dessous de l'épine illaque, elle devient sous-cutanée et se dirige vers la partie antérieure et externe de la cuisse, où elle se divise en deux ordres de rameaux, l'un fémoral, l'autre fessier.

Le rameau fémoral descend verticalement en bas jusqu'au niveau du genou, et donne dans son trajet, à diverses hauteurs, plusieurs filets récurrents qui décrivent des anses à concavité supérieure et se distribuent à la peau de la partie externe et postérieure de la cuisse. Le rameau postérieur ou fessier décrit aussi une anse à concavité supérieure, se porte en arrière, croise le musele fascia lada, et s'épanouit dans la peau de la région fessière.

#### 4. Génito-crurale.

(Branche inguinale interne, rameau sous-pubien.)

Cette branche, pour laquelle nous préférons la dénomisation de génito-crurale, émane de la branche antérieure de la seconde paire lombaire, quelquefois de la première et de la seconde; je l'ai vue aussi s'anastomeser avec un des ganglions lombaires du grand sympathique. Ainsi constituée, elle se dirige obliquement en bas et en avant appliquée contre les parties latérales de la seconde vertèbre lombaire, traverse le posas près de son insertion vertebrale, et longe la face antérieure de ce musele, contre lequel elle est maintenue par une aponévrose. Puis elle atteint les arrères illaques primitive et externe dont elle suit le trajet, ce qui peut servir de moyen pour la reconnaître, et, un peu au-dessus de l'anneau crural, se divise en deux rameaux dont un s'engage dans le canal inguinda, l'autre dans le canal reguinda.

Le premier, remeau du canal inguinal, quelquefois double, coupe perpendiculairement l'artère épigastrique, s'engage dans l'orifice abdominal du canal inguinal, et parcourt tout le trajet de ce canal placé au-dessous du cordon des vaisseaux spermatiques (nous avons vu que la partie supérieure de ce cordon était longée par le rameau scrotal de la grande abdomino-scrotale); il sort ensuite par l'orifice externe du canal inguinal, et va se perdre dans la peau du scrotum chez l'homme, ou de la grande l'èrre chez la femme.

Le second, rameau du canal crural, croise perpendiculairement l'artère circonflexe iliaque, sort de l'abdomen en traversant le canal crural, perfore l'aponévrose, devient sous-cutané, et va se perdre dans la peau de la partie supérieure et interne de la cuisse.

## PLANCHE 54.

Branches antérieures des cinq nerfs lombaires, plexus lombaire et ses branches collatérales.

Phénarios. — Ouvre l'abdomen par une incision crutalet, renverse le paquet intestinal sur le côté opposé à la préparation, on enlevez-le complétement. Décoller le péritoine avec les doigs, debirrassez les muscles possa l'ilaque et carré des lombes du tissu cellulair et graisseux qui les recouvre; conservez le possa d'un côté, afin de bien voir de quelle manière les nerfis le traversenz; incisez le côté opposé avec précaution, et couche par couche, pour trouver dans son épaisseur le plexus lombaire et ses anastomoses avec les ganglions lombaires du grand sympithique.

Les branches abdomino-scrotales doivent être suivies solgacusement, en séparant avec précaution le transverse du petit oblique, et celui-ci du grand oblique. Le ramean scrotal, étant appliqué au cordon des vaisseaux spermatiques chez l'homme, et au ligament rond chez la femme, passe avec ces organés à travers l'orlice cutané du canal inguinal, et les accompagne jusqu'à leur destination. Quant aux branches cutanée, externe et égnito-curarle, on n'a qu'à les suivre de leur origine vers leur terminaison, en prenant toutefois quelques précautions, au moment où elles 'segagent dérrière l'arcade fémorale et traversent les anneaux inguinal et crural.

## Explication de la figure.

Parties accessoires. — a, a. Douzèmes cottes. — b, b Crêtes desos des lles. — c, c. Carrés des lombes. —
d. Grand et petit pous. — e, e. Muscles lilaques. — f. Muscles grand et petit obliques et transverse accolés.
— g. Mêmes muscles écarrés afin de faire voir le passage des nerés. — h. Muscle obturateur. — i, t. Aponéroses fémorales. L'aponéroses d'un côté a été en partie enlevée pour laisser voir les vaisseaux et nerfs subjacents. — j. Orfice petitoné du canal ingrûnal. — k. Son orfice cutant.

Système vasculaire. — A. Aorte et sa bifurcation recouverte par le plexus nerveux aortique. — B. Vaisseaux fémoraux. — C, C. Artères circonflexes illaques. — D, D. Artères épigastriques. — E, E. Veines saphènes internes

Système nerveux. - 1, 1. Chaîne ganglionnaire lombo-sacrée du grand sympathique. - 2, 2. Douzième nerf intercostal de chaque côté longeant le bord inférieur de la douzième côte. - 3, Branche antérieure du premier nerf lombaire s'anastomosant avec le douzième nerf intercostal, la branche antérieure du deuxième nerf fombaire, les ganglions correspondants du grand sympathique, et fournissant, 4, grande branche abdominoscrotale, et, 5, petite branche abdomino-scrotale. - 6. Branche antérieure du deuxième nerf lombaire anastomosée avec la troisième lombaire et les ganglions correspondants du grand sympathique, et donnant, 7, branche fémorale cutanée externe, et, 8, branche génito-crurale. - 9. Branche antérieure du troisième nerf lombaire qui s'anastomose avec la quatrième lombaire et le grand sympathique. - 10. Branche antérieure du quatrième nerf lombaire s'anasto mosant avec la cinquième lombaire et le grand sympathique. - 11. Branche antérieure du cinquième nerf lombaire s'anastomosant avec le sympathique et avec, 42, le plexus sacré. - 13. Rameau fessier de la grande branche abdomino-scrotale, - 14. Son rameau abdominal, et, 15, son rameau scrotal qui traverse successivement les muscles transverse, petit oblique et grand oblique pour se rendre, en accompagnant le cordon des vaisseaux spermatiques, à la peau du scrotum. - 16. Petite branche abdomino-scrotale qui perfore le muscle transverse, s'anastomose avec la grande abdomino-scrotale et se comporte de la même manière. - 17. Nerf fémoral cutané externe se dégageant de la paroi abdominale au niveau de l'échancrure qu'on remarque au-dessous de l'épine iliaque antérieure et supérieure, - 18, 18, Nerf génito-crural divisé en deux branches : 19, branche du canal inguinal croisant l'artère épigastrique ; 20, branche du canal crural qui croise l'artère circonflexe iliaque. - 21, 21, Nerf lombo-sacré, - 22, Nerf crural naissant du plexus par trois racines. - 23. Nerf crural dans la gouttière du psoas iliagne. - 24. Nerf obturateur émané également du plexus par trojs racines sus-jacentes aux racines du nerf crural. - 25. Nerf dorsal de la verge,

PL.54



# PLANCHES 55 et 56.

## A. BRANCHES TERMINALES DU PLEXUS LOMBAIRE.

### 1º NERP CRUBAL.

Branche terminale la plus externe du plexus, le nerf crural naît des deuxième, troisième et quatrième paires lombaires par trois racines, subjecentes à autant de racines du nerf obturateur. Le tronc volumineux qui en résulte se porte obliquement en bas et en dehors dans l'épaisseur du psoas, s'en dégage bientôt pour se placer dans la gouttière formée par ce muscle et l'iliaque, et sort de l'abdomen avec ces muscles, en passant derrière l'arcade crurale, au niveau de son tiers externe. Là il clange un peu de direction, forme une légère courbure à concavité interne, puis s'élargit, s'aplatit et se divise en un grand nombre de rameaux.

Rapports.—Les racines du nerf crural sont logées dans l'épaisseur du psoas, le tronc est placé entre le bord externe de ce muscle et l'illaque, derrière le fascia illaca; il est séparé de l'arthre par le psoas. A son passage derrière l'arcade fémorale, il est contenu dans la gaine des muscles précédents, gaine distincte de celle des vaisseaux lémoraux, en dehors de laquelle il est situé.

Dans l'intérieur du bassin le nerf crural donne au psoas iliaque un grand nombre de rameaux collatéraux, qui affectent une disposition plexiforme avant leur épanouissement.

Branches terminales. — Le nerf crural se divise un peu au-dessous de l'arcade crurale en un grand nombre de branches, qui sont disposées en deux fuisceaux, l'un superficiel, l'autre profond.

# A. FAISCEAU SUPERFICIEL.

Il fournit la branche musculo-cutanée et les branches de la gaîne des vaisseaux fémoraux.

4° La branche musculo-cutanée se divise en rameaux musculaires, exclusivement destinés au couturier; et en rameaux cutanés qui se distribuent à la peau de la partie antérieure de la cuisse et du zenou.

a. Les rameaux musculaires pénètrent la face profonde du couturier par ses parties supérieure, movenne et inférieure.

b. Les rameaux autanés sont généralement au nombre de trois : il y en a deux qui perforent ordinairement le couturier, le premier vers sa partie supérieure, le second vers sa partie moyeune, pour se rendre ultérieurement à la peau, on les appelle perforants supérieur et moyen; le troisième accompagne le nerf saphène interne, et porte le nom d'accessoire du nerf saphène interne.

Le perforant supérieur traverse la partie supérieure du couturier, se place entre ce muscle et l'aponévrose fémorale, qu'il perce après un court trajet, et devient sous-cutané. Il longe alors la partie antérieure de la cuisse, en marchant parallèlement au nerf fémoral cutané externe, en dedans duquel il est situé, et avec lequel il s'anastomose, puis se divise en deux filets, dont on peut poursvivre les ramifications jusqu'au genou.

Le perforant moyen, placé en dedans du précédent, auquel il est parallèle, se dirige derrière le couturier pour le traverser vers sa partie moyenne, perfore plus bas l'aponévrose, devient ainsi sous-cutané, et se partage en plusieurs filets qui vont se perdre à la peau de la partie interne du genou.

L'accessoire du nerf saphène interne, situé en dedans des deux précédents, se divise aussitôt en deux filets: l'unprofond, satellite de l'artère fémorale; l'autre superficiel, satellite de la veine saphène interne. Le profond croise le nerf saphène interne et longe l'artère fémorale jusqu'au niveau de l'anneau du troisème adducteur; arrivé là, il traverse un petit pertuis de l'aponévrose en abandonnant l'artère, et s'épanouit en plusieurs ramuscules qui s'anastomosent avec le nerfolturateur, le saphène interne et les nerfs voisins, pour former une intrication d'où émanent des filets qui vont se perdre à la partie supérieure de la jambe et à la peau qui couvre la région postérieure et interne de cuisse. Le filet purpériet, satelité de lawieu saphène interne, longe le bord interne du couturier, s'accole à la veine saphène interne, croise le droit interne et les adducteurs, et s'anastomose avec le nerf saphène interne et le rameau staellité de l'artère.

2º Nerfs de la gaine des vaisseaux fémoraux. — Ils sont multiples et naissent au niveau de l'arcade fémorale, quelquefois même au-dessus. Ils es dirigent en bas et en dedans, en passant les uns en avant, les autres, plus nombreux, en arrière des vaisseaux fémoraux; les uns se perdent dans la gaîne de ces vaisseaux, les autres s'épanouissent dans le muscle pectiné et dans la peau de la partie interne de la cuisse. Il n'est pas rare de voir un des rameaux qui passent derrière les vaisseaux fémoraux s'anastomoser avec un de ceux qui passent au-devant pour former un trone qui traverse l'orifice inférieure du canal crural, longe la veine saphène interne, s'anastomose avec les nerfs obturateur, saphène interne et son accessoire, au niveau de l'anneau du troisième adducteur, et se prolonge jusqu'à la peau de la partie supérieure et postérieure de la jambe.

### B. FAISCEAU PROFOND.

Plus volumineux que le superficiel, ce faisceau fournit un grand nombre de branches divisées en branches musculaires pour le triceps, et en branche cutanée, désignée sous le nom de nerf saphène interne.

1º Branches musculaires pour le trierps.—Nous savons que le triceps est composé de trois portions: le droit antérieur, le vaste externe, le vaste interne; chacune de ces portions reçoit plusieurs gros rameaux. Un seul mérite de fixer l'attention, c'est le rameau du vaste interne qui longe le nerf saphène interne, en dehors duquel il est placé et avec lequel il est assez souvent confondu, parce qu'il présente le même volume; il est cependant facile de l'en distinguer par sa distribution dans le muscle, tandis que le saphène continue son trajet jusqu'à la jambe. Ce nerf atteint le vaste interne vers la partig moyenne de la cuisse et se ramifie dans son épaisseur. Quelques uns de ses filets peuvent être poursuivis jusqu'à la partie interne de l'articulation du genou.

2º Nerf saphène interne. — Ce nerf, profondément placé à la cuisse, où il est satellite de l'artère fémorale, devient superficiel à la jambe et satellite de la veine saphène interne. Né du crural en dehors de l'artère, il se dirige en bas en dedans, pénètre dans la gaine des vaisseaux fémoraux, se place au-devant de l'artère, puis longe son côté interne, traverse avec elle le canal fibreux, formé par le vates interne et les adducteurs, et, pravenu à l'orifice inférieur de ce canal (anneau du troisième adducteur), abandonne l'artère, passe par une ouverture spéciale et continue son trajet au-évent du tendon du troisième adducteur. Il vient ensuite se placer derrière le couturier, entre lui et le droit interne, pois se divise au-dessus de l'articulation du genou en deux branches terminales, l'une antérieure réfléchie, perforante inférieure du conturier, l'autre postérieure, qui suit le trajet primitif du nerf, en longeant la veine saphène interne.

Dans ce trajet il donne quelquesois deux rameaux cutanés; un se distribue à la peau de la partie postérieure et interne de la cuisse, l'autre à la peau de la partie postérieure et interne de la jambe. De plus, il s'anastomose dans le canal fibreux de l'adducteur avec des filets de l'obturateur et de l'accessoire.

Branche terminale antérieure, ou perforante inférieure du couturier — Elle traverse le conturier a niveau de la partie supérieured u condyle interne, et forme ains la troisième perforante; elledécrit une anse à concavité supérieure au-dessous de l'articulation du genou, et se divise en trois ordres de rameaux qui sont tous cutanés et se distribuent, les uns au niveau du bord supérieur de la rotule, les autres au niveau de la face antérieure de celle-ci, les troisièmes, descendants, dans la-peau qui revêt la région externe de la jambe. Ils couvrent donc la rotule de leurs ramifications, qui présentent souvent, sur leut trajet, quelques renflements gaugliformes. Branche terminale postérieure. — Située d'abord entre le droit interne et le couturier, point où il est facile de la découvrir, cette branche traverse l'aponévrose, devient sous-cutanée et croise le tendon du couturier pour aller s'accoler à la veine saphène interne dont elle suit le trajet tautôt en avant, tantôt en avant, tantôt en avant, l'autre en arrière. Le postérieur, assez grêle, peut être suivi jusqu'à la mal-téole interne et quelquefois même jusqu'à la plante du pied. L'antérieur, plus considérable, passe avec la veine en avant de la malléole interne, fournit des filets cutanés et va se perdre sur le bord interne du pied, en s'anastomosant avec le nerf musculo-cutané; quelquefois il se prolonge un peu plus loin, et fournit le collatéral interne du gros orteil. Le uerf saphène interne donne le long de la jambe des rameaux à la peau de la face antérieure et de la face postérieure; au niveau du genou, il recoit plusieurs anastomoses des nerfs obturateur et accessoire.

Résumé du nerf cruval. — Le nerf cruval donne donc des branches cutanées pour la peau de la partie antérieure et interne de la cuisse, pour celle qui revêt la partie antérieure de l'articulation du genou et celle de la face interne de la jambe et du pied; des branches musculaires aux muscles posas et lliaque, au pectiné, au deuxième adducteur superficiel, au conturier et aux trois portions du triceps. Une de ses branches cutanées, le nerf saphène interne, accompagne l'artère fémorale et la veine saphène interne.

#### 2° NERF OBTURATEUR.

La moins volumineuse des brauches terminales du plexus lombaire, ce nerf prend naissance par tois racines, des deuxième, troisième et quatrième paires lombaires. Ces trois racines, qui sont placées en avant de celles du nerf crural et les croisent un peu, se réunissent pour former un trone qui se dirige en bas dans l'épaisseur du psoas, entre le nerf crural en delors et le lombo-sacré ne dedans. Ce trone passe plus loin, entre le muscle posoa et la dernième vertèbre lombaire, dans l'écartement des vaisseaux lliaques interne et externe, en longeant le détroit supérieur du bassin, où il est accompagné le plus souvent par l'artère obturatrice; puis il s'élargit, s'aplait et se dirige vers le trous sous-publen dont il traverse la gouttière d'arrière en avant. Au sortir de cette gouttière, ils ed úvies, après avoir foruri quedques rameaux à l'obturateur externe, en quater rameaux terminaux, destinés au droit interne et aux adducteurs, moins le pectiné, qui en reçoit du nerf crural. Il n'en donne jamais à l'Obturateur interne.

Ces rameaux terminaux sont disposés en deux faisceaux : l'un superficiel, l'autre profond, séparés par le muscle petit adducteur (premier adducteur profond);

Le faisceau superficiel est composé de rameaux pour le droit interne, le moyen adducteur (second adducteur superficiel) et le petit adducteur (premier adducteur prefond). Le rameau du petit adducteur se pend immédiatement dans son épaisseur. Le rameau du droit interne passe obliquement entre les deux premiers adducteurs et vas perdre à la face interne du muscle. Le rameau du moyen adducteur est tong et grêde; it va gagner le canal fibreux du muscle grând adducteur, et s'anastomose en ce poit a vec le nerf sapliène interne et son accessoire; il donne quelques filets cutanés à la partie interne et postérieure de la cuisse.

Le faisceau profond est formé par les rameaux destinés au grand adducteur; ils passent entre lui et le petit adducteur (premier adducteur profond), et vont se perdre dans son épaisseur. Nous verrons plus loin que le grand adducteur reçoit aussi des branches du nerf grand sciatique.

## 3° NERF LOMBO-SACRÉ.

C'est la branche la glus volumineuse et la plus interne du plexus lombaire. Elle est formée par la moitié de la branche antiérieure du quatrième et tout le cinquième nerf lombaire; elle descend dans le bassin au-dessus du sacrum, près de la symphyse sacro-iliaque, eu arrière des vaisseaux hypogastriques, s'unit au plexus sacré dont elle constitue une des branches les plus volumineuses, et établit ainsi une communication entre lui et le plexus lombaire. Nous verrons, en décrivant le plexus sacré, que cette branche donne naissance au nerf fessier supérieur, et contribue en grande partie à la formation du grand nerf sciatique.

#### RÉSUMÉ DU PLEXUS LOMBAIRE.

Formé par la réunion des branches antérieures des trois premiers nerfs lombaires et par la moitié de la branche antérieure du quatrième, le plexus lombaire est situé dans l'épaisseur du muscle pesoss, aû il fournit sept branches, quatre collatérales et trois terminales. Des quatre branches collatérales, une seule, la fémorale cettanée externe, est entièrement sensitive et se distribue à la peau de la région externe de la cuisse; les trois autres, la grande et la petite abdomino-servale, et la génito-cruvale sont mixtes, et se ramifient dans la peau et les muscles de la partie inférieure de la partie addreieure de l'abdomen, au serotum chez l'homme, au prins et aux grandes lèvres chez la femme, à la peau de la partie externe et postérieure de la fesse. Des trois branches terminales, le nerf lombo-sacré établit la communication entre les plexus lombaire et sacré, et peut être considéré comme une dépendance du dernier plexus; le cruval et l'obturateur sont des nerfs musculo-cutanés, par conséquent mixes; ils sont destinés au posas ilaque, à l'Obturateur externe, à tons les muscles des régions antérieure, externe et interne de la cuisse, et à la peau des régions antérieure et interne de la cuisse, et à la peau des régions antérieure et interne de la cuisse, et à la peau des régions antérieure et interne de la cuisse, et à la peau des régions antérieure et interne de la cuisse, et à la peau des régions antérieure et interne de la cuisse, et à la peau des régions autérieure et interne de la cuisse, et à la peau des régions autérieure et interne de la cuisse, et à la peau des régions autérieure et interne de la cuisse, et à la peau des régions autérieure et interne de la cuisse, et à la peau des régions autérieure et interne de la cuisse, et à la peau des régions autérieure et interne de la cuisse, et à la peau des régions autérieure et interne de la cuisse, et à la peau des régions autérieure et interne de la cuisse, et à la peau des régions autérieure et interne de la cuisse, et à la peau des régions autérieure et i

Le nerf crural fournit, immédiatement après la condensation de ses trois racines, plusieurs rameaux plexiformes au muscle psoas iliaque. Parvenu dans le pli de l'aine, après avoir passé derrière le tiers externe de l'arcade fémorale et séparé des vaisseaux fémoraux par le psoas, il se divise en deux faisceaux superposés, l'un superficiel, l'autre profond.

Le faisceau superficiel se partage aussitot en deux groupes de nerfs juxtapoésé, dont l'un, plus rapprocide des vaisseaux, se compose des nerfs de la guine des vaisseaux fémoraux, et dont l'autre, plus éloigné, est formé par le nerf musculo-cutané. 1º Nerfs de la gaine des vaisseaux. Ils sont multiples et se ramifient dans la gaine, dans la peau de la partie interne de la cuisse, dans las deux premiers adducteurs superficiels et dans la partie antérieure de l'articulation coxo-fémorale. 2º Nerf musculo-cutané. Il fournit des branches musculaires qui se perdent dans le couturier, et des branches cutanées, dont d'oux, la perforante supérieure et la perforante moyenne, ne font que traverser le couturier pour se ramifier dans la peau de la partie autérieure de la cuisse; dont la troisième, l'accessire, offire deux rameaux satellites, l'un de l'artère fémorale, l'autre de la portion fémorale de la veine saphène interne, qui s'épanouissent dans la peau de la partie interne de la cuisse et du genou.

Le faisceau profond offre aussi deux groupes: le premier, plus rapproché de l'artère fémorale, suit le nerf saphène interne; le second, situé en dehors du précédent, est composé des nerfs musculaires du tricpes crural. Les particularités les plus importantes du nerf saphène sont: l's sa longueur qui est celle de la cuisse, de la jambe et du pied; 2º les rapports qu'il affecte successivement avec l'artère fémorale, en debors de laquelle il est placé supérieurement, et qu'il croise vers la partie moyenne en passant au-devant d'elle; à la jambe et au pied, il marche parallèlement à la veine saphène interne; 3° sa branche réfléchie rotulienne, qui perfore la partie inférieure du couturier. Ainsi donc il y a trois rameaux perforants du couturier qu'on peut distinguer en supérieur, moyen et inférieur; les deux premiers sont fournis par les branches cutanées du nerf musculo-cutané, la troisième émane du nerf saphène.

Le nerf obturateur, émané également des branches antérieures des seçond, troisième et quatrième nerfs lombaires, par trois racines superposées à celles du nerf crural, sort du bassin par la gouttière du trou sous-pubien, et se divise, après avoir donné quelques rameaux collatéraux au muscle obturateur externe, en quatre branches terminales, qui sont destinées au droit interne, à tous les adducteurs moins le pectiné, à la peau de la partie interne de la cuisse et à l'articulation du genou; il s'anastomose aussi avec le saphène et son accessoire.



# PLANCHE 55.

Elle a pour objet principal de montrer les branches terminales du plexus lombaire (nerf crural, obturateur et lombo-sacré). Le plexus sacré n'est représenté ici qu'accessoirement et comme rapport.

Pafeanation des nerfs cruzil, obturateur et lombo-sacré (planches 55 et 56).— 1º Après avoir partugé transverstelment le sujet en deax moitiés, au niveau de la première vertèbre lombaire, détachez du basin le péritoine, le tissu cellulaire graisseux et les vaisseaux; remerases sur le rôté ou enlevez complétement les organes qui sont coutenus dans le bassin, et divisez-le vertieslement, dans le sens antéro-postérieur, en deux parties égales, en céant en arrêre les vereibres fombaires et la colonne sacro-occepienne, en saint ou en coupant avec une forte lame de couteau le symphyse publienne, en avant. Cels fait, découvrez les nerfs cruzal, obturateur et lombo-sacré, par l'abbition du posso, comme nous l'avons dit plus haufon.

2º Disséquez le nerf crural depuis son orgâne jusqu'à l'areade fémorale, coupez celle-el, mais préparez auparant les branches collatérales du plexus lombaire, qui, marchant parallèlement ou perpenditenlairement à l'areade, seralem infailiblement coupées en même temps qu'elle. Au-dessons de l'areade, le nerf crural se divi-ant en Lisceau superficiel (nerf musculo-cutané, nerf de la gaine des valsseeux fémoraux) et en faisceau profond (nerf musculaire, nerf subhre), vous découvirez d'abort le faisceau superficiel.

Pour le préparer, enlevœ dans l'espoce triangulaire (triangle de Scarpa) de la partie supérieure et antérieure de la cuisse, la peau, le faucie supérieure, les angulons et les visseaux lymplatiques superficiel de l'aine, et couservez la veine saphène interne; enlevez aussi la partie cribide de l'aponévrose fémorale (faucie cribri-formis), derrière laquelle vous trouverez la nerf crural et les vaisseaux fenoraux disposés de miantère que l'arteres et au milleu, la veine en dedans et le nerf en dehors. Poursuivez les nerés cuitanés depuis leur origine jusqu'a conturier, qu'ils traversent pour la plupar, depuis ce musele ju-qu'à l'aponévrose, qu'ils perforent règlement, et sur laquelle vous les hisserce couchés en rapport avec la vieue saphène interne.

Le faisceau profond du nerf crural sera mis à découvert, soit en coupant le faisceau superficiel, soit en régant en delors le coutairer, aissi que les ords qui le perforate ou qui lai sont accolés. Cols fait, ou dissèque les muscles de la région antérieure de la cuisse, et on les écarte simplement les uns des autres sans les inciser; on enlève le tissu adipoux, les ganglions lymphatiques profonds et les nombreuses ramifications vasculaires, en ne conservaut que l'artère et la velne fémorale, de cette manière, on peut poursuivre les branches musculaires à la face profonde des muscles l'égèrement renversés. Le nel saphène peut être facilement suivi à la cuisse, le long de l'artère fémorale, qu'il crobs légèrement un niveau de la galne fibreuse fournite par les muscles vaste interne et troisième adducteur; mais il faut éviter de couper son anastomose avec un fliet du nerf obturateur, et la branche de l'accessoire qui l'accompagne. On redoublera de précautins ur la partie inférieure et interne de la cuisse, où le saphène est placé entre le couturier et le tendon du droit interne; là, en effet, il offre placusurs anastomoses, et fournit le remeau préforant inférieur. Le long de la jambe et de la face dorsaie du pied, le nerf saphène devient sous-cutané; on le trouvera par l'ablation de la peau, et on le laissera accolé à l'apouetrose, en rapport avec la veine saphène filerte.

3° La dissection du neré obturaieur ne présente pas de difficultés, il suffit d'enlever le pasas et les vaisseaux litiques, derrière lesquels il est placé, près du déiroit supérieur du petit bassin; à la cuisse, il faut préparer les muscles de la région interne, les écarter les uns des autres après avoir échancré le muscle pectiné ou l'avoir détacté de son insertion supérieure, et suivre les divisions de l'obturateur dans les muscles, ainsi que son anastomose avec le saphine.

#### FIGURE 1.

Faisceau superficiel du nerf crural, depuis l'arcade fémorale jusqu'à sa terminaison.

### Explication de la figure 1.

Parties accessoires. — a. Aponévrose fémorale échancrée supérieurement. — b. Muscle couturler en partie découvert, en partie caché par l'aponévrose. — c. Arcade fémorale.

Système vasculaire. — A. Veine saphène interne se jetant dans B, veine fémorale, et recevant C, la veine sous-cutanée abdominale. — D. Artère fémorale.

Système nerveux.— 1, 1, 1. Premier nerf perforant qui traverse la partie supérieure du contucier, et, un peu un-dessous, l'aponéreure femorie; il s'anasomose avec, 2, 2, 2, le nerf fémorie clutané externe, qui lui est parallèle. — 3, 3, 3. Deuxième perforant traversant la partie moyenne du couturier, et, plus bas, l'aponévrose; il donne, f, un filet au muscle couturier, — 5. Branche cutunée accessoire du nerf saphème externe; elle se diviseen deux remeaux i l'un, 6, 6, rameau satellité de la portion fémorale de la véune saphème interne; l'autre, 7, rameau satellité de l'arrère fémorale. — 3, 8, Nerf de la galne des valsseaux fémoraux. — 9. Rameau antérieur ou réfléché du nerf saphème. — 10. Son rameau direct.

#### FIGURE 2.

Elle montre les nerfs crural, obturateur et lombo-sacré, depuis leur origine jusqu'à leur terminaison. Le faisceau superficiel du nerf crural est en partie coupé.

## Explication de la figure 2.

Parties accessoires. — a. Muscle lilaque. — b. Portion du psoas. — c. c. Couturier. — d. Droit antérieur érigad. — c. Vaste externe. — f. Vaste interne. — g. Pectiné ou premier adducteur superficiel, échancé. — h. Deuxième adducteur superficiel dout on a calevé la portion médiane. — i. Premier adducteur profond. — j. Deuxième adducteur profond ou grand adducteur. — k. Muscle droit interne échancré. — l. Muscle obturateur externe. — m. Arrète crurale.

Système nerveux. — 4. Nerf cural naissant par trois racines. — 2 et 3. Branches qu'il fournit au posso et à Phiague, — h. Paisseau superficiel du nerf crural, coupé en partie. — 5. Nerf du muscle pectiné. — 6. Nerf du deuxième adducteur superficiel, — 7. Nerf de la gaine des vaisseaux fémoraux, formant une anse autour de l'artère. — 8. Rameau satellite de l'artère fémorale, fournit par l'accessoire. — 9. Nerf du droit antérieur. — 10. Nerf du vaste externe. — 11, 41. Nerf su vaste interne. — 12. Nerf supène traversant le canal fibreux formé par le troisième adducteur et le vaite interne. Il se divise en deux rameaux l'un, 13, rameau périon inférieur (du coutrier) réfléchi ou rotulien; l'autre, 14, rameau direct. — 15. Nerf obtuniteur formé par irois racines, placées au-devant de celles du nerf cural. Ce nerf traverse la gouttière du trou sous-publen, au sortir de laquelle il se divise en quatre rameaux. — 16. Rameau du deuxième adducteur superficile. — 17. Rameau du premier adducteur profond. — 18. Rameau du droit interne s'anastomosant avec le nerf saphène et son du premier adducteur profond. — 18. Rameau du droit interne s'anastomosant avec le serf saphène et son caessoire. — 19. Rameau du devième adducteur profond. — 20. Nerf lombo-sacré. — 21. Plexus sacré. — 22. Claine gonglionnaire lombo-sacrée, s'anastomosant avec les plexus lombaire et sacré. — 23. Nerf fémoral cutané externe.



# PLANCINE 56.

Nerf obturateur et divisions du nerf crural.

#### FIGURE 4.

Elle a pour but de montrer à la fois, les faisceaux superficiel et profond du nerf crural, le nerf obturateur et le plexus sacré.

# Explication de la figure 1.

Parties accessoires. -a. Muscle psoas Iliaque. -b. Muscle obturateur interne. -c. Couturier érigné en avant -d. Droit antérieur de la cuisse. -c. Vaste interne. -f. Pectiné. -g. Moyen adducteur ou deuxième adducteur superficiel. -b. Premier adducteur profond. -i. Second adducteur profond ou grand adducteur, -f. Droit interne. -f. Artère fémorale.

## FIGURE 9

Portion jambière du nerf saphène interne, appliquée sur l'aponévrose et en rapport avec la veine saphène interne.

# Explication de la figure 2.

Système nerveux.— 1. Branche réfichie roullienne du nerf saphène interne ; elle perce l'appnétrose au niveau du condyle interne du fémur et se perd à la peau de genou.— 2. Rameau direct du nerf saphène, longeant la veine, et se divisant, après avoir fourni des ramifications à la peau des régions aniérieure et postérieure de la cuisse, en deux rameaux : l'un, 3, rameau postérieur, qui s'épanouit sur la malifoie interne du raisque jusqu'à la plante du pled; l'autre, 4, rameau unérieur, qui s'épanouit sur la malifoie interne du raisque de l'appeau qui revêt le côté interne du tarse, — 5. Rameau calcanien du nerf tibial postérieur, — 6. Ramuscules du nerf musculo-cutant péronien.

# PLANCHES 57, 58 et 59.

# DES NERFS SACRÉS.

Les nerfs sacrés, généralement au nombre de six paires, naissent de la partie inférieure de lu moelle épinière (renflement inférieur) par deux faisseaux ou groupes de racines, l'un antérieur, plus petit, et l'autre postérieur, plus considérable. Les groupes des racines sacrées renferment en général d'autant moins de filets radie ulaires qu'ils sont plus inférieurs; ils descendent perpendiculairement dans le canal sacrée to constituent avec eux des deruiters paires fombaires ee que l'on désigne sous le nom de queux de chezel. Les racines postérieures se renflent, dans le canal sacrée même, en augulions qui sont d'autant plus éloignés des trous sacrés et d'autant plus petits, qu'ils sout plus inférieurs; le gauglion de la sixième paire est à peine marqué. Les groupes des racines postérieures se réunissent, après la formation de leurs gauglions, avec eeux des racines antérieures, pour produire les trones nerveux qui se partagent, après un court trajet, en branches autérieures et postérieures.

### BRANCHES ANTÉRIEURES DES NERFS SACRÉS.

Beaucoup plus grosses que les postérieures, les branches antérieures sortent du canal sacré par les trous sacrés antérieurs : la première entre la première et la deuxième pièce du sacrum; la cinquième, par un trou qui est formé par le sommet de cet os et la base du coceyx; la sixième se dégage par l'échanerure qui se remarque sur la partie latérale et supérieure du coceyx; les intermédiaires par les trous sacrés intermédiaires. Ces branches diminuent de grosseur par degris, à partir de la seconde, de sorte que les deux dernières sont très déliées; toutes s'anastomosent presque toujours par de doubles rameaux avec les ganglions sacrés du grand sympathique.

Branche antérieure de la première paire sacrée.— D'un volume considérable elle descend obliquement en bas et en debors, le long du bord supérieur du musuele pyramidal, et se joint au nerf lombo-sacré et au second nerf sacré pour concourir à la formation du plexus sacré.

Branche antérieure de la seconde paire sacrée. — Elle se comporte comme la précédente dont elle a presque le volume, se porte moins obliquement en dehors et se jette dans le plexus sacré.

Branche antérieure de la troisième paire sacrée.— Un peu moins volumineuse que les précédentes, elle se porte presque horizontalement en dehors pour s'anastomoser avec la deuxième et la quattième.

Branche antérieure de la quatrième paire sacrée. — Cette branche, moitié moins volumineuse que la troisième, se divise à sa sortie du trou sacré en deux rameaux, dont l'un, plus considérable, se dirige légèrement en haut pour entrer dans la formation du plexus, tandis que l'autre se porte en bas pour s'unir avec la einquième paire, et donner quelques nerfs viscéraux et le nerf du releveur de l'anux.

Branche antérieure de la cinquième paire sacrée.— Ellosst très grêle et se divise en deux rameaux, un ascendant, l'autre descendant, qui vont s'unir, le premier à la quatrième et le deruier à la sixième paire.

Branche antérieure de la sixième paire sacrée. — Malgré sou excessive ténuité, on lui distingue trois rameaux, un ascendant qui se réunit à la branche antérieure de la cinquième, un moyen qui contribue à former le plexus hypogastrique, et le dernier, composé de filets descendants qui vont se

pordre à la peau de la région ano-coccygienne, et se distribuer aux muscles grand fessier, ischiococcygien, releveur et splincter de l'auus. Le filet du grand fessier ne parvient à ce muscle qu'après avoir traversé le ligament sacro-sciatique.

#### PLEXUS SACRÉ.

Le plexus sacré est formé par la réunion à angle aigu du nerf lombo-sacré aux branches autirieures des trois premières paires sacrées et à la moitié de la quatrième. Ce plexus est situé sur la partie latérale et postérieure de l'excavation du bassin, au-devant du muscle pyramidal, en arrière des organes contenus dans l'excavation du bassin et de l'artère hypogastrique dont il est séparé par l'aponévrose pelvienne. Il a la forme d'un triangle dont la base mesure la largeur des quatre premiers trous sacrés, et dout le sommet, qui n'est autre chosc que l'origine du nerf grand sciatique, répond à l'échancrure sciatique. Il communique avec le plexus lombaire au moyen du nerf lombo-sacré.

Les branches que fournit ce plexus sont distinguées en collatérales et en terminales.

#### A. BRANCHES COLLATÉRALES DU PLEXUS SACRÉ.

On partage les branches collatérales en antérieures et en postérieures. Les premières, au nombre de cinq, sont : les branches viscérales, les branches du releveur de l'anus, le nerf du musele obturateur interne, le nerf and eutané, et le nerf honteux interne. Les branches postéricures, au nombre de quatre ou cinq, sout : le nerf fessier supérieur, le nerf fessier inférieur, et les nerfs du pyramidal, du carré crival et des jumeaux.

# Branches collatérales antérieures.

#### 1º BRANCHES VISCÉRALES.

1º En nombre variable de quatre à huit, elles sout fournies principalement par la quatrième, at souvent aussi par la toisème paire; elles se dirigent en avant sur les parties latérales du rectum et du bas-fond de la vessie, et vont se jeter dans des ganglions plats membraniformes du grand sympathique, pour former un entrelacement presque inextricable nommé placus hypogoatrique, dont les rameaux sont destinés au releveur de l'anna, au rectum, à la vessie, à la prostate et aux vésicules séminales chez l'homme; au corps, et même au col de l'utérus, malgré l'opinion contraire de quelques anatomistes, et au vagiu chez la femme.

## 2º BRANCHES DU RELEVEUR DE L'ANUS.

Indépendamment des rameaux qu'il reçoit du plexus hypogastrique, le releveur de l'anus est encore animé par un rameau spécial provenant de la quatrième paire. Ce nerf, long et gréle, passe obliquement au-devant du muscle ischio-coccygien, et atteint par sa face antérieure le releveur de l'anus, dans lequel il se ramifie.

## 3° NERF DU MUSCLE OBTURATEUR INTERNE.

Emané par plusieurs racines de la partie antérieure du lombo-sacré et du premier nerf sacré, il sort par le grand trou sciatique, contourne l'épine ischiatique et reutre dans le bassin par le petit trou sciatique, pour atteindre, par la face antérieure, le muscle obturateur, dans lequel il se ramifie par plusieurs filets divergents.

# 40 NERF ANAL CUTANÉ OU BÉMORRHOÏDAL.

Il nait de la partie inférieure et antérieure du plexus sacré, principalement de la troisième et de la quatrième paire, sort du bassin comme le précédent, au niveau du bord inférieur du pyramidat, traverse quéquéois le petit ligament sacro-sciatique, et rentre dans le bassin en contournant l'épine ischiatique. Il s'engage alors dans l'excavation ischio-rectale, s'anastomose avec le honteux interne, et se termine par un grand nombre de rameaux divergents destinés au sphincter et à la peau de l'auns.

### 50 NEAF HONTEUX INTERNE.

Il est constitué par une grosse branche aplatie, qui émane de la partie inférieure du plexus, des deuxième, troisième et quatrième paires, et sort du bassin par le grand trou sacro-sciatique, an niveau du bord inférieur du muscle pyramidal. Il contourne l'épine ischiatique conjointement avec l'artère honteuse interne, et rentre dans le bassin par le petit trou sacro-sciatique. Là il se place dans la gouttière à concavité supérieure formée par l'insertion inférieure du grand ligament sacro-sciatique; appliqué d'abord contre la face interne de la tubérosité, il se place ensuite entre le muscle obturateur interne et son aponévrose. Parvenu au bord postérieur du muscle transverse du périnée, il se divise en deux branches, une inférieure ou périnéale; l'autre supérieure, pénieune, dorate de le verge clèx l'homme, cittoridieme chez la femme.

A. La branche inférieure, périnéale ou superficielle, la plus volumineuse des branches de terminaison, se porte en avant, en haut, au-dessous du muscle transverse du périnée, et se divise, a près un court trajet, en deux rameaux: l'un inférieur ou superficiel, c'est le rameau superficiel du périnée; l'autre supérieur ou profond, c'est le rameau bulbo-urérol, ou mieux, musculo-bulbaire.

Avant sa bifurcation, la branche périnéale donne un rameau collatéral qui présente beaucoup de variétés pour sa distribution et son volume : c'est le rameau périnéal externe.

Ordinairement ce rameau traverse le grand ligament sacro-sciatique, longe la face interne de la tubérosité ischiatique, et va se distribuer au dartos chez l'homme et à la grande lèvre chez la femme, en s'anastomosant avec la génitale externe fournie par le petit sciatique et avec le rameau superficiel du périnée.

Le rameus superficiel du périnée se dirige obliquement en avant dans l'espace triangulaire formé par les muscles ischio-caverneux, bulbo caverneux, transverse du périnée, espace dans lequel il s'anastomose quelquefois avec le rameau périnéal externe, et se divise en plusieurs filets qui se perdent au scrotum et au dartos chez l'homme, à la peau de la face inférieure de la verge, et à la grande lèvre chez la femme.

Le rameau bulbo-urétral ou muculo-bulboire se divise aussi en plusieurs ramuscules qui se perdent aux muscles releveur de l'anus, sphincter, transverse du périnée, bulbo-caverneux, ischiocaverneux, au bulbe de l'urêtre chez l'homme et au bulbe du vagin chez la femme.

B. La branche supérieure, pénieme, profonde, dorsale de la verge, continue le trajet ascendant de la branche primitive, accolée à la face interne de la branche ischio-publienne, se place entre elle et la racine correspondante du corps caverneux, traverse l'arcade publienne d'arrière en avant sur les parties latérales du ligament suspenseur de la verge, et gagne la face supérieure du pénis chez l'homme et du clitoris chez la femme, accompagnée par l'artère du même nom. Elle se divise en plusieurs filets, dont un seul est interne et les autres externes; l'interne longe la partie médiane du corps caverneux et arrive jusqu'an gland; les filets externes, très minces, se dirigent obliquement up bas et en ayant, se perdent à la peau de la verge et peuvent être pourspiris iusurd'an prépuec.

#### Branches collatérales postérieures.

#### 4º NERF FESSIER SUPÉRIEUR.

Cette branche assez volumineuse se détache du nerf lombo-sacré avant son uniou avec la première paire. Elle sort du bassin par la partie la plus élevée de l'échancrure sciatique, au niveau du bord supérieur du pyramidal, eutre lui et le moyen fessier; puis se réfléchit pour se placer entre le petit et le moyen fessier. Là elle se divise en deux rameaux : l'un suit l'insertion supérieure du petit fessier (ligne courbe inférieure), et se ramifie dans le moyen et le petit fessier; l'autre se dirige obliquement en bas, entre ces deux muscles, auxquels il donne quelques rameaux, et va se terminer dans le muscle fascia lata. Ce nerf est accompagné dans tout son trajet par l'artère fessière supérieure.

# 2º NERF PETIT SCIATIQUE OU PESSIER INFÉRIEUR.

Il se détache de la face postérieure du plexus sacré par deux racines, fournies par les deuxième et troisième paires sacrées. Il sort du bassin avec le grand nerf sciatique en arrière duquel il est placé, au-dessous du bord inférieur du muscle pyramidal, en avant du grand fessier, et se divise aussitôt en deux branches, l'une musculaire, l'autre cutamée.

La branche musculaire couvre de ses nombreuses ramifications ascendantes et descendantes la face antérieure du muscle grand fessier dans lequel elle se perd.

La branche cutanée descend verticalement derrière le grand nerf sciatique, croise la tubérosité de l'ischion, passe ainsi au-devant du grand fessier, derrière le biceps et le demi-tendineux, entre ces miscles et l'aponévrose. Au creux du jarret, elle se divise en deux rameaux dont l'un se perd dans la peau, dont l'autre accompagne la veine saphène externe, et peut être poursuivi jusqu'au tiers inférieur de la jambe, où il s'anastomose avec le nerf saphène externe. Elle fournit à la cuisse plusieurs rameaux cutanés, formant des anses à concavité supérieure qui se perdent à la peau de la partie postérieure et interne; quelques rameaux se distribuent aussi à la région externe, d'autres remontent même jusqu'à la région fessière.

Au niveau du bord inférieur du muscle grand fessier, elle donne une branche récurrente, génitale externe (ramus pudendalis inferior), qui se dirige en dedans et d'arrière en avant, contourne la cuisse au-dessous de la tubérosité sciatique, croise les muscles biceps et demi-tendineux à leurs insertions ischiatiques, puis remonte le long de la branche ascendante de l'ischion, placée entre la pean et l'aponévrose inférieure du périnée; elle arrive ainsi chez l'homme à la face inférieure du scrotum, et va se perdre dans le dartos, où elle forme, en s'y réunissant avec le nerf honteux interne, un véritable réseau plexiforme. Chez la femme, cette branche se distribue dans la peau de la grande lèvre

Le nerf petit sciatique donne donc des branches musculaires au grand fessier et des branches cutanées au scrotum ou à la grande lèvre, aux parties interne postérieure et externe de la cuisse, et supérieure de la fesse.

# 3º NERPS DU PYRAMIDAL, DU CARRÉ CRURAL ET DES JUMEAUX.

Ces muscles reçoivent de petits rameaux qui leur sont propres et qui naissent de la partie posérieure du plexus. Le nerf du carré crural mérite de fixer notre attention; il est situé au-devant du grand selatique qu'il est nécessaire de déplacer pour le voir, et va se perdre dans le muscle carré; il fournit aussi au jumeau inférieur et à l'articulation coxo-femorale. Nous verrons plus loin que le rameau du jumeau supérieur vient assez soûvent du nerf du muscle obturateur interne.

# PLANCHE 57.

Elle est destinée à faire voir le plexus sacré, ses branches collatérales et terminales.

Práfenarion. — La dissection de ce plexus est difficile, parce qu'il est toujours incommode de porter les instruments dans le fond du bassin : aussi est-il nécessaire de partager celui-ci en deux moidés verticales. Pour cela incisez, d'une part, le corps de l'un des pubis à un pouce de la symphyse, ou bien désarti-culez celle-cl en ayan soin de laisser intacts les organes génitaux externes, afin d'étudier le nerf honteux interne; d'une autre part, couper la symphyse sacro-ll'apue du côté où a été faite la section du publis, ou bien sécar su la ligne médiane la colonne sacro-occeptenne et les dernières vertèbres lombaires, en conservant les organes génitaux internes et le rectum pour étudier les branches visécrales. Divisee les replis périonéux, débarras-ser l'excavation du bassin du tissu cellulaire adipeux et des nombreuses ramifications vasculaires luypo-gastriques, reveresse et érience na vant les organes un si y trouveil conteaux.

C'est alors seulement qu'il est aisé de suivre la marche des branches fournies par le plexus sacré, branches dont les unes se distribuent dans les organes contenus dans le bassin, dont les autres sortent de celui-ci pour se ramifier à l'extérieur, dont les dernières enfin sortent du bassin pour y rentrer après un court trajet. Le muscle pyramidal peut servir de guide dans la dissection de ces deux derniers orders de branches; cest, en eflet, an niveau de son bord supérieur que sort le nerf fessier supérieur, tandis que la majeure partie des autres nerfs se dégage an-dessons de son bord inférieur. Pour découvir tous ces nerfs, retourner la pièce, disséquez avec soin le muscle grand fessier, en métageant autant que possible les nerfs catanés que vous rencontrerez vers le milleu de son hord laiférieur, lieu de sortie du peilt nerf scalatque; renversez le grand fessier en haut et en arrières, après l'avoir détaché du fémur et de la partie postérieure du grand ligament sacro-scalique; et disséquez et déclache de la même manière le moyen fessier, mais sans couper les branches cutaines et musculaires du peilt nerf scalatque, placées les unes vers le bord inférieur du moyen fessier, les autres à sa face interne, par laquelle elles péntirent dans sou épalsseur,

Cela fait, découvrez, sprès avoir enlevé le tissu cellulaire graisseux, les nerfs fessiers supérieur et inférieur, grand sciatique, honteux interne, nerf du muscle obtutateur interne, qui sortent du hassin au-dessus et au-dessous du muscle pyramidal; vous érignerez le grand sciatique à sa sortie du hassin, pour voir le nerf du muscle carré; vous suivrex enfin la distribution de ces nerfs en compant le moins possible leurs ramifications.

La préparation du nerf honteux interne demande beaucoup de soin et de lenteur: il faut le suivre, d'abord, depuis son origine junqu'à as ordit de bassin par le grand trou socro-scialique, essuite depuis ce trou jusqu'à sa rentrée par le petit trou sacro-scialique; à cet endroit, il est masqué par le grand ligament sacro-scialique, qu'il est hon de couper; au delà il se place dans l'excavation bello-rectale, que vous débarraserez du tisua de peux qui la remplii. C'est à ce moment qu'il content de procéder à la dissection des muscles de la région anopérindale, et de suivre les divisions du nerf honteux interne, qui vont aux muscles et à la peau du périnée et de l'anus, et aut sparties génitales externes.

## FIGURE 1.

Plexus sacré, ses branches collatérales et ses anastomoses avec le grand sympathique.

## Explication de la figure 1.

Parties accessoires. — a. Surface auriculaire du sacrum. — b. Muscle pyramidal coupé. — c. Muscle pyramidal du côté opposé, conservé. — d. Muscle obturateur interne. — c. Releveur de l'anus coupé. — — f. Ischie-occegjein. — g. Rulbe de l'urbier. — h. Transverse du périnde coupé.

Système vasculaire. - A. Aorte abdominale au moment de sa bifurcation. - B, B. Artère iliaque primi-

Fig. 2.

PL.57.

Fig. 1

tive. — C. Artère iliaque interne ou hypogastrique, coupée. — D. Artère fessière supérieure. — E. Artère obturatrice. — F. Artère et veine iliaques externes.

Système nerveux. — 1, 2, 3, 5, 5, 6. — Branches antérieures des nerés sacrés. — 7. Trone lombo-sacré. — 8, 8. Ganglions sacrés du grand sympathique, s'anassomosant avec les nerfs précédents. — 9. Plexus sacré. — 10. Ses branches viscérales. — 11. Nerf du releveur de l'anus. — 12, 12. Nerf du muscle obturateur interna. — 13. Nerf and catané. — 13. Nerf notres interne se divisant en deux branches : l'une, 15, branche supérieure on dorsale de la verge, traverse l'arcade publienne en dehors du ligament suspenseur de la verge, sur le dos de laquelle elle se ramilie; l'autre, 16, branche inférieure on périnéale, fournit, 17, la branche périnéale externe, et se partage en deux rameaux l'un, 35, amaeus apperficied du périnée, qui se rend à la face inférieure de la verge et au scrotum; l'autre, 19, rameau bulbo-arétral qui se distribue au bulbe et à tous les unuscles du périnée. — 20. Nerf obturateur.

## FIGURE 2.

Elle montre, sur la partie postérieure du bassin, l'origine du nerf sciatique et quelques unes des branches collatérales du plexus sacré.

## Explication de la figure 2.

Parties accessoires, — a, a. Portion du muscle grand fessier. — b, b. Portion du moyen fessier. — c. Petit fessier. — d. Tenseur de l'aponévrose fascia lata. — e. Pyrandial debancé. — f. Tendon commun des muscles jumeaux pel·iense de le 'obturretur. — g. Carré fémoral. — h. Grand ligament sacro-sciatique coupé.

Nystème nerveux.— 1. Nerf fessier supérieur divisé en deux branclèse principales : l'unc, 2, qui longe l'interdion appréleure du petit fessier, et s'y ramile, ainsi que dans le moyen fessier; l'autre, 3, qui croise le petit fessier, lui donne quelques branches, et se termine dans le muscle fascia lata.— A. Nerf du muscle pyramidal.— 5. Nerf forster intérieur on petit sciaique; 6, 6, se rameaux fessiers; 7, son rameau scrotal; 8, son rameau cumané fémoral.— 6. Nerf de l'obturateur interne et du muscle jumeau supérieur, — 10. Nerf honteux interne; 11, son rameau sperficiel que fériée; et, 12, son rameau périneal externe, s'anastomosant sur le serotum avec le nerf serotal du petit sciaique.— 13. Rameau bulbo-urétral coupé.— 14. Rameau dorsal de la verge ou pénien.— 1-5. Grand mer festiaique.

# PLANCHE 58.

Distribution du nerf honteux interne dans le périnée de l'homme.

Práfanation. — L'origine du nerl'horiteux interne ésant à déconvert par la préparation indiquée à l'occasion du plexus sacré [planche 57], il ne s'agit i cit que des branches formies par ce nerf, et de leur continuation dans le périnée. A cet effet, on place le sujet comme pour l'opération de la taille, et l'on prépare les muscles de la région ano-périnéale en enlevant successivement, couche par couche, la peau, l'abondante quantité de graisse qui remplit l'excavation ischio-rectule, et en évitant de couper les nombreuses ramifications nerveuses qui la traversent, on trouve le nerf pénien des que l'on a incisé à peau de la face dorsale de la vergeuse qui la traversent, on trouve le nerf pénien des que l'on a incisé à peau de la face dorsale de la vergeuse.

### Explication de la figure.

Parties accessofres. — a. Grand ligament socro-scialique. — b. Ligament du même nom coupé pour voir le passage du nêrf honteux interne entre le grand et le petit ligament sacro-scialique. — e. Muscle pyramidal. — f, f. Insertion ischialique des muscles liter pet d'emi-tendineux. — g, g. Grand addocteur. — h, h. Muscle droit interne. — i, i. Releveur de l'anns. — j. Sphincter externe de l'anns. — k. Transverse du périnée. — f, f. Muscle schio-cavereux. — m. Billot-cavereux. Ces trois demières muscles forment, de chaque côté, un espace triangulaire au fond duquel on remarque une partie de l'aponévrose périnéale supérieure (ligament de Carcassonne).

System nerveux. - 1. Nerf hönteux Interne sortant du bassin, et contournant le petit ligament sacrocalique. - 2. So branche supérieure ou d'orsale de la verge. - 3. Sa branche inférieure ou périnde, d'ivisée en: 4, rameau périndel externe: 5, rameau superficiel du périnde; et, 6, musculo-bulbaire (rameau bulbo-uné tral de M. Cruvellilei). - - Nerf anal cutané. - 8. Nerf du muscle obturateur interne. - 9. Nerf petit selatique. - 10. Sa branche fessière. - 11. Sa branche cutanés fémorale, qui fournit, 12, un rameau récurrent interne [quidendial is lougus inférior), destiné à la pea du périnée et du scrotum. - 13, 13. Réseau nerveux du dartos, résultant des anastomoses du nerf précédent avec les rameaux périnéal externe et superficiel du périnée, donnés par le nerf honteux interne. - 14. Grand nerf s'estalique. - 15. Nerf du muscle pyramidal.





ATTRACTOR :

## PLANCHE 59.

Distribution du nerf honteux interne dans le périnée de la femme.

PRÉPARATION. — Il est inutile de donner des préceptes particuliers pour la dissection du nerf honteux interne dans le périnée de la femme ; ils sont les mêmes que ceux de la préparation précédente, à laquelle je renvoie.

# Explication de la figure.

Parties accessoires. — a, a. Releveur de l'anus. — b. Sphincter de l'anus. — c. Constricteur du vagin. — d. Ischio-cilioridien érigné. — e. Transverse du périnée échancré. — f. Tissu cellulaire graisseux de la grande lèvre. — q. Cilioris.

Système nerveux. 1. Branche supérieure du nerf hontenx interne se rendant au citioris. — 2. Sa branche inférieure ou périndel, equi fournit 3, le rameau supérindel au terre, î, les rameaux superficiels du périnde (tous ces rameaux sont destinés à la peau du périnée et à celle de la grande lèvre); et, 5, le rameau musculo-bulbaire se distribuant au bulbe du vagin et à tous les muccles de la région anoépérinéal. — 6. Nerf du releveur de Panus; un de ses filets traverse le grand ligament sacro-sciatique pour se rendre à la peau de la région fessière. — 7. Rameau récurrent du peit sciatique, se ramifiant dans la peu de la grande lèvre. — 8. Rameau cutané fémoral. — 9. Rameaux fessiers. — 10. Nerf du moscle obturateur interne.

# PLANCHES 60, 61, 62, 63 et 64.

#### B. BRANCHE TERMINALE DU PLEXUS SACRÉ.

#### GRAND NERF SCIATIOUS.

Ce nerf, le plus volumineux de tous les nerfs du corps, est formé par la réunion du trouc lombosacré avec toutes les branches qui composent le plexus sacré, dont il est la seule branche terminale. Il est pour ainsi dire le sommet allongé du triangle que présente ce plexus. D'abord aplati,
il s'arroudit en descendant, sort du bassin par la partie la plus inférieure du grand trou sciatique,
au-dessous du bord inférieur du muscle pyramidal, entre lui et le jumeau supérieur, se place
entre les deux saillies formées par le grand trochanter et la tubérosité de l'ischion, dont il est
plus rapproché; change légèrement de direction en décrivant une courbe à coucavité interne,
et descend verticalement le long de la partie postérieure de la cuisse. Au niveau de la
partie supérieure du creux poplité, il se divise en deux branches qui sont : les nerfs seiatique
poplité externe et sciatique poplité interne. Cette division n'a pas toujours lieu au même point;
elle se fait quelquefois au milieu de la cuisse, quelquefois au sortir du bassin, ou même dans le
bassin. Dans ce dernier cas, il y a toujours une des branches, ordinairement le nerf sciatique
poplité externe, qui traverse le muscle pyramidal. Cette division prématurée ne peut être regardée
comme une anomalie, car le nerf sciatique est formé dès son origine de deux cordous accolés qui
peuvent se séparer plus ou moins haut.

Hapports.—1º Avec les muscles. Eu avant, nous trouvons de bas enhaut en rapport avec lui: lèc deux juneaux, le tendou de l'obturateur interne, le carrécerural et le grand adducteur. En arrière, vers le milieu du bord inférieur du grand fessier, il longe le bord externe du biceps, et correspond à la peau, dont il n'est séparé que par l'aponévrose; il se place ensuite au-devant du biceps pour occuper l'espace celluleux qui sépare ce muscle du demi-tendineux. Au creux poplité, ce nerf devient sous-aponévrolique et se loge au milieu de tissu adipeux dans l'intervalle des muscles qui limitent ec creux. 2º Avec les nerfs. Il est accompagé par le nerf petit sciatique dont il est séparé par les muscles postérieurs de la cuisse. 3º Avec les artères. Aucm vaisseau principal n'a de rapports avec lui; on voit pourtant quelquefois une petite artériole ischiatique qui lui est accolée, et qui acquiert, chez certains sujets, un volume assez considérable; il a aussi quelques connexions avec les artères perforantes. Il n'est pas rare de le voir accompagné par une grosse veine qui fait suite à la poplitée.

Broncles collatérales. — Elles sont au nombre de cinq, savoir: deux pour le biceps, l'une pour la longue portion, l'autre pour la courte: celle-ci peut être suivie jusqu'à l'articulation du genou; deux autres pour le demi-tendineux et le demi-membraneux; enfin, une cinquième qui pénètre le troisième adducteur par sa face postérieure: nous avons déjà vu que la face antérieure recevait un rameau du nerf obturateur.

#### BRANCHES TERMINALES DU NERF SCIATIQUE.

#### A. NERF SCIATIQUE POPLITÉ EXTERNE.

Branche de bifurcation la plus externe et la moins volumineuse, ce nerf descend obliquement en deltors, le long du côté interne du tendon du biceps, derrière le condyle externe du fémur, en croisant obliquement l'extrémité supérieure du jumeau externe; arrive ainsi derrière la tête du péroné dont le sépare l'insertion du soléaire; contourne le col de cet os, pour devenir antérieur, en perforant la partie supérieure du muscle long péronier latéral; et se termine en se divisant en deux branches, qui sont le nerf muscuic-outané, et le tibial autérieur. Avant sa bifurcation il donne plusieurs branches collatérales, qui sont: le nerf saphène péronier, la branche cutanée péronière et des branches articulaires et musculaires.

### Branches collatérales.

# 1º NEBF SAPHÈNE PÉRONIER, OU BACINE EXTERNE DU NERF SAPHÈNE EXTERNE.

Cette branche naît dans le creux poplité; d'abord accolée au nerf sciatique, elle se porte un peu obliquement en bas, en décrivant une courbe à concavité interne, entre le jumeau externe et l'aponévrose, jusqu'à la partie moyenne de la jambe, où elle traverse l'aponèvrose pour devenir souscutanée. Elle se comporte alors d'une manière variable; le plus souvent elle se jette entièrement dans le nerf saphène tibial, avec leque elle forme un tronc assez volumineux qui est le nerf saphène externe; d'autres fois, avant de traverser l'aponévrose, elle se divise en plusieurs rameaux destinés à la peau de la partie postèrieure et externe de la jambe jusqu'au calcanéum, et n'envoie au nerf saphène tibial qu'un tout petit filet.

# 2º BRANCHE CUTANÉE PÉRONIÈRE.

Elle prend naissance un peu au-dessous de la précédente, se porte en bas en longeant le péroné et fouruit à la peau de cette région des filets qu'on peut suivre jusqu'à la partie inférieure de la jambe.

## 3º BRANCHES MUSCULAIRES ET ABTICULAIRES.

Au niveau de sa bifurcation, le nerf sciatique poplité externe donne plusieurs branches récurentes, qui se portent obliquement en haut et en dedans, et dont les unes, musculaires, se ramifient à la face profonde de l'extrémité supérieure des muscles jambier antérieur et extenseur commun des orteils; tandis que les autres, articulaires, se distribuent à l'articulation du genou et à l'articulation dévoné-o-tibiles susérieure.

#### Branches terminales du sciatique poplité externe.

### 4º NERF MUSCULO-CUTANÉ.

Cette branche, qui est la plus externe, descend d'abord un peu obliquement en dedans et en avant, contourne la partie supérieure du péroné dans l'épaisseur du long péronier latéral; se dégage de ce muscle vers l'insertion supérieure du court péronier latéral, et se place entre ce dernier, l'extenseur commun des orteils et l'aponévrose, qu'elle perfore au niveau du tiers inférieur de la jambe. Devenue sous-cutanée, elle se dirige obliquement en bas et un peu en dedans, et se divise au niveau ou un peu au-dessus de l'articulation tibio-tarsienne, en deux rameaux, l'un interne, l'autre externe; ce sont les rameaux dursaux superficiels du pied. Quelquedois cette division se fait bien plus haut, et alors les deux rameaux traverseut isolément l'aponévrose.

Dans son trajet, ce nerf donne des rameaux aux muscles long et court péroniers latéraux; il fournit un filet maltéclaire, qui prend naissance dans sa portion sous-cutanée et va se perdre sur la maltécle externe, où il s'anastomose quelquefois avec le rameau malléclaire du nerf saphène néronier.

Romeau interne et superficiel du dos du pied.—Il se dirige obliquement, en dedans et en avant sur le dos du pied; donne quelques filets à la peau et au tissu cellulaire de cette région, s'anastomose avec le nerf saphène interne, et forme le collatéral dorsal interne du gros orteil.

Rameau externe et super ficiel du dos du pied.—Il se divise en trois rameaux qui marchent le long de la partie moyenne de la face supérieure du pied, entre les tendous des extenseurs et la peau; ces rameaux, parvenus au niveau de l'extrémité antérieure des trois premiers espaces interosseux, se subdivisent chacun en deux rameaux secondaires, qui forment le collatéral dorsal externe du gros orteil, les collatéraux dorsaux interne et externe du second et du troisième orteil, enfin le collatéral interne du quatrième. Lorsque le nerf saphène externe n'est pas très développé, il existe

un quatrième rameau qui fournit le collatéral dorsal externe du quatrième ortell, et le collatéral interne du cinquième; du reste, il y a toujours des anastomoses entre le saphène externe et le nerf musculo-cutané, qui se suppléent dans cette dernière distribution. Il existe constamment une anastomose entre le tronc commun des collatéraux externes du gros orteil et interne du second, et le pédieux, qui, dans certains cas, forme lui-même ces deux rameaux collatéraux.

## 2º NERF TIBIAL ANTÉRIEURA

Ce nerf, qui a le même volume que le précédent, en dedans duquel il est placé, perfore au niveau de leurs insertions les plus supérieures les muscles long péronier latéral et extenseur commun des orteils. De là il se porte en bas, appliqué sur le ligament interoseux, en delhors de l'artère (biale antérieure. Placé d'abord entre les muscles extenseur commun des orteils et tibial antérieur, il s'engage ensuite entre ce dernier muscle et l'extenseur propre du gros orteil, qui le sépare de l'extenseur commun, passe au-devant de l'artère pour deveuir un peu plus superficiel, s'engage avec elle derrière le ligament annulaire du tarse, dans la gaine du tendon de l'extenseur propre du gros orteil, qu'il croise, et auquel il est subjacent, se porte vers le dos du pied, et se divise en y arrivant en deux branches, l'une interne, l'autre externe; ce sont les branches profondes du dos du pied. Dans son trajet le nerf tibial antérieur donne un grand nombre de rameaux aux muscles tibial antérieur, extenseur commun et extenseur propre du gros orteil.

Branche interne et profonde du dos du pied.—Elle suit la direction primitive du nerf, et se dirige d'arrière en avant, en dehors de l'artière pédieuse, entre les tendons de l'extenseur propre du gros orteil et de l'extenseur commun, passe au-dessous du faisceau interne du muscle pédieux, et se loge dans le premier espace interosseux. Dans ce trajet elle fournit quelques flets au faisceau interne du muscle pédieux et aux articulations du tarse. Au niveau du métatarse, elle se divise en deux filets destinés à former les collatéraux dorsaux profonds externe du gros orteil et interne du second orteil. Ces filets s'anastomosent avec les rameaux collatéraux superficiels et les supplient quelquefois.

Branche externe et profonde du dos du pied. — Elle se dirige en dehors et en avant sur le tarse, sous le nuscle pédieux, et se divise en un grand nombre de filets divergents destinés à ce muscle et aux articulations voisines.

## B. NERF SCIATIQUE POPLITÉ INTERNE.

Beaucoup plus volumineux que l'externe, ce nerf est la continuation du trone du nerf sciatique, et s'étend depuis la bifurcation du trone même jusqu'au niveau de l'anneau aponévrotique du soléaire, qu'il franchit, et au-dessous duquel il prend le nom de tibial postérieur. Il traverse done verticalement le creux popilité, dans lequel il est enveloppé par une couche adipeuse épaisse.

Ses rapports dans cette région sont très importants: il répond en arrière, supérieurement à la peau, à l'apondvrose, et plus bas à la bifurcation des jumeaux; en avant, au fémur, à l'articulation du genou et au muscle popilité, dont il est séparé dans tout son trojet par les vaisseaux popilités; en delors, au biceps, dont il est séparé par le sciatique popilité externe; en dedans, au bord interne du demi-membraneux, auquel il est accolé, et au jumeau interne. Ses rapports avec les vaisseaux sont les suivants: dans le creux popilité on trouve d'arrière en avant le nerf, la veine, l'artère. L'artère est appliquée contre l'os, le nerf contre l'aponévrose qui le sépare de la peau, la veine est entre les deux. Indépendamment, d'arrière en avant, les fapports des vaisseaux et du nerf doivent encore être examinés de dehors en dedans. Le nerf est le plus externe, l'arrière la plus interne et la veine est au milieu. Cs différents organes ne se recouvrent donc pas complétement : ils sont échelonnés d'arrière en avant et de delors en dedans.

Dans ce trajet, ce nerf fournit six rameaux distingués en musculaires, articulaires et cutané. Les musculaires sont: deux rameaux pour les muscles fumeaux interne et externe, trois pour le saédeix le plantaire grêde et le popitié. Ces nerfs pénétrent les muscles de la couche superficielle par la face profonde, et ceux de la couche profonde, par la face superficielle. Les rameaux articulaires, dont le nombre est indéterminé, pénètrent aussitot dans l'articulation du genou par le ligament postérieur. Il n'va qu'un seul rameau cutané, c'est le nerf sophène tibial.

## 4º NERF SAPHÈNE TIBIAL.

Ce nerf, qu'on appelle aussi saphène postérieur, saphène externe, ou mieux, racine interne du saphène externe, est la seule branche cutanée qui tire son origine du sciatique poplité interne. Il naît un peu au-dessus des condyles du fémur, se dirige verticalement en bas entre l'aponévrose et les jumeaux, en suivant le trajet de la veine saphène externe. Quelquefois même il traverse les fibres les plus postérieures des jumeaux, en longeant le raphé médian qui les réunit. Vers le tiers inférieur de la jambe, il traverse l'aponévrose, et communique, tantôt par une seule anastomose, tantôt par plusieurs filets, avec le saphène péronier. Le tronc qui résulte de la jonction de ces deux nerts est le véritable saphène externe. Celui-ci, formé par deux racines, l'une externe (nerf saphène péronier), l'autre interne (nerf saphène tibial), longe le bord externe du teudon d'Achille, contourne la malléole interne en arrière, en abandonnant la veine qui passe au-devant de cette éminence, gagne la partie externe du dos du pied, et se termine d'une manière variable. Tantôt il s'épuise en donnant le collatéral externe du petit orteil; tantôt il donne une seconde branche qui longe le quatrième espace interosseux, et qui, au niveau de son extrémité antérieure, se bifurque et fournit le collatéral interne du cinquième orteil et le collatéral externe du quatrième; quelquefois enfin il se partage également les rameaux collatéraux dorsaux des orteils avec le nerf musculo-cutané, avec lequel il s'anastomose dans tous les cas. Au niveau du talon il donne des filets divergents qui se répandent sur la peau des parties postérieure et externe de cette région, et sur la malléole externe. À la face dorsale du pied, il s'anastomose, comme nous l'avons déjà dit plus haut, avec le nerf musculo-cutané, et anime la peau de la partie externe du dos du pied.

## 2º NERF TIBIAL POSTÉRIEUR.

Continuation du nerf sciatique poplité interne, qui change de nom au niveau de l'arcade aponévrotique du soléaire, ce nerf descend obliquement en dedans le long de lu jambe entre les muscles de la couche superficielle et ceux de la couche profonde, contre laquelle il est appliqué par l'aponévrose jambière profonde. Vers le bas de la jambe il devient superficiel et longe le bord interne du tendon d'Achille, passe derrière la malléole interne et l'articulation tibio-tarsienne, s'engage dans la gouttière calcanéo-astragalienne, entre cette gouttière et une arcade formée par les insertions du muscle adducteur du gros orteil, et se divise en deux branches : le plantaire interne et le plantaire externe. Cette divisions se fait quelquefois plus haut.

Il est en rapport : en arrière, avec les muscles jumeaux, soléaire, plantaire grêle, dont il est séparé par l'aponévrose profonde; en avant, avec les muscles fléchisseur du gros orteil, fléchisseur commun des orteils, tibial postérieur. A la partie inférieure de la jambe, au niveau du bord interne du tendon d'Achille, le tibial postérieur est séparé de la peau par deux aponévroses, une superficielle et une profonde; dans toute sa longueur il est placé en arrière et un peu en debors de l'arrêre tibiale postérieure et de ses deux veines satellites.

Branches collatérales. — Le nerf tibial postérieur fournit en haut un filet qui va à la partie inférieure du muste poptité. Bans différents points de son traje, il donne des rameaux au solesiere, au tibial postérieur, aux fléchisseurs propre et commun des orteils; il doune aussi plusieurs filets délios qui enlacent l'artère. À la partie inférieure de la jambe, il fournit un filet malféchaire externe qui se distribue au tissu cellulo-graisseux placé au-devant du tendon d'Achille, à la bourse muqueuse du calcanéum, à l'articulation tibio-tarsienne, et va s'anastomoser avec le nerf saphène externe. Un peu plus bas, il s'en sépare encore un rameau calcanéum interne, nerf cutanté volumineux, qui se porte verticalement en bas sur la face interne du calcanéum, où il se divise en deux rameaux principaux qui se perdent dans la peau du talon. Enfin le nerf tibial postèrieur abandomne vers le même point un dernier rameau, le nerf cutané de la plante du pied; celui-ci s'avance sous la plante du pied, entre l'aponévrose et la peau à laquelle il se distribue, ainsi qu'à l'extreinté postérieure de l'adducteur du gros orteil. Assez souvent ces trois derniers merfs, asvoir le unifeloitre externe, le calcanien interne et le nerf cutané de la plante du pied, naissent d'un tronc commun, mais leur distribution ultérieur reste toologuer la même distribution ultérieur reste toologuers la même.

Branches terminales du tibial postérieur. — le Nerf plantaire interne. — Plus volumineux que l'externe, dont il se sépare à angle très aign, il est d'abord placé derrière la malléole interne, dans une coulisse qui lui est commune avec les vaisseaux tibiaux postérieurs, et en arrière de la coulisse tendineuse du muscle long fléchisseur propre du gros orteil. Il se réfléchit sur la malléole interne asse porte directement en avant au-dessus de l'adducteur du gros orteil, à ôcté du tendon du long fléchisseur, se place entre le court fléchisseur du gros orteil et le court fléchisseur commun, et se divise en quarte branches, au niveau de l'extrémité postérieure des métatarsiens.

Avant sa division, le plantaire interne fournit des branches cutanées qui traversent l'aponévrose et vont se distribuer à la peau de la région plantaire interne et à la face inférieure du talon; des branches musculaires pour les muscles adducteur et court fléchisseur du gros orteil, et court fléchisseur commun des orteils.

Branches terminales du plantaire interne. — La première se sépare du tronc un peu avant les autres, se porte en avant le tou dedans, au-dessous du court fléchisseur du gros orteil, auquel elle rou groe quelques filets, gagne le côté interne de cet orteil et constitue le collatéra i interne plantaire du gros orteil.

La seconde, la plus considérable de toutes, longe le côté externe du tendon du fléchisseur propre du gros orteil, s'avance dans le premièrrespace interosseux, et se divise au niveau de son extrémité antérieure en deux rameaux, qui sont le collatéral externe du gros orteil et le collatéral interne du second. Elle donne un filet au premier lombrical.

La troisième se dirige un peu obliquement dans le second espace interosseux, donne des filets au même niveau que la précédente, le collatéral externe du second orteil et le collatéral interne du troisième.

La quatrième, enfin, se porte plus obliquement en deltors que la précédente, s'anastomose avec le plantaire externe, et va former, vers l'extrémité antérieure du troisième espace, le collatéral externe du troisième et le collotéral interne du quatrième orteil.

Tous ces rameaux, semblables à ceux des doigts, s'anastomosent les uns avec les autres, donnent des filets qui s'épanouissent à la peau de la face plantaire des orteils, et fournissent un filet dorsal ou unguéal qui se perd au derme sous-unguéal, et un filet plantaire qui s'épanouit dans la pulpe des orteils.

2º Nerf plantaire externe. — Moins volumineux que le précédent, il marche obliquement en avant et m dehors, entre les muscles court fléchisseur commun des orteils et accessoire du long fléchisseur, et parvenu au niveau de l'extrémité postérieure du cinquième métatarsien, il se divise en deux branches, l'une superficielle, l'autre profinde. Dans ce trajet, il donne à son origine un rameau pour le muscle aducteur du petit orteil, et quelques fliets pour l'accessivré du long fléchisseur.

a. Branche superficielle.— Elle continue le trajet du tronc, au-dessous du court fléchisseur du petit orteil, et se divise en deux rameaux : un interne, qui marche directement en avant entre les deux derniers muscles interosseux au-dessous des derniers tendous des fléchisseurs communs, s'anastomose avec le nerf plantaire interne, et forme en se bifurquant les bronches collatérales externes du quatrième, et interne du cinquième orteil. Un romcau externe croise obliquement le muscle court fléchisseur du pelitorteil auquel il donne quelques filets, et va former localitéral externe du petit orteil.

b. Branche profonde. — Elle s'enfonce avec l'artère plantaire externe entre l'abducteur oblique et les interosseux, se dirige ce na vant et en dedaus, et va se terminer dans le premier muscle interosseux dorsal et à l'articulation métatraso-phalangienne du gros orteil. Elle forme ainsi une arcade analogue à celle de l'artère, à convexité antérieure et externe, de laquielle partent des filets pour le court liéchisseur du petit orteil, les muscles interosseux, les abducteurs oblique et transverse du gros orteil et les deux derniers lombricaux.

Résamé du nerf sciatique.—Le nerf sciatique se distribue à tous les muscles de la région postérieure de la cuisse. Par le sciatique poplité externe, il fournit aux muscles et à la peau des régions antérieure et externe de la jambe et dorsale du pied; par le sciatique poplité interne, à la peau et aux muscles de la région postérieure de la jambe, et par les branches de terminaison de ce nerf, à la peau et aux muscles de la région plantaire.

#### RÉSUMÉ DU PLEXUS SACRÉ.

Les six branches antérieures des nerfs sacrés, après s'être anastomosées les unes avec les autres, et avec les ganglions sacrés du grand sympathique, se partagent en deux groupes, l'un supérieur et l'autre inférieur.

Le premier, formé par la convergence de trois premières branches sacrées antérieures et la moitiée la quatrième, entre, conjointement avec le tronc lombo-sacré, dans la formation du plexus sacré; le dernier, sans offiri la moindre disposition plexiforme, se rend au plexus lypogastrique du grand sympathique, ainsi qu'aux muscles releveurs de l'anus, ischio-coccygien, grand fessier et à la peau de la partie postèrieure du périnée.

Le plexus sacré, de forme triangulaire, et situé dans l'excavation du bassiu, au-devant du pyramidal, derrière les vaisseaux hypogastriques qui le séparent du rectum, donne neul'à dix branches collatérales et une seule branche terminale.

A. Branches collatérales. — Fournissant à tous les organes contenus dans la cavité du bassin, à presque tous les muscles extra et intra-pelviens, aux parties génitales externes et internes et à la peau; ces branches peuvent être distinguées en viscéro-génitales, en genitales et no poriétales.

11 Branches viseerro-génitales.—En nombre variable, elles entrent pour la plupart dans la formation du plexus hypogastrique, dont les rameaux sont destinés au rectum, à la vessie, à la prostate, aux vésicules séminales chez l'homme, au vagin et même à l'utérus chez la femme. On pourrait ranger parmi ces dernières branches les nerfs du releveur de l'anus et l'hémorroidal ou anal.

2\* Branches génitales. — Elles viennent de deux sources, du nerf houteux interne et du petit nerf sciatique.

Naissant du bord inférieur et près du sommet du plexus sacré, le honteux interne sort du bassin par le grand trou sacro-sciatique, rentre par le petit et se divise en deux brauclies; l'une supérieure et l'autre inférieure. La supérieure dorsale de la verge, ou clitoridienne, remonte entre la branche ischio-publienne et la racine correspondante du corps caverneux de la verge ou du clitoris, et se termine dans le gland et le prépues de ces organes.

La branche inférieure, périnéale, se subdivise bientôt en rameau cutané (superficiel du périnée) qui s'épanonit dans les bourses et la face inférieure de la verge, ou dans les grandes lèvres, suivant le sexe; et en rameau musculo-urétral, qui, par ses subdivisions, est destiné aux muscles splincter, releveur de l'anus, transverse du périnée, ischio-caverneux, bulbo-caverneux et à l'urètre.

3º Branches pariétales.— Ce sont: 1º le nerf fessier supérieur. Émané à la fois du cordon lombs sacré et du plexus sacré, il sort du bassin au-dessus du muscle pyramidal, et parvenu entre le moyen et le petit fessier, il se ramifie dans ces deux muscles et dans le tenseur du fuscia lata. 2º Le nerf fessier inférieur ou petit éciatique. Il sort du bassin au-dessous du muscle pyramidal et se divise en branche musculaire destinée au grand fessier, et en branche autanée, bifurquée ellemême, après un court trajet, en rameaux récurrents qui se perdent dans la peau des parties génitales externes et a celle de la région fessière, et en rameau direct, pour la peau de la notité postérieure de la cuisse et postéro-supérieure de la jambe. 3º Le nerf du muscle pyramidal. 4º Le nerf du muscle durateux interne. Il a le gemen trajet pelvien que les nerfs honteux interne et hémorroïdal; il donne presque constamment le filet du jumeau supérieur. 5º Le nerf du carré crural duquel émane un filet pour le inmeu inférieur et uvelueux filets articulaires.

B. Branche terminale. — La seule branche terminale du plexus sacré, le grand nerf sciatique sort du bassin au-dessous du muscle pyramidal, descend profondément entre les muscles de la région postérieure de la cuisse et le grand adducteur, et après avoir fourni cinq rameaux à ces muscles et un rameau articulaire du genou, se divise, ordinairement, vers la partie supérieure du creux popité, en deux branches, qui sont les nerfs sciatique popitité externe et sciatique popitité interne.

Nerf sciatique poplité externe. — Moins volumineux que l'interne, le poplité externe se dirige obliquement depuis la partie supérieure du creux poplité jusqu'à l'extrémité supérieure du péroné, qu'il contourne en dehors. Après avoir fourni : 1° la racine externe du nerf saphène externe (saphène péronier); 2° le rameau cutané péronier; 3° les rameaux récurrents destinés aux muscles long péronier latéral, extenseur commun des ortells, jambier antérieur et aux articulations fémorotibiale et péronéo-tibiale supérieure; ce nerf se termine en se séparant en deux branches, qui sont le musculo-cutané et le tibial autrieur.

1º Nerf musculo-cutané. — La plus externe des branches terminales du nerf poplité externe, le musculo-cutané se porte obliquement depuis le côté externe de l'extrémité supérieure du péroné jusque un peu au-dessus de l'articulation tibio-tarsienne, abandonne quelques ramifications aux muscles long et court péroniers latéraux, devient sous-cutané en perçant l'aponévrose, et se divise, tantôt avant, tantôt après cette perforation, en deux rameaux, qui sont le dorsal super ficiel externe et le dorsal superficiel interne du pied. Ces deux rameaux se subdivisent en rameaux secondaires qui fournissent un grand nombre de filets cutanés au dos du pied, plusieurs collatéraux dorsaux des ortelis et des anastomoses multiples aux nerfs saphèues et au nerf fédieux.

2º Nerf tibial autérieur.— Naissant, comme le précédent, au côté externe du col du péroné, ce nerf traverse obliquement la partie su périeure des muscles long péronier latéral, extenseur commun des orteils, et parvient à la région jambière antérieure au-devant du ligament interosseux. Dans ce trajet, il est successivement placé en dehors, en avant et en dedans de l'artère tibiale antérieure, entre les muscles extenseur commun des orteils et le tibial antérieur, puis entre ce dernier et le long fléchisseur propre. Après avoir fournides rameaux à ces muscles, il se divise au dessous du ligment annulaire dorsal du tarse en deux branches, dont l'une, externe, pour le muscle pédieux et les articulations du tarse, et dont l'autre, interne, sé dirige en dehors de l'artère pédieux vers le premier espace interosseux, où elle s'anastomose avec le nerf musculo-cutané, avec lequel elle concourt à former les nerfs collatéraux dorsaux interne du premier et externe du second orteil.

C. Nerf sciatique popitié interne.— Ce nerf, plus gros que le popitié externe, parcourt verticalement le creux du jarret, depuis as séparation du grand nerf sciatique jusqu'à l'aumeua du scléaire, au-dessous duquel il prend le nom de tibial postérieur. Dans son trajet il n'est séparé de la peau que par l'aponèvrose, il est accolé aux côtés postérieur et externe de la veiue qui l'éloigne un peu de l'artère. Les branches fournies par le merf popitié interne sont distinguées en masculaires, destinées aux jumeaux, soléaire, plantaire grêle, poplité; en cutanée, qui est la principale raciue du nerf saphène externe, et en articulaires pour l'articulation du genou.

N'erf tibial postérieur .—Accompagné par les vaisseaux tibiaux postérieurs au côté externe desquels is se trouve placé, ce nerf descend obliquement, appliqué par l'aponérvose profonde contre la couche musculaire profonde de la région postérieure de la jambe, depuis l'arcade apondvrotique du muscle soléaire jusque derrière la malléole interne, où il se divise, après avoir fourni des rameaux pour les muscles de cette région et le rameau cutané calcanien interne, en plantaire interne et en plantaire externe.

Les deux nerfs plantaires se comportent à la plante du pied comme les nerfs médian et cubital à la paume de la main.

Le ner plantaire interne représente la portion palmaire du nerf médian; il fournit, en effet, aux muscles de la région plantaire interne, aux deux premiers lombricaux; il donne les rameaux collatéraux des trois premiers ortells et le collatéral interne du quatrième, comme le médian qui anime les muscles de l'éminence thénar, les deux premiers l'ombricaux, et fournit les collatéraux palmaires, du pouce, de l'indicateur, du médius et le collatéria externe de l'annulaire.

Le ner plantaire externe se divise en-deux branches, l'une superficielle et l'autre profonde. La première fournit les rameaux collatéraux plantaires du cinquième orteil et le rameau collatérau permière fournit les rameaux collatéraux plantaires du cinquième creit et le rameaux collatéral tous les muscles interosseux et aux deux premiers lombricaux; elle présente donc de l'analogie avec la portion palmaired une fr cubital, qui complète par sa branche superficielle les rameaux collatéraux palmaires, et par sa branche superficielle les rameaux collatéraux palmaires, et par sa branche profonde, également accompagnée par l'arcade artérielle profonde, se amifié dans les muscles interosseux et dans les deux derniers lombricaux de la main.





# PLANCHE 60.

Elle a pour objet de montrer les nerfs cutanés et musculaires de la région postérieure du bassin et de la cuisse.

### FIGURE 1.

Distribution du nerf petit sciatique.

Phébanatrox. — Pour ne pas couper les branches récurrentes de la peau de la région fe sière, il convient de commencer la dissection du ner écalique au milleu de la partie postérienre de la cuise, et de poursuivre, à partir de cet endroit, de bas en haut, les branches catanées fémorales. Yous inciserez donc longitudinalement la peau et l'aponérrose, vers le milleu de la partie postérieure de la cuises, pour metre à nu le trone du nerf; vous enlèverez la portion de l'aponérvose qui cache les ramifications du nerf à leur origine, jusqu'au moment où elles perforence tette aponérione pour devenir sous-cutainées; vous se lasiserez appliquées sur celle-cé. Enfin, vous échancerez une portion du grand fessier, afin de découvrir les branches musculaires qui se rendent à sa face profonde.

## Explication de la figure 1.

Parties accessoires. -a, a. Aponétrose fessière échancrée. -b, b. Aponétrose fémorie échancrée. -c, e. Aponétrose fimbière. -c d. Muscle grand fessiér échancrée. -c, Bieps. -f, Demi-tendineux. -c, -f Demi-tendineux. -f, Dem

Système nerveux.— 1. Petit nerf sciatique. — 2, 2. Branches du muscle grand fessier. — 3, 3. Branches récurrentes destinées à la peau de la région fessière. — 4, Branche serotale. — 5. Branche cutanée de la région postérieure de la cuisse; 6, 6, ses rameaux perforants enternes; 8, 8, ses rameaux terminaux, qui se rendent à la peau de la région postérieure de la jambe. — 9. Ramusculie qui accompagne la vietne asphiéne externe. — 10, 40, Ramusculie qui accompagne la vietne asphiéne externe. — 10, 40, Ramuscul postérieure du nerf fémoral rendaré externe.

## FIGURE 2.

Nerf sciatique et branches collatérales du plexus sacré, sortant du bassin, au-dessus et audessous du muscle pyramidal.

Priéraration. — Disséquez le muscle grand fessler, couper-le à quelque distance de ses insertions fémorale et devienne, ou, mileu acroer, coupez-le seulement à son insertion fémorale, et renversez-le cal baut et en arrière; échancrez le moyen fessler, sin de découvrir les ramifications du nerf fessier suprièreu qui rampait entre le petit et le moyen fessler. Préparez avec soin le muscle pyramidal, an-dessus et au-dessous duquel vous trouverea la plupart des nerfs qui sortent du bassien. Pour mettre à un le grand nerf scialique, il faut disséquer les muscles de la région postérieure de la cuisse, les écarter les uns des autres, ou bien les couper, comme on l'a représenté sur la planche.

# Explication de la figure 2.

Prarties accessoires. — a, a. Mustle grand fessier. — b. Grand ligament sacro-ciatique. — c. Moyen fessier échaercé. — d. Petit fessier. — c. Pyramidal. — f. Tendon commun des muscles jumeau supérieur, oblutrateur interne et jumeau inférieur. — g. Carré crural. — h, h. Longue portion du bliceps i, sa courte portion. — j, j. Demi-tendineux. — k. Demi-membraneux. — k. Troisième adducteur. — m, m. Jumeaux extens et interne ef interne efriencies. — n. Arbre poolitée.

Système nerveux. — 1. Nerf fessier supérieur, se distribuant au moyen, au petit fessier, et au muscle tenseur de l'aponévroe fazeia data. — 2. Nerf sessier inférieur ou petit sclatique; — 3, 3, ses branches musculaires destinées au grand fessier; — 4, sa brauche cutanée, qui se divise, 5, en rameau scroul, et, 6, en rameau foront, copte. — 7. Nerf du carré curat. — 8. Nerf houters interne. — 9. Nerf du muscle obturateur interne. 10, 40, — Nerf grand sclatique. — 41. Rameau du demi- membraeux. — 45. Rameau du demi portion. — 43. Rameau du demi- membraeux. — 45. Rameau du demi contiente adducteur. — 16. Nerf scialique popilie interne. — 17, 17. Branches qu'il donne aux muscles juneaux. — 18. Branche du soleigne. — 19. Nerf spahien thisi, ou raclien interne du nerf saphiène extrene. — 20, 20. Nerf scialique popilié externe. — 21. Nerf saphièn this cutainé péronier ou racine externe du nerf saphiène extrene. — 20, 20. Nerf cattaie péronier.

## PLANCHE 61.

Elle est destinée à faire voir le nerf saphène externe et ses deux racines, la branche cutanée péronière et toutes les branches collatérales dorsales du pied en rapport avec les veines superficielles.

#### FIGURE 1.

Origine et trajet du nerf saphène externe à la partie postérieure de la jambe.

Phépantion.— Découvre l'aponévrose de la partie posiérieure de la jambe, coupez-la dans sa moité supéreture pour metre à nu la portion sous-aponévroique des raciones du neur sajoinée externe et la veine du même nom; conservez-la dans sa moité inférieure pour voir la portion sous-cutanée du même vaisseau et des mêmes nerés.

## Explication de la figure 1.

Parties accessoires. — a, a. Jumeaux. — b. Aponévrose jambière. — c. Portion du bleeps fémoral. — d. Portion du demi-membraneux. — e. Velne saphène externe.

Système nerveux. -1. Nert schifque popilité externe. -2. Nerf cutairé péronier. -3. Racine externe du apphène externe. -4. Nerf schifque popilité interne en rapport avec les vaisseux popilités. -5. 5. Racine interne du saphène externe traversant l'aponévrous et recevant plusients filets de la racine externe. -6. Saphène externe résultant de la joucion de ces deux racines. -7. Ramenus calcaniens du saphène externe externe ; on voit aussi du côté opposé, 8, les ramenus calcaniens fournis par le tiblal postérieur. -9, 9. Rameaux postérieurs du nerf saphène laterne, accompagnés par quelques ramifications de la viene du même nom.

## FIGURE 2.

Elle a surtout pour objet de montrer, sur le côté externe de la jambe et du pied, l'épanouissement des nerfs cutané péronier, musculo-cutané et saphène externe.

PRÉPARATION. — Enlevez la peau et conservez les nerfs et les veines sous-cutanés appliqués sur l'aponévrose.

## Explication de la figure 2.

Système vasculaire.—A. Arcade dorsale du pied formée par les veines collatérales des ortells.—B. Veine saphène externe naissant à l'extrémité externe de cette arcade. — C. Veine saphène interne tirant son origine de l'extrémité interne de la même arcade.

Système nerveux.1. — Nerf schaique popilié externe, s'enfonçant dans l'épaiseur du muscle long péronier latéral. — 2. Dranche cutatué péronière. — 3. Son armeau récrirent. — 4, 6. Ses armeaux directs. — 5, 5. Branches du nerf musculo-cutand qui perforent séparément l'aponévrose jambière et se subdivisent sur le do du pied pour concurir à forme les collaiéraux dorsaux des trois permiers orteits et le collatéral dorsa linterne du quarième. — 6. Branche dorsale interne profonde provenant du nerf tibal antérieur et fournissant, après viter anastomosé avec le musculo-cutante, les collaiérales externe du premier ortici et interne du second. — 7. Nerf saphiène externe qui contourne la malléole externe, s'anastomose avec le nerf musculo-cutané et complète les collaiéraux dorsaux des corciles. — 8. S. Paraches antérieures du nerf saphiène interne.









## PLANCHE 62.

Branches collatérales et terminales du nerf sciatique poplité externe.

#### FIGURE 4

Elle présente sur le côté externe de la jambe, les nerfs sciatique poplité externe, musculocutané et saphène externe.

Préparation. — Enlevez la peau et l'aponé-trose dans les deux tiers supérieurs de la jambe; conservez l'aponévrose dans le liers inférieur et sur la face dorsale du pied, afin de voir les nerfs appliqués en haut sur les muscles, en bas sur l'aponévrose.

## Explication de la figure 1,

Parties accessoires.— a. Juneau externe.— b. 50daire.— a. Long péronier latéral.— d. Court péronier latéral.— a. Extenseur comman des ortells.— f. Tibial antérieur. Ces deux derniers muscles, ainsi que le long péronier latéral, sont échancrés supérieurement pour voir dans leur épaisseur le passage des neris musculo-cutané, tibial antérieur et les rameaux récurrents.— g. Tête du péroné.— h. Aponévrose dorsale du pled.

Système nerveux.— 4. Nerf scialque poplifé externe, contournant en dehors le col du péroné, dans lépaisseur du long péronier laiten.— 2. Son ramae cuaine péronier.— 3. Saphène péronier ou racine interne du même nerf. — 5. Saphène externe du nerf saphène externe.— 4. Saphène tibial ou racine interne du même nerf. — 5. Saphène externe accoungangé par la velue du même nom.— 6, 6. Ses rameaux calcaines.— 7. Rameaux collatéraux internes du cinquième orteil. — 8. Tronc commun des rameaux collatéraux interne du cinquième orteil et externe du quatrième. — 9, 9. Nerf muscollo-cuaide. — 10, 10. Les deux branches superficielles interne et externe du dos du piele. — 11, Anastomose des deux branches interne et externe.— 124. Anastomose des deux branches interne et externe des orteils, dont le nombre externe ne le saphène externe.— 124. Anastomose du sette des productions des contrais par le biblia antérieur et es saphène externe. — 13, 13. Nerf tibial autérieur, traversant la closion inter-musculaire et se perdant entre les muscles tibial antérieur et extenseur commun des orteils.— 14. Branche dorasie interne profonde, traversant l'aponévrose et recevant une anastomose du nerf musculo-cutané. — 15. Rameaux récurrents musculaires et articulaires.

### FIGURE 2.

Branches terminales du poplité externe. Le nerf tibial antérieur est en rapport avec l'artère tibiale antérieure.

Préparation. — Disséquez les muscles des régions antérieure et externe de la jambe, et ceux du dos du pled ; éfignez et échanerez plusieurs d'entre eux, comme le montre la figure, afin de démasquer le nerf tibial antérieur et ses ramifications.

## Explication de la figure 2.

Parties accessoires.— a. Long péronier latéral coupé supérieurement.— b. Court péronier latéral.— ou Extenseur comman des ortells.— d. Extenseur comman des ortells érigat.— d. Extenseur consortell érigat.— a. Tiblial antiérieur érigadement.— f. Muscle pédieux échancré.— g. Ligament annulaire dorsal du tarse.— h. Artère tiblale antérieure.

système nerveux.—1. Scialique popilité externe.—2, 2. Ser rameaux récurrents, musculaires et articuliers.—3. Branche musculo-cuatané fournissant, 4, un rameau au long péronier latéria, et, 5, un rameau au court péronier.—6. Division du musculo-cutané en deux branches.—7. Sa branche interne, et, 8, as branche externe, sa des companies de servines, sa la companie par l'artère du même nom.—11. Rameau du muscle extenseur commun des orteils.—12. Rameau de resultant de l'artère du même nom.—11. Rameau du muscle extenseur commun des orteils.—12. Rameau de l'extenseur propre.—13. Rameau du thisia lanférieur.—4h. Point oi le nert tibial autérieur croise le tendon de l'extenseur propre du gros orteil, auquel il est subjacent.—15. Division du tibial autérieur en deux branches, l'une, 16, branche interne et profined de dus du pled, l'autre, 47, externe et profinede. La branche interne, après évier anassomosée avec le nerf musculo-cutané, donne les collatériles dorsale externe du gros orteil, et interne du second : le rameau externe se perd dans les muscle pédieux et les articulations du tarse.

# PLANCHE 63.

Elle présente la bifurcation du grand nerf sciatique, en sciatique poplité externe et sciatique poplité interne, les rapports et la distribution de ce dernier, ainsi que le trajet, les rapports et les branches du tibila postérieur.

## FIGURE 1.

Cette figure montre spécialement le nerf sciatique poplité interne en rapport avec la veine et l'artère poplitée, et ses branches collatérales.

Phépaarton.— Disséquez les muscles qui forment le creux poplité, écartez ou coupez coux de la partie supéieure de ce creux, coupez ceux de la partie inférieure, c'est-à-dire, les jumeaux an-dessous des condyles du fémire et au niveau de leur jonction avec le soléaire, comme on le voit sur la figure. Après avoir enlevé la grande quantité de tissu cellulaire adipeux qui remplit cette excavation, vous découvrez le nerf sciatique popitie interne depuis son origine jusqu'au moment où il traverse l'anneau du soléaire, se rapports et ses branches.

## Explication de la figure 1.

Parties accessives.— a. Courte portion du biceps.— b. Sa longue portion coupée.— a. Yaste interne.— a. Denni-membranes. — a. Crand adducteur.— f. Anneau de ce mustle servant de limite supérieure aux valsseaux popitiés.— g, g, g, g, Jumeaux coupés.— h. Plautire grêle érigné.— h. Soléaire dont l'anneau sert de limite inférieure aux valsseaux et nerfs popilier.

Système vasculaire. - A. Veine poplitée. - B. B. Veine saphène externe. - C. Artère poplitée.

Système nerveux.— 1. Grand nerf sciatique. — 2. Sciatique popilité externe. — 3. Tronc commun des nerfs cutané péroiner et supième péroiner. — 4. A mastomose de ce dernier avec les supème tiblai. — 5. Nerf sciatique popilité interne. — 6, 6. Supième tiblai. — 7, 7. Branches des jumeaux. — 8. Branche du plantaire grète. — 9. Nerf du musete poulité. — 40. Nerf du sotéaire.

### FIGURE 2.

Elle a surtout pour but de faire voir le trajet du nerf tibial postérieur, depuis l'anneau du soléaire jusqu'au moment où il se divise en plantaire interne et plantaire externe, ses rapports et ses branches.

### Explication de la figure 2.

Parties necessoires.— a. Coupe du soléaire au-dessons de son anneau.— b. Section du tendon d'Achille, c. Muscle poplité. — d. Piéchisseur propre du gros orteil. — e. Fiéchisseur commun des orteils. —  $f_i$ , f. Tibial postérieur.

Système vasculaire. — A. Artère tiblale antérieure traversant la partie supérieure du ligament interosseux. — B. Tronc tiblo-péronier. — G. Artère péronière. — D. Artère tiblale postérieure. — E. Bifurcation de cette dernière en plantaire externe et interne.

Système nerveux.— 1. Nert scialique poplité externe contournant l'extrémité supérieure du péroné dans l'épaisseur du musé long péroiner latéral.— 2. Nert scialique poplité interne qui traverse l'ameau du soléaire au-dessous duquel il prend le nom de, 3, tibbal postérieur. — 4. Une des branches articulaires fournies par le nerd du musée poplité. — 5, 8 Enaches du tibbal postérieur. — 6. Verd du féchisseur propre. -7, 7. Nerfs du féchisseur commun. — 8. Branches du tibbal postérieur de l'évaisseur propre. -7, 7. Nerfs du féchisseur commun. — 8. Branches maléolaires et plantaires du tibbal postérieur. — 9. Bifurcation de ce dérairer na plantaires externe et laterne.

## FIGURE 3.

Elle montre, en haut, la situation des vaisseaux et nerfs tibiaux postérieurs entre la couche musculaire profonde et la couche superficielle, dont ils sont séparés par l'aponévrose profonde; en bas, la réflexion des vaisseaux et des uerfs plantaires dans la gouttière calcanéo-astragalienne, et leurs rapports réciproques.









## PLANCHE 64.

Trajet, rapports et distribution des nerfs plantaires interne et externe.

Phéranation. — 1\* Découvrez l'aponévrose plantaire, en ayant soin de ne pas couper les ramifications nerveuses qui rampeut entre elle et la peau; enlevez-la dans ses denx tiers antérieurs, pour démasquer le muscle et les nerfs plantaires qui lui dont subjecents, comme le présente la figure de

2º Coupez le muscle court fléchisseur à son insertion calcanienne et au nivean des articulations métatarso-phalangiennes; échancrez un peu l'extrémité posérieure des muscles adducteur du gros orteil et abducteur du petit, et poursuivez les nerfs plantaires sur la couche musculaire subjacente, d'avant en arrière, jusqu'à leur origine, comme on le voit sur la figure 2.

3º Pour mettre à nu la branche profonde du nerf plantaire externe, comme elle est représentée par la figure 3, coupez au niveau des extrémités antérieures et postérieures des métatarsiens le long fléchisseur propre du gros orteil, le long fléchisseur commun et son accessoire, au-dessus duquel elle passe; échancrez aussi in peu l'abducteur oblique.

#### FIGURE 1.

Nerfs plantaires sur la limite des régions plantaires interne et externe, se dégageant de dessus le court fléchisseur commun.

## Explication de la figure 1.

Parties accessoires. – a. Aponévose plantaire. – b. Muscle court fléchisseur commun. – c. Tendon du long fléchisseur propre. – d. Adducteur et court fléchisseur du gros orteil. – e. Adducteur et court fléchisseur du petit orteil. – b. f  $\hat{h}$ . Muscles lombricaux.

Système nerveux.— 4, 1. Rameaux cutanés plantaires du tibial postérieur, anastomosés avec, 2, le rameau cutané du plantaire externe.— 3. Colladriale plantaire interne du gros rottil. 6. Tronc commun des branches collatérales externe du gros oriell et interne du sesond, fou nissant au premier lombrical.— 5. Tronc commun des branches collatérales externe du second oriell et înterne du troisième, qui donne un rameau au deuxième lombrical.— 6. Tronc commun des collatérales externe du troisième, qui donne un rameau au deuxième lombrical.— 6. Tronc commun des collatérales externe du troisième et interne du quaritéme oriell, anastomosé avec le plantaire externe. Ces quatre derrulères branches sont fournies par le plantire interne, comme on le voit dans la figure 2. – 7. Nerf plantaire externe. As Sa branche musculaire on profonde.— 9. Sa branche musculaire on superficielle.— 10. Tronc commun des collatérales plantaires externe du ciquelème ortell.

## FIGURE 2.

Elle montre les nerfs plantaires depuis leur point de séparation du nerf tibial postérieur, jusqu'à leur terminaison.

## Explication de la figure 2.

Parties accessoires. — a. Coupe du court fféchisseur commun des orteils. — b. Adducteur du gros orteil échancré à son extrémité postérieure. — a. Abducteur du peut orteil échancré aussi à son extrémité postérieure. — d. Long fâchisseur commun des orteils. — e. Son accessoire.

Système nerveux.—4. Nerf plantaire interne accompagné de l'artère du même nom, fournissant, 2, un rameau au court fléchisseur commun.—3. Branche interne du plantaire interne, constituant la collatérale interne du gross orteil, et fournissant, 3, des rameaus pour le muscle adducteur du gros orteil et, 5, pour le court fléchisseur du même orteil.—6. Branche interne du plantaire interne diffiée bientôt en trois trons communs qui, par leurs bifurcations, donnent les branches collatérales externe du gross orteil, interne et externe du second et du troisième et interne du quatrième.—7. Anastomose entre les deux nerfs plantaires.—8. Nerf plantaires externe accompagné par l'arrère du même nom.—9. Rameau de l'accessiorie du long flé-

chisseur commun. — 10. Rameau de l'abducteur du petit ortell. — 11. Branche musculaire, profonde, s'enfonçant entre l'accessire et l'abducteur oblique. — 12. Branche superficielle donanta la collatérale externe du quartème ortell et les collatérales interne et externe du cinquième. Toutes les branches collatérales se diviseur auniveaud d'extrémité postérieure de la demière phalange en deux rameaux; l'un Al, pahatière, qui se termine dans la pulpe de chaque ortell en s'anastomosant avec celui du côté opposé; l'autre, 15, dorsal ou unguéal, qui se perd dans le derme sous-unquéal.

### FIGURE 3.

On voit surtout la distribution de la branche profonde du nerf plantaire externe.

## Explication de la figure 3.

Parties accessoires. — a. Accessoire du long fléchisseur commun, coupé. — b. Abducteur oblique échancié. — c. Abducteur transverse. — d, d. Troisième et quatrième lombricaux coupés. — e. Plan des muscles inter-sœux dorsaux et planaires.

Système nerveux. — 1. Branche profonde du nerí plantaire externe se ramifiant dans l'abducteur oblique, l'abducteur transverse, les deux derniers muscles lombricaux et tous les muscles interoseux, dorsaux et plantaires. — 2. Bameau du court fléchisseur fourni par la branche superficielle du plantaire externe.

#### FIGURE 4.

Elle présente, sur une portion de gros orteil vu de profil, le rameau sous-unguéal d'une des branches collatérales.

### PLANCINE 65.

Elle est destinée à montrer les nerfs articulaires des principales articulations des membres thoracique et abdominal.

## FIGURE 1.

Articulation scapulo-humérale vue en avant. — Elle reçoit un rameau articulaire du nerf circonflexe.

### FIGURE 2.

Articulations luméro-cubitale et radio-cubitale supérieure, plan antérieur. —Leurs nerfs articulaires émanent, en dehors du radial, en dedans du médian par l'intermédiaire du rameau du muscle rond pronateur.

## FIGURE 3.

Articulation huméro-cubitale, plan postérieur (articulation du coude). — Les ners de cette articulation sont fournis en dedans directement par le nerf cubital, en dehors par le nerf du muscle anconé, rameau du radial.

#### FIGURE 4.

Articulation coxo-fémorale, plan antérieur. — Elle est animée par le rameau du pectiné, émanation du nerf crural.

## FIGURE '5.

Articulation coxo-fémorale, plan postérieur. — C'est le plexus sacré, par l'intermédiaire du nerf du muscle carré, qui fournit à la face postérieure de cette articulation.

## FIGURE 6.

Articulations témoro-tibiale et péronéo-tibiale supérieure. — Les nerfs de ces articulations émanent directement du nerf poplité interne.



# PLANCHES 66 et 67.

## BRANCHES POSTÉRIEURES DES NERFS SPINAUX.

Ces branches, émanées des cordons plexiformes qui font suite aux ganglions spinaux, auxquels iennent aboutir les racines antérieures et postérieures, se dirigent d'avant en arrière, jusqu'aux trous de coujugaison, où elles sont séparées des branches antérieures par les ligaments transverso-costaux supérieurs. De là elles se portent obliquement entre les museles profonds de la région postérieure du tronc, et se divisent ne rameaux unscualiers et ne rameaux cutanés ou museulo-cutanés. Les branches postérieures sont remarquables par la brièveté de leur trajet, comparé à celui des branches antérieures, et par leur volume ordinairement inférieur, à quelques exceptions près, à celui de ces dernières. Elles ne forment pas de plexus, si ce n'est toutefois une sorte d'entrelacement situé à la région cervicale, et appelé plexus par quelques anatomistes; enfin elles n'ont aucune communication avec le grand sympathique.

Nous allons les étudier successivement dans les quatre régions cervicale, dorsale, lombaire et

## BRANCHES POSTÉRIEURES DES NERFS CERVICAUX.

Ces branches, qui diminuent progressivement de volume à partir de la troisème, se portent des trous de conjugaison vers les parties latérales du ligament cervical postérieur, en rampant dans l'espace celluleux qui sépare le transversaire épineux du grand complexus, et ce dernier du splénius; fournissent des rameaux à ses muscles, et traversent l'insertion aponévrotique du trapèze. Alors elles changent de direction, et marchent, les supérieures en haut, les inférieures en bas, les moyennes en affectant un trajet intermédiaire; toutes oes branches, sauf la première qui est entièrement musculaire, donnent des rameaux à tous les muscles de la région cervicale postérieure, et viennent s'épanouir dans la peau. Les trois premières s'anastomosent entre elles sous le grand complexus, et forment un entrelacement qui a reçu le nom de plexus everteda postérieur.

Branche postérieure de la première paire cervicale. — Elle sort entre l'occipital et l'arc postérieur de l'atlas, au-dessous de l'artère vertébrale, au milieu du triangle formé par les muscles grand roit postérieur de la tête, grand oblique et petit oblique, Cette brauche, un peu plus volumineuse que l'antérieure, est entièrement musculaire; elle donne des rameaux aux muscles grand et petit droits postérieurs, grand et petit dobliques postérieurs; elle fournit de plus un filet qui va s'anastomoser avec la deuxième branche postérieure.

Branche postérieure de la deuxième paire cervicale (occipital interne). — La plus volumineuse de toutes les branches postérieures, et double en volume de sa branche jumelle antérieure, elle sort du rachis entre l'atlas et l'axis, en croisant le bord inférieur du grand oblique. Elle marche d'abord obliquement en dedans et en haut, entre le grand oblique postérieur de la tête et le grand omplexus qu'elle traverse, puis en delors entre le grand complexus et le trapèze, perfore ce dernier, s'élargit en prenant un aspect rubaniforme, et devient sous-cutanée. Alors elle se dirige en haut, le long de l'artère occipitale, et va se terminer dans la peau de la région occipitale, après s'être divisée en un assez grand nombre de rameaux divergents. Dans tout son trajet, elle fournit : 4' des filets

anastomotiques avec la première et la troisième branche cervicale, situés à la face profonde du grand complexus; 2º des rameaux musculaires pour le grand complexus, le splénius, le grand oblique et le trapèze; et 3º des rameaux cutanés pour le cuir chevelu. Ces derniers offrent cette particularité, qu'il se se séparent les uns des autres à angle aigu, et s'anastomosent entre eux et avec le nerf occipital externe, en interceptant des espaces lossangiques. On peut poursuivre leurs ramifications jusqu'au sommet de la tête où elles s'anastomosent quelquefois avec les dernières divisions do frontal (branche de l'ophthalmique de Willis).

Branche postérieure de la troisième paire cervicale. — Cette branche, plus grêle que la précédente, sort du canal rachidien entre l'apophyse transverse de l'axis et celle de la troisième vertèbre cervicale, se dirige aussitôt en haut entre le transversaire épineux et le grand complexus, et donne un rameau anastomotique avec la deuxième paire.

### Plexus cervical postérieur ou profond.

Ce sont les séries d'anastomoses des trois premières branches postérieures entre elles, qui forment le plexus cervical postérieur ou profond, plexus d'où émanent des branches pour tous les muscles voisins, savoir : 1º une branche accendante qui traverse le grand complexus et le trapèze près de leurs insertions spinales, taisse quelques rameaux dans ces muscles, devient sous-cutanée et se perd dans la peau de la région occipitale, en dedans de la deuxième paire; 2º une branche horizontale qui se distribue à la peau de la nuque, après avoir traversé le trapèze.

## Plexus cervical postérieur superficiel.

Les branches du plexus cervical postérieur, en se réfléchissant sur le grand complexus, s'anastomosent plusieurs fois entre elles, et forment un entrelacement situé entre le grand complexus et le splénius, qu'on peut appeler plexus cervical postérieur superficiel; ses branches sont destinées à la face profonde du splénius.

Branches postérieures des cinq deraières paires covicules. — Celles-ci, beaucoup moins volumineuses que les précédeutes, et d'autant plus petites qu'on les examine plus près de la région dorsale, offrent toutes une même distribution; aussi les renferme-t-on généralement dans une seule description. Elles sont toutes musculo-cutanées; après leurs sortie des trous de conjugaison, elles se portent obliquement en bas et en dédans, croisent le transversaire épineux, traversent le grand complexus, le splénius, le trapèze, dans lesquels elles laissent quelques rameaux, et viennent se terminer dans la neau des parties movemne et inférieure de la région cervicale.

### BRANCHES POSTÉRIEURES DES NERES DORSAUX.

Séparées des branches autérieures par les ligaments transverso-costaux supérieurs, ces branches augmentent graduellement de volume, depuis la première jusqu'à la douzième; elles sont toutes destinées à la paroi postérieure musculo-cutanée du tronc. Elles présentent entre elles la plus grande analogie; cependant le mode de distribution des branches supérieures rappelle celui des nerfs cervicaux, tandis que les branches inférieures rappellent les paires lombaires; il est donc nécessaire, pour les décrire exactement, de les partager en trois sections.

1º Brenche postérieure de la première paire dorsale. — Elle se divise comme les dernières branches cervicales, en deux rameaux: un musculaire profond qui anime les mêmes muscles que les dernières branches cervicales; un superficiel, destiné à la peau.

2º Branches postérieures des deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième paires dorsales. — Elles sont toutes destinées au thorax; se dirigent en arrière, traversent les intervalles que laissent entre elles les apophyses transverses, et, parvenues dans les gouttières vertébrales, se divisent en deux rameaux, l'un extene, l'autre interne. Le remœue externe musculaire se place entre le sacro-lombaire et le long dorsal, dans lesquels il se ramifie. Le rameau interne, musculo-cutané, se réliéchit sur le bord externe du transversaire épineux, laises quelques filets dans ce muscle, traverse les insertions du grand dorsal et du trapèze pour devenir sous-cutané, se porte en dehors, et va, après un certain trajet, se perdre dans la peau du dos, vers l'épine de l'Omoplate.

M. Cruveilhier dit avoir rencontré une fois deux ganglions sur la branche musculo-cutanée des troisième, quatrième et cinquième paires dorsales; une autre fois, il les vit placés sur les branches cutanées des première et troisième paires; à ces ganglions, que j'ai rencontrés aussi, on peut en ajouter deux autres que j'ai trouvés sur les branches postérieures des sixième et septième paires cervicales, à l'endroit où elles perforent le trapièze.

3° Branches pastrieures des neunième, dixième, onzième, donzième paires dursales. — Ces branches vont se placer, au sortir des trous de conjugaison, dans l'espace celluleux compris entre le sacro-lombaire et le long dorsal. Elles laissent des filets dans l'épaisseur de la masse sacro-lombaire, perforent obliquement les aponévroses des muscles grand dorsal, petit dentelé postérieur et inférieur, petit oblique et transverse, deviennent sous-cutanées, et envoient des rameaux cutanés internes vers la ligne médiane, et des rameaux externes dont les uns se perdent dans la peau des parties latérales de l'abdomen, et les autres, particulièrement celui de la douzième, dans la peau de la région fessière.

## BRANCHES POSTÉRIEURES DES NERFS LOMBAIRES.

Les branches lombaires, plus grosses que les branches dorsales, diminuent de volume en allant de haut en bas; elles offirent une distribution analogue à celle des demières paires dorsales. Les trois premières, musculo-cutanées, traversent la masse commune, lui fournissent de nombreux filets, et perforent l'aponévrose pour devenir sous-cutanées; alors elles envoient des rameaux cutanés itenes qui gagnent la ligne médiane, et des rameaux cutanés externes plus considérables, pour les parties latérales des régions lombaire et fessière. Ces derniers se dirigent verticalement en bas en croisant perpendiculairement la crêtée de l'os des iles, et s'anastomosent entre eux, avec quelques rameaux des dernières branches postérieures dorsales et avec la première branche antérieure lombaire, en formant une sorte de plexus.

Les deux dernières sont simplement musculaires et donnent des rameaux à la masse commune et au transversaire épineux.

## BRANCHES POSTÉRIEURES DES NERFS SACRÉS.

Excessivement déliées, elles sortent par les trous sacrés postérieurs, s'auastomosent toutes les unes avec les autres en arcades, et fournissent: 1° des rameaux musculaires pour la masse commune et le grand féssier; 2° des rameaux cutanés pour la peau de la région sacro-coccygienne.

# PLANCHES 66 et 67.

## BRANCHES POSTÉRIEURES DES NERFS RACHIDIENS.

Ces branches offrant entre elles une grande uniformité de distribution, et pouvant être étudiées sur le même sujet, nous les avons toutes figurées sur la même planche, mais à des couches différentes sur les deux moités. Sur le côté droit on peut suivre de haut en bas, par des couches différentes sur les deux moités. Sur le côté droit on peut suivre de haut en bas, par des couches superposées de profondeur variable, les nerfs musculaires depuis leur sortie des trous de conjugaison postérieurs jusqu'à leur distribution dans les muscles. Les branches cutanées ont été en partie conservées et en partie coupées, après la perforation de l'aponévrose. Le côté gauche montre uniquement les nerfs cutanés ramifiés sur les surfaces aponévrotiques, avant leur épanouissement dans la neau.

Prégnation. — Le sujet étant couché sur le ventre, le dos et le con fortement tendus par deux billots de grossent difference, placés l'una sous l'abdomen, l'alutre sous la politice 1: d'utèrez la peau le long des apophyses épineuses, depuis la voûte du crâne jusqu'au sommet du cocyv; 2º détachez la peau de l'aponévrose de dedans en déliors pour le dos et les lombes, de base in haut pour le cou et la tête. A mesure que vous vous écliquez de la ligne médiane, apez soin de ménager avec l'aponévrose la couche cellulo-adipeuse; cela fait, découvez les nerfs cutanés ramifiés sur la surface aponévroique, depuis leur perforation de l'aponévrose jusqu'à leur épanouissement dans la peau.

Pour solvre ces mêmes merfs de la superficie vers la profondeur, et mettre à découvert en même temps les branches musculaires, détaches de leurs insertions externes les muscles trapèse, grand dorsal, homboilde, dentiéels postérieur, supérieur et Inférieur; renversez-les de dedans en delons, jusqu'à ce que vous ayes reconnu le passage des nerfs, alors vous les renverserez du côté opposé, ou vous les couprez au niveau de leur perforation. Disséquez, les deux portions du splicitus, détachez les nerfs de sa face profonde (plexus de leur perforation. Disséquez, les deux portions du splicitus, détachez les nerfs de sa face profonde (plexus ervical superficie) postérieur), alsex-else appliqués sur la partie inférieure du grand complexus échasertion mastoildenne du splécius. Le peil complexus doit être requersé en dehors, le grand complexus échaer évers a partie moyenne, din de mettré à nu le plexus cervical positérieur prôctou, placé d'une part entre le grand complexus et le transversaire épineux, d'une autre part entre les grands et peilts droits et obliques nostérieurs de la tête.

On doit aussi disséquer avec soin les musdes longs du dos; les nerés traversant plus on moins la ligne cellulo-graisseaue qui sépare le sacro-lombaire du long dorsal, il convient de renverser le premier de ces muscles en dehors et le second en dedans, afin de mettre à nu les brancles qui les animent et de suivre les nerés depuis la ligne cellulo-graisseaue; jusqu'aux trous de conjugaison posiérieurs. Par l'abbation d'une portion du long dorsal et par le renversement en dedans du transversaire épineurs, on découvrire les nerés du dernière de ces muscles; enfin en échancrant une portion de la masse commune, on verra les anastomoses des nerfs sacrés entre eux.



# Explication de la figure.

Parties accessoires. — a. Aponévrose épicrainenne. — b, b, b. Surface aponévrotique des régions cervicale, dorsale et lombaire. — c. Aponévrose fessière. — d. Coupe du trapèze. — e, e. Fragments du splénius. — f, f, Grand complexus. — f, e-lett complexus reserver.é. — h Grand et petit foris postérieurs de la tête. — f. Sacro-lombaire. — k, k. Long dorsal échancré au milieu. — f. Transversire épineux.

Système nerveux. — 1. Branche postérieure de la première paire cervicale, donnant des rameaux aux grands et polité droits et obliques postérieure de la deuxième cervicale (nerf occipital interne). Cette dernière traverse successivement le complèment et tempère, et, devenue sous cainnels, se ramifie dans la pean de la partie postérieure de la tette. — 3. Anastomose du nerf précédent avec la branche auriculaire. — 4. Branche postérieure de la troisième paire, divisée en deux rameaux, l'un ascendant, l'aunte descendant; et anastomosée avec les branches précédente et situate, pour constituer le plexus cervical postérieure. — be 5 à 5. Branches postérieures des situates, de constituer le plexus cervical postérieure. — be 5 à 6. Branches postérieures des six premières dorsailes, donnant des rameaux externes musculaires et des rameaux internes musculaires de six premières dorsailes, donnant des rameaux externes des paires donsailes, qui fournissent à la fois les rameaux cutantés et musculaires. — De 8 à 8. Branches postérieures des six dernières des paires lombiaires; is edeux premières coupent perpendiculairement la crite illaque, s'unastomosten plusieurs fois les unes avec les autres et se ramifient dans la pean de la région fessière. — De 9 à 9. Branches postérieures des six premières oucepen la prendiculairement la crite illaque, s'unastomosten plusieurs fois les unes avec les autres et se ramifient dans la pean de la région fessière. — De 9 à 9. Branches postérieures des paires saurées, autres et des manches de la région dorsale. — De 14 à 41. Rameaux cutanés de la région dorsale. — De 12 à 12. Rameaux cutanés de la région dorsale. — De 12 à 12. Rameaux cutanés de la région de la r

# PLANCHES 68, 69, 70, 71 et 72.

# GRAND SYMPATHIOUE

(NERF DE LA VIE ORGANIQUE, TRISPLANCHNIQUE, SYSTÈME DES NERFS VÉGÉTATIFS OU GANGLIONNAIRES, NERF INTERCOSTAL).

Le grand sympathique est cette partie du système nerveux qui se compose d'une série considérable de renflements ou ganglions rougeâtres ou grisâtres, réunis entre eux par des cordons intermédiaires quelquefois renflés, de mamère à former un système continu, communiquant d'une part avec presque tous les nerfs vertébro-cràniens, et se distribuant particulièrement, de l'autre part, dans les organes des fonctions involontaires.

C'est ainsi qu'îl tient sous sa dépendance les phénomènes organiques les plus importants, des viscères qui concourent à former les appareils digestif, respiratoire, circulatoire et sécrétoire; viscères dont les fonctions se produisent involontairement en nous et sans que nous en ayons conscience: tels sont les mouvements de l'estomac et des intestins, l'assimilation, les mouvements du cœur, etc.; tandis qu'au contraire le système nerveux médullo-encéphalique aurait dans ses attributions la vie de relation et de conscience.

Le grand sympathique est situé profondément au-devant de la colonne vertébrale; il se prolonge supérieurement dans la cavité crânienne, inférieurement dans l'excavation pelvienne, et offre sur son trajet sinsi qu'à ses extrémités plusieurs anastomoses médianes.

Eu égard à leur siége, tous les renflements sympathiques peuvent être désignés sous le nom générique de gangtions sus-vertébraux splanchniques, divisés en : 1° gangtions sus-vertébraux, et 2° gangtions splanchniques.

1º Ganglions sus-vertébroux. — Ils se présentent sous la forme d'un long cordon renflé de distance en distance, étendu de chaque côté, sur la partie antérieure et latérale de la colonne vertébrale, depuis la tête jusqu'au cocqyx; communiquant, d'une part, avec tous les nerfs rachidiens et avec presque tous les nerfs crâniens, de l'autre part avec les ganglions et les plexus splanchiniques.

2° Ganglions splanchniques. — Ils se composent de ganglions plats et de cordons renflés qui se réunissent les uns avec les autres, de manière à former des plexus, lesquels répondent directement ou indirectement à la partie natérieure et médiane de la colonne vertébrel e; s'unissent en dehors avec les deux cordons ou chaînes ganglionnaires, entre lesquelles ils établissent une communication intime, et fournissent en dedans des nerfs qui enlacent les artères, avec lesquelles ils pénètrent dans les viscères.

### OBIGINE.

Une question qui a été gravement débattue, et qui n'est pas encore jusqu'à présent résolue d'une manière complète, est de savoir quelle est l'origine réelle du grand sympathique.

Si l'on consulte les auteurs à ce sujet, on trouve trois opinions en regard :

1º Celle qui fut développée avec tant de talent par Bichat, inspiré qu'il était lui-même par les idées déjà fécondes de Winslow et de Reil. D'après cux, le grand sympathique est considéré comme un système nerveux spécial; et les ganglions qui le composent, comme autant de petits centres

indépendants les uns des autres et distincts du centre encéphalique, communiquant seulement entre eux et avec le centre médullo-encéphalique par de simples branches intermédiaires.

2º Celle de Sarlandière et de Burdach qui pensent que le grand sympathique tire son origine des organes intérieurs, pour se terminer dans tous les points du système cérbro-spinal. Quelque peu de faveur dont jouisse cette opinion, elle est néanmoins soutenable, lorsqu'on a égard au développement du sympathique, qui apparait de très bonne heure, avant même les autres parties du sychem nerveux, en même temps que les organes splanchniques dans lesqueds ils e distribue; et lorsqu'on se rappelle que ce nerf se trouve bien dévelopé chez les acéphales, et chez les monstresqui sont privés à la fois de l'encéphale et de la moelle épinière.

3º Une opinion diamétralement opposée à la précédente, soutenue par les plus anciens et les plus modernes anatomistes, consiste à regarder le grand sympathique comme émergeant par des racines multiples du système nerveux médullo-encéphalique, pour se terminer dans les organes intérieurs, après avoir subi toutefois des modifications notables par son mélange avec la substance ganglionnaire.

Mais les partisans de cette dernière opinion ne s'accordent en aucune manière sur l'origine précise du grand sympathique, à savoir, quelle est la portion spéciale du système nerveux médulloencéphalique qui lui donne naissance. Ainsi, Gallien, Valsalva, Vésale, Eustachi, Morgagni, le considérant comme un nerf encéphalique, le faisaient dériver de la cinquième ou de la sixième paire crânienne, ou même des deux ensemble; ils le regardaient encore comme une dépendance du pneumogastrique. Riolan et Pourfour du Petit lui donnèrent pour origine la moelle épinière, et en firent un nerf spinal (médullaire). D'après Wrisberg, Scarpa, etc., il proviendrait de la cinquième et de la sixième paire crânienne, et de toutes les paires rachidiennes; suivant Lieutaud et Autenrieth, de tous les nerfs cérébro-spinaux. Valentin, se basant sur des recherches microscopiques, le considère comme un nerf médullaire ; voici ses propres paroles : « Eu égard à ses fibres primitives essentielles, c'est un nerf rachidien, attendu qu'il ne conduit jusqu'à une certaine distance qu'un très petit nombre de fibres primitives provenant du cerveau. Mais ce qui le distingue parfaitement des autres nerfs rachidiens, c'est qu'au lieu de prendre ses racines dans un point déterminé et unique de cet organe (la moelle), il les puise dans toute l'étendue de sa longueur. En effet, de chaque nerf rachidien, ou pour être plus précis, des deux racines de chacun de ces nerfs, partent des filets radiculaires qui pénètrent dans les gauglions correspondants du grand sympathique. Ces filets, tantôt ne font que les traverser en ligne droite, tantôt s'entrelacent avec les fibres primitives qui s'y trouvent; la plupart d'entre eux vont gagner de là le cordon de jouction, puis marchent vers le ganglion suivant, y apparaissent comme fibres primitives embrassantes, et en sortent pour passer, les unes dans les filets destinés aux organes, les autres dans le cordon de jonction avec le ganglion suivant, et ressortir plus bas dans les branches latérales. »

La physiologie confirme pleinement ces dernières données anatomiques; les expériences de Legallois sur la moelleépinière nous montrent, en effet, que le grand sympathique est sous sa dépendance. Aussi, de nos jours, on admet généralement que le grand sympathique puise son origine dans le système nerveux médullo-encéphalique par toutes les branches de communication, lesquelles sont envisagées comme autant de racines; seulement ce nerf subit des modifications notables par son mélange avec la substance ganglionnaire, qui soustrait à l'influence de la volonté et de la conscience les organes dans lesquels il se distribue.

D'après Müller, Wutzer, Retzius et Panizza, chaque ganglion sympathique prendrait naissance, par uno up lusieurs filets, des deux groupes de racines des nerfs rachidiens, et par conséquent des fibres sensitives et motrices. Mayer (eité par Müller) a poussé ses investigations plus loin, il a pu suivre les fibres ganglionnaires à travers les racines antérieures et postérieures jusqu'à la moelle épinière. J'avoue que je n'ai jamés pet de suis heureux dans mes propres recherches, et malgré plusieurs tentatives, je n'ai jamás pu poursuivre les filets ganglionnaires du grand sympathique au delà des ganglions des nerfs rachidides.

Les ganglions sympathiques fournissent de nombreux rameaux qui peuvent être distingués en trois genres : 1° ceux qui réunissent les ganglions sympathiques entre eux, et semblent former ainsi un nerf continu; 2º ceux qui unissent les ganglions sympathiques aux ganglions intervertébrocrâniens; et 3º ceux qui des ganglions se rendent aux organes.

Cos derniers, gris et mous, vont les uns directement aux viscères; les autres n'y parviennent qu'après s'être mélangés sur leur trajet avec la substance des ganglions splanchinques. Ceux-ci sont placés, surtout dans l'abdomen, sur la région médiane du tronc, au voisinage des gros troncs artériels, entre les deux chaînes ganglionnaires, qu'ils font communiquer l'une avec l'autre; il en résulte que tous les ganglions du corps sont unis ensemble, comme les anneaux d'une même chaîne.

Les ganglions splanchniques, réunis entre eux par de gros rameaux et associés à quelques nerfs qui émanent directement du centre nerveux médullo-encéphalique, forment quatre principaux plexus, savoir : 1 le plexus pharyngien, 2 le plexus cardiaque, 3 le plexus solaire, et 4 le plexus hypogastrique. Le plexus pharyngien et le plexus hypogastrique sont pairs, c'est-l-dire qu'il axistrique de chaque coté de la ligne médiane; les deux plexus hymogastrique de chaque coté de la ligne médiane; les deux plexus du même nom communiquent par des rameaux anastomotiques. Le plexus cardiaque et le plexus solaire sont impairs et situés sur la ligne médiane.

Le pneumogastrique entre dans la formation des plexus pharyngien, cardiaque et solaire; dans le plexus pharyngien, il mélange ses fibres avec celles du glosso-pharyngien et du spinal. Les branches viscérales des nerfs sacrés contribuent à former le plexus hypogastrique.

La distribution du pneumogastrique dans les viscères, distribution exceptionnelle pour un nerf crânien, ne doit pas étonner, si l'on songe à l'analogie de forme et d'action qui existe entre le pneumogastrique et le grand sympathique, analogie qui paraît encore plus esnsible, si l'on examine ces deux nerfs chez les animaux. Eu effet, Weber a pu constater que chez les animaux inférieurs le pneumogastrique est d'autant plus développé que le grand sympathique l'est moins, et qu'il finii même par le remplacer completément dans certaines espèces, comme les mollusques écphalopodes.

Des quatre plexus médians du grand sympathique émergent des plexus secondaires qui entourent les artères dont ils prennent le nom, et pénètrent avec elles dans l'épaisseur des organes, pour s'y terminer.

Indépendamment des fréquentes anastomoses médianes qu'offrent sur leur trajet les deux chaînes agnafionaires par l'intermédiaire des pleux viséeraux, elles communiquent encore à leurs extrémités supérieures et inférieures. Les extrémités supérieures ou céphaliques pénètent dans la cavité rénienne par le canal carotidien, accolées aux artères carotides internes; elles s'anastomosent entre elles sur l'artère communiquante antérieure et sur la gouttière basilaire; elles s'anastomosent aussi avec plusieurs nerfs et ganglions crâniens. Les extrémités inférieures ou pelviennes se terminent à la base du coccyx, en se réunissant sur la ligne médiane à l'aide d'un petit ganglion et en constituant une arcade à convexité tournée en bas, de laquelle émergent quelques filets qui se perdent sur la face antérieure du occeyx.

La multiplicité des ganglions du grand sympathique, leurs nombreuses relations d'origine avec les nerfs médullo-encéphaliques, et leurs rapports différents dans les différentes régions du tronc, m'autorisent à diviser le grand sympathique en portion céphalo-cervicale, portion thoracique, portion obdominale et portion nelvième.

# 1º PORTION CÉPHALO-CERVICALE.

Depuis la découverte des ganglions ophthalmique, sphéno-palatin, otique, etc., l'existence de la portion céphalique du grand sympathique est devenue un sujet de controverse parmi les anatomistes. Les uns, rattachant au système ganglionnaire de la vie organique tous les ganglions, quel que soit le lieu qu'ils occupent, admettent que le grand sympathique s'étend à la tête, comme au thorax et à l'abdomen; de la, la dénomination de trisplanchique sous laquelle lis l'ont désigné. Les autres, au contraire, soutiennent, mais sans faire connaître leurs motifs, que les ganglions de la tête appartiennent à une tout autre catégorie que ceux du grand sympathique, et que celui-ci n'a pas de portion céphalique.

D'après M. Longet, la partie céphalique du grand sympathique est représentée par les ganglions de la tête et par les nombreuses irradiations du ganglion cervical supérieur qui accompagnerait, soit

la carotide interne, soit la carotide externe, ainsi que la plupart de leurs branches. M. Arnold considère les ganglions de la tête comme constituant un petit système à part destiné aux organes des sens. M. Blandini, tout en admettant la distinction spéciale aux organes des sens, des ganglions cràniens, les rattache à la série des autres ganglions sympathiques; selon lui, la portion céphalique du grand sympathique se composerait surtout des ganglions ophthalmique, spiéno-palatin, otique, sous-maxillaire et sublingual; le ganglion cervical supérieur concourrait aussi à sa formation.

Pour mon compte, les ganglions de la tête n'appartiennent nullement au système ganglionnaire du grand sympathique, mais ils forment un petit appareil de ganglions à part qui dépendent des nerfs craniens (cinquième et troisième paires) de la même manière que les ganglions intervertébraux dépendent des nerfs rachidiens. Les raisons anatomiques qui m'ont fait adopter cette manière de voir sont les suivantes : 1º Lorsque quelques uns des ganglions crâniens manquent, les rameaux qui en proviennent habituellement émergent du trijumeau. Ainsi, les ganglions sphénopalatin, otique, sublingual et sous-maxillaire, manquent quelquefois chez l'homme; le ganglion sphéno-palatin n'existe pas chez les ruminants, les rongeurs; il manque aussi chez le chat: alors les rameaux qui en naissent ordinairement viennent du trijumeau. On a vu aussi le ganglion ophthalmique manquer dans quelques espèces, et les nerfs ciliaires tirer leur origine, soit de la cinquième paire, soit de la troisième. 2º Les liens qui rattachent les ganglions de la tête à l'appareil ganglionnaire du grand sympathique (racines végétatives) manquent assez souvent, et même on pourrait contester l'existence des racines végétatives des ganglions otique, sous-maxillaire, sublingual; tandis que j'ai toujours constaté la présence des filets (racines sensitivo-motrices) qui les fixent aux nerfs crâniens. 3° Ces ganglions, quelquefois rougeâtres, ont souvent un aspect aussi blanc que celui des nerfs crâniens, ce qui s'explique parce qu'ils renferment beaucoup moins de substance grise que les ganglions sympathiques. 4º Si l'on examine enfin la texture des ganglions crâniens, on voit qu'elle est tout à fait analogue à celle des ganglions intervertébraux, tandis qu'elle diffère de celle des ganglions sur-vertébraux splanchniques.

Des reclegrelses toutes récentes et pleines d'intérêt de M. le docteur Ch. Robin viennent pleinement confirmer cette dernière assertion; voici ses propres paroles cell entre dans la constitution des ganglions uerveux crâniens les mêmes corpuscules ganglionnaires (cellules nerveuses de beaucoup d'auteurs) que dans les ganglions rachidiens. Quelques uns de ces corpuscules correspondent aux tubes nerveux minoes, ils sont moins nombreux que ceux de même nature existant dans les ganglions du grand sympathique. Celui des ganglions qui en renferme le plus est le ganglion de Gasser, qui certainement ne sera pas comparé aux ganglions du grand sympathique. Les ganglions crâniens (ophthalmique, géniculé, sous-maxillaire, etc.) sont, comme les ganglions rachidiens, remarquables surtout par l'abondance des corpuscules ganglionnaires, comparâtivement au tissu cellulaire et à la maière amorphe granuleuse; c'est à cette prédominance des corpuscules qu'est due la couleur blanche des ganglions nerveux céphaliques qui les distingue déjà à l'oit nu des ganglions sympathiques, différence qui coîncide avec une différence de structure intime, puisque dans les ganglions nerveux viscéraux on trouve, au contraire, une grande proportion de cette substance amorphe et aussi de tissu cellulaire et d'éléments fibro-plastiques, comparativement à la masse des globules ganglionnaires.

» Alnisi done: 1º La proportion considérable des corpuscules dans les ganglions céphaliques, la petite proportion des éléments accessoires, comparée à la petite quantité des corpuscules dans les ganglions des nerfs viscéraux, relativement à la grande proportion des éléments accessoires; ces faits, disons-nous, montreut que les ganglions des nerfs de la tête ne peuvent pas être considérés comme les analogues des ganglions du système nerveux dit de nutrition. 2º Les faits indiqués pré-édemment prouvent que l'ou peut comparer les ganglions crâniens aux ganglions rachidiens, puisqu'ils contiennent les mêmes éléments fondamentaux et accessoires.

L'existence constante de liens qui les fixent aux nerfs médullo-encéphaliques, la communauté d'aspect et de texture, m'autorisent à supposer une communauté de fonctions dans les ganglions rachidiens. Si donc les idées d'Arnold sont fondées, relativement à l'usage des ganglions graineins, les ganglions archidiens (intervertébraux) devront aussi être con-

sidérés comme des ganglions sensoriaux, avec cette restriction, toutefois, que les ganglions crànieus ont sous leur dépendance les quatre sens spéciaux qui ont leur siége à la tête; tandis que les ganglions intervertèbraux, ciant situés sur le trajet de toutes les racines sensitives, auront pour usage de modifier la perception des sensations générales, et de rendre les neris sur le trajet desqueis ils sont placés aptes à transmettre les sensations spéciales du tact et du toucler.

Après avoir démentré que les ganglions de la tête ne peuvent, anatomiquement parlant, être considérés comme la portion céphalique du grand sympathique, il nous resté à parler du prolongement crânien du ganglion cervical supérieur, qui, à raison de ses nombreuses connexions avec les nerfs crâniens, de ses divisions, de ses anastomoses, de ses plexus multiples et de ses ganglions (ganglion carotidien et peut-être ganglion pituitaire), peut être envisagé comme l'origine céphalique du grand sympathique.

A la région cervicale, le grand sympathique est situéau-devant des musclesgrand droit antérieur de la tôte et long du cou, qui le séparent de la face antérieure de la colonne vertébrale; derrière les artères carotides interne et primitive, la veine jugulaire et le nerf pneumogastrique, auxquels il est uni par un tissu filamenteux irès lâche. Il se compose ordinairement detrois ganglions distinguées ensupérieur, mogne et inférieur, qui communiquent entre eux par deux cordons offrant quel quefois de petits renflements sur leur trajet. Nous verrons plus loin qu'il existe aux régions dorsale, lombaire et servée, presque autunt de ganglions sympathiques qu'il y a de nerfs rachidient.

Cette différence debombreentre les deux ordres de renflements tient, en général, à ce que souvent plusieurs ganglions sympathiques sont confondus en un seul, et qu'au cou, particulièrement, le ganglion cervical supérieur, mesurant la hauteur de trois ou quatre vertébres, pourrait être considéré comme représentant à lui seul plusieurs ganglions. D'après les recherches sur l'anatomic comparée, de D. de Blainville, il résulterait qu'il existe surtout chez les oiseaux, dans le canal de l'artère vertébrale, sur le trajet du nerf vertébral (émanation du ganglion cervical inférieur), des agnglions en nombre égal aux vertèbres, et par conséquent aux gauglions rachidiens (intervertébraux), ganglions qu'il considérerait comme la véritable continuation du grand sympathique. Mais si cette disposition anatomique et l'interprétation qui en découle ont une apparence de vérité, pour les oiseaux, il n'en est pas de même pour l'homme, chez lequel je n'ai jamais vu ces ganglions; aussi ne décrirai-je dans la portion cervicale du grand sympathique que trois ganglions.

## GANGLION CERVICAL SUPÉRIEUR.

Eu égard aux nombreux rameaux qu'il envoie vers la tête, rameaux qui forment la portion céphalique du grand sympathique, aux racines qu'il puise dans les trois premiers nerfs cervicaux, et aux branches qui restent en partie au cou, ce renflem ent peut être désigné sous le nom de ganglion céphalo-cervical.

Ce ganglion, remarquable par son existence constante, ordinairement simple, très rarement double, quelquefois bifurqué à son extrémité inférieure, toujours plus volumineux que les ganglions moyen et inférieur, est situé au-dessous de l'orifice inférieur du canal carofidien, au-devant de la deuxième et de la troisième vertébre cervicale, dont il est séparé par le muscle grand droit antérieur de la tête; derrière l'artère carofide interne, au côté interne et postérieur des nerfs glossopharyngien, pneumogastrique et hypoglosse, auxquels il est uni. Il est silongé, arrondi, souvent fusiforme, quelquefois olivaire, plus rarement étranglé de distance en distance; sa consistance est molle, sa couleur est ordinairement d'un rouge gristre.

Il fournit ou reçoit des rameaux qui sont distingués en supérieurs, inférieurs, externes, internes et antérieurs.

#### A. - BAMEAUX SUPÉRIEURS OU ASCENDANTS.

Ils sout habituellement au nombre de deux, l'un antérieur, l'autre postérieur. Le postérieur, très grêle, se dirige vers les ganglions du glosso-pharyngien et du pneumogastrique, quelquefois aussi vers l'hypoglosse, et s'anastomose avec eux.

Le rameau antérieur, d'une couleur grisatre, beaucoup plus gros que le précédent, et qui semble

être la continuation de l'extrémité supérieure du ganglion, monte en dedans et en arrière de l'artère carotide interne, avec laquelle il s'introduit dans le canal carotidien, où il se divise en deux ramuscules, l'un externe, l'autre interne. Ces ramuscules communiquent entre eux par des filets anastomotiques, et forment autour de l'artère un plexus constitué par l'intrication de filaments mous et rougedètres.

a. Ramsseule externe. — Il longe le côtié externe et postérieur de la carotide, communique dans on trajet ascendant par plusieurs filets très déliés, avec le ramuscule interne, et s'anastomose successivement: 1\* avec le rameau tympanique du glosse-pharyagien (nerf de Jacolson); 2° avec le ganglion sphéno-palatin; 3° il s'unit par un ou plusieurs filets avec le nerf moteur oculaire externe (sixième paire); 4° parvenu dans le sinus caverneux, ce ramuscule se partage en plusieurs filets dont les uns produisent assez fréquemment une petite lame nerveuse appélée ganglion cavotidien.

1º Anastomose auce le rameau tympanique dus glosso-pharyngieu (nerf de Jacobson). — La communication du ramuscule externe avec le nerf de Jacobson a lieu par un ou deux filets qui perforent la paroi externe du caual carotidien, parviennent dans la cavité tympanique où ils parcourent des rainures ou des canaux creusés sur le promotiore, s'y anastomosent avec les divisions du rameau de Jacobson et contribuent à la formation du plexus tympanique.

2º Anastomos avec le ganglion sphéno-palalin. — Au niveau de l'orifice supérieur du canal caroidien et sous l'artère qui parcourt ce canal, il se détache du ramuseule externe un nerf grisktre qui traverse d'arrière en avant la substance cartilagineuse du trou déchiré antérieur, puis le canal de la base de l'apophyse ptérygoïde (canal vidien), s'y accole au grand pétreux superficiel (filet crànien du nerf vidien), et aboutit avec ce derieir au ganglion sphéno-palatin. C'est par l'intermédiaire de ce nerf que Meckel, rattachant ce dernier renflement au ganglion cervical supérieur, faisait surtout dériver le grand sympathique du trijumeau. C'est aussi cemême nerf que M. Arnold considère comme la racine végétative du ganglion sphéno-palatin. Nous avons déjà dit, à propos des nerfs cràniens, que les anatomistes qui regardent ce rameau (rameau carotidien du nerf vidien) comme uue émanation du ganglion sphéno-palatin lui font parcourir un trajei inverse.

3º Anastomose avec le nerf moteur oculaire externe (sixième paire). — Dans le sinus caverneux, deux ou trois filets mous, d'un gris cendré et assez résistants, émanent du ramuseule externe, et s'unissent à angle aigu avec le moteur coulaire externe, a un moment où il croise en debors l'artère carotide interne. Au point où se fait cette anastomose, il n'est pas rare de voir un petit plexus isolé, et même quelquefois un renflement, d'où partent quelques filets qui concourent à la formation du réseau nerveux enlaçant l'arthre carotide interne et ses divisions.

4° Canglion caratidien ou cauerneux. — Lorsqu'il existe, il est situé sur le côté externe et un peu inférieur de la carotide interne, au niveau de sa seconde courbure; il a l'aspect d'une lame nerveuse gristire; sa forme est variable, son volume est celui du ganglion ophthalmique. A son côté postérieur aboutissent quelques divisions du ramuscule externe, de son côté antérieur émergent plusieurs filaments très ténus dont les uns s'anastomosent avec le moteur oculaire externe, dont les autres, continuant leur marche assendante, courtibuent à la formation du plexus cavernel.

b. Ramuscule interne. — Ordinairement moins gros que l'externe, ce ramuscule se porte obliquement en haut et en avant, sur le côté interne de la carotide, fournit aussitôt un ou deux Riegui s'unissent par plusieurs ramifications avec le trone commun et avec le ramuscule externe pour enlacer la carotide interne, et, parvenu au côté inférieur de la portion de l'artère comprise entre la première et la seconde courbure, donne: 1º des flets basilaires, 2º une anastomose avec le moteur oculaire externe. Il se termine enfin dans le sinus caverneux par des filaments très gréles, dont les uns s'anastomosent avec le ramuscule externe et dont les autres contribuent à la formation du plexus eaverneux.

1º Filets bailaires. — Ces filets, d'une coloration grisâtre, d'une téuuité extrême, à peine visibles à l'œil nu, mais dont le microscope constate parfaitement la réalité, sont au nombre de deux ou trois. Ils se détachent du ramuscule interne, s'enfoncent dans l'épaisseur de la dure-mère qui revêt la gouttière basilaire, s'y dirigent transversalement vers la ligne médiane pour s'anastomoser avec des filets semblables remns du côté opposé, et forment ainsi plusieurs arcades transversales qui

communiquent entre elles par des filets perpendiculaires, de manière à constituer un petit plexus que j'ai désigné sous le nom de plexus basilaire. Ce plexus, que j'ai disséqué pour la première fois en 1845, a été lesujet d'un mémoire lu à l'Académie des sciences; j'ai su depuis que M. Valentin avait, lui aussi, décrit les filets basilaires.

2º Anastonose du romuscule interne avec le moteur oculaire externe. — Indépendamment des comnunications du ramuscule externe avec le nerf de la sixième paire, il existe encore une anastomose entre ce dernier et le ramuscule interne. C'est grâce à cette double communication avec le nerf moteur oculaire externe, qu'on a voulu faire venir, comme nous l'avons dit plus haut, le grand sympathique de la sixième paire.

c. Plexus caverneux. — Ce plexus résulte de l'entrelacement des filets du ramuscule externe, du ramuscule interne et du ganglion carotidien. Il est situé dans le sinus caverneux, autour de la portion caverneux de l'artère carotide interne; sa consistance est molle, sa couleur grisâtre; on y trouve des ramifications vasculaires très fines, entremèless aux filaments nerveux. De ce plexus partent un certain nombre de ramifications qui vont s'anastomoser avec les nerfs voisins, savoir : 1° avec le moteur oculaire commun; 2° avec le pathétique; 3° avec le ganglion de Gasser et deux de ses branches (ophthalmique de Willis et maxillaire suspérieur), et 4° avec le ganglion ophthalmique. Ce dernier rameau émerge de la partie antérieure du plexus, parvient dans la cavité orbitaire conjointement avec les nerfs moteur oculaire commun et ophthalmique de Willis, entre lesquels it est placé, et se réunit tantôt à la racine grelde des ganglions, tantôt au ganglion lui-même, dans l'intervalle de ses deux racines sensitive et motrice : on l'a considéré comme la racine végétative du ganglion ophthalmique.

Le plesus caverneux fournit encore de nombreuses ramifications aux diverses branches de l'arbère carotide interne, ramifications qui s'étendent en plexus autour de ces branches, comme on le voit pour les artères ophthalmique, cérébrales antérieure et moyenne, et toutes leurs divisions; on a même vu un plexus sur l'artère centrale de la rétine. Quelques filets s'anastomosent sur l'artère communiquante antérieure avec ceux du côté opposé; ils offrent, d'après Béclard, un petit ganglion. Enfin, plusieurs rameaux se portent vers le corps pituitaire et sa tige; les uns s'y perdent, les autres forment autour de cet organe plusieurs anastomoses médianes avec les rameaux du coté opposé: aussi plusieurs anatomistes modernes regardent-ils le corps pituitaire comme un ganglion céplaique du grand sympathique.

## B. -- RAMEAUX INFERIEURS, OU CORDON DE COMMUNICATION AVEC LE GANGLION CERVICAL MOYEN.

Ce cordon, le plus souvent blanchâtre, comme les nerfs de la vie animale, variable pour le volume, ordinairement unique, quelquefois double, natt de l'extrémité inférieure du ganglion cervical supérieur. Il descend verticalement au-devant de la colonne osseuse cervicale, derrière l'artère carotide primitive, la veine jugulaire interne et le nerf pneumogastrique, passe derrière l'artère chyrotidenne qu'il embrases quelquefois ens bélurquant, et se rend au ganglion cervical moyen, ou à l'inférieur lorsque le moyen manque. Dans son trajet, le rameau inférieur communique le plus souvent en debors par des ramuscules transversaux avec la troisième, la quatrième, et quelquefois avec la cinquième paire cervicale. En dedans, il fournit un ou deux ramuscules qui s'associent avec le nerf cardiaque supérieur; il s'anastomose par quelques filets avec le nerf laryugé externe; il communique encore avec les filest des nerfs récurrent, phrénique et avec la branche descendante de l'Itypoglosse; enfin plusieurs de ses ramifications vont au pharyux, à l'ossophage et au corps thvroide.

## C. - RAMEAUX EXTERNES.

Coux-ci, très volumineux, et de la même couleur que le ganglion cervical supérieur, auquel lis semblent faire suite latéralement, sont destinés à établir une communication entre ce demier et les trois ou quatre premières paires cervicales. Leur nombre, variable, est en raison inverse de leur volume : il en existe toujours un qui se réunit à la branche antérieure de la seconde cervicale, au moment où elle se divise en branches ascendante et descendante; un autre, moins volumineux, s'anastomose avec l'anse formée par la première et la seconde cervicale; enfin un dernier, plus grêle que les précédents, se dirige obliquement vers les troisième et quatrième cervicales, s'anastomose avec elles et quelquefois aussi avec une des racines du nerf phrénique.

## D. - RAMEAUX INTERNES.

Ces rameaux, fort nombreux, émanent du côté interne du ganglion ; ils sont destinés au pharynx, au larynx et au cœur : aussi peut-on les distinguer en pharyngiens, laryngiens et cardiaques.

1º Rameaux pharyngiens. — Très gros, grisâtres, nombreux, ils se dirigent en bas et en dedans, derrière la carotide interne, gagnent la partie postérieure du pharynx, s'anastomosent avec la rameaux pharyngiens du glosso-pharyngien, du pneumogastrique et du spinal, et concourent à former le plexus pharyngien. C'est ce plexus que l'on considère comme le siége de la sensation de la soif; on y rapporte aussi les phénomènes nerveux si fréquents dans cette région, comme par exemple, la strangulation qu'on observe dans l'hystérie.

2º Rameaux larignejens. — Ils s'avancent sur le côté du larynx et du corps thyroïde, en passant derrière la carotide primitive et ses brauches de bifurcation, s'associent à quelques rameaux des nerfs laryngé supérieur et laryngé externe (émanation du pneumogastrique), et contribuent à la formation du pleava largnagé de Haller. Les filets de ce plexus pénétrent dans le corps thyroïde et dans le largnx, à travers les membranes thyro-hyoïdienne et crico-thyroïdienne.

3º Rameoux cardiaques. — Au nombre de deux on trois, ils se détachent de la partie inférieure du gangtion, et quelquefois du cordon de communication de ce dernier avec le ganglion cervical moyen. Ils forment, par leur réunion, le nerf cardiaque supérieur, que nous décrirons conjointement avec le moyen et l'inférieur.

### E. - RAMEAUX ANTÉRIEURS.

Ils naissent en nombre variable (de deux à cinq) de la face antérieure du ganglion cervical supérieur. D'une coloration rougaêtre, mous, assex volumineux, ces rameaux se dirigent en bas et en avant, se placent sur les côtés interne et externe des artères carotités interne et externe, et arrivés dans l'espace intercarotidien, s'associent aux filets du glosso-pharyugien, aux filets pharyngiens et laryugés du pneumogastrique et quelquefois aussi de l'hypoglosse, pour constituer une sorte d'entrelacement appelé plexus intercarotidien, au centre duquel se voit un renifement nommé par M. Arnold renifement intercarotidien. De ce plexus émanent des plexus secondaires qui enlacent l'artère carotide externe et ses branclles, dont ils prennent les noms, et avec lésquelles ils se distribuent au con et à la tête.

Ces plexus secondaires sont: 1º Le plexus thyroïdien supérieur, ordinairement plus prononcé à la face externe qu'à la face interne, offrant quelquefois sur son trajet des ganglions épars; on peut suivre ses ramifications sur l'artère thyroïdienne supérieure jusque dans l'épaisseur du corps thyroïde. 2º Le plexus lingual, qui accompagne l'artère linguale dans l'épaisseur de la langue, et fournit, d'après M. Blandin, la racine végétaire du ganglion sublingual. Je regarde l'existence de cette racine comme problématique, car il m'a été impossible de la retrouver dans mes nombreuses dissections; mais j'ai toujours vu manifestement le plexus lingual s'anastomoser sur la face inférireure de la pointe de la langue, avec les nerfs lingual et grand hypogloses. 3º Le plexus facial, qui entoure l'artère faciale et ses divisions; il envoie dans la glande sous-maxillaire plusieurs filest dont l'un va former la racine végétaite du ganglion sous-maxillaire. Magré l'autorité de Haller et d'Arnold, l'existence de ces fliets n'est pas constante. D'autres ramifications accompaguent l'artère faciale à la face et s'anastomosent avec la division du nerf facial. 4º Le plexus auriculaire, s'anastomosant, d'après Meckel, avec le nerf facial. 5º Le plexus occipital, qui accompagne l'artère du même nom, et communique sur l'occiput avec les divisions du nerf occipital interne (deuxième branche cervicale postérieure). 6º Le plexus pharyugien.

Les branches terminales de la carotide externe, l'artère temporale, l'artère maxillaire interne et leurs divisions, sont aussi entourées de plexus secondaires, parmi lesquels nous citerons le plexus de l'artère méningée moyenne, qui, d'après M. Arnold, fournirait la racine végétative du gandion odique. Ce filet est aussi problématique, pour moi, que celui du ganglion sublingual.

#### GANGLION CERVICAL MOYEN.

On désigne sous ce nom un rendement situé sur le trajet de la portion cervicale du grand sympattique, au niveau de la cinquième ou sixtème vertèbre cervicale, au voisinage de la première courbure de l'artère thyroidienne inférieure; aussi l'a-t-on appelé ganglion thyroidien. Il est ordinairement unique, arrondi, lenticulaire, fusiforme, deux ou trois fois mois gros que le ganglion cervical supérieur. MM. Cruveillier, Longet, Blandin, etc., prétendent qu'il manque chez un grand nombre de sujets; mais, s'il m'est permis de conclure d'après mes dissections qui ont eu lieu sur une quantité si considérable de sujets, que je ne saurais en préciser le nombre ; je d'irai que ce ganglion, loin de manquer très fréquemment, existe presque toujours; mais seulement son siége, so forme et son volume sout très variables: au lieu de le trouver à la hauteur que je lui ai assignée précédemment, il n'est pas rare de le voir placé plus bas, et quelquefois alors il n'est plus unique, mais double ou triple.

Le ganglion cervical moyen reçoit ou fournit :

1º En haut, le rameau inférieur du ganglion cervical supérieur.

2º En bas, les rameaux de communication avec le ganglion cervical inférieur. Ceux-ci, ordinai-rement au nombre de deux, quelquefois multiples, descendent: les uus au-devant de l'artère sous-clavière, ou plutôt entre elle et la veine du même nom, forment autour de l'artère une anse à concavité supérieure, et se terminent en avant du ganglion cervical inférieur; les autres passent derrière l'artère, et aboutissent, en affectant une disposition plexiforme, au même ganglion.

3º En deltors, il communique par des rameaux assez minces, plus ou moins obliques, avec les branches antérieures des troisième, quatrième, cinquième et quelquefois même sixième paires cervicales; ces rameaux sont placés les uns au-devant, les autres en arrière du muscle droit antérieur de la tête.

4° En dedans, les rameaux qui se détachent du ganglion sont multiples et passent tous derrière l'artère carotide primitive : les uns forment autour de l'artère thyroïdienne inférieure un plexus analogue à celui qui entoure l'artère thyroïdienne supérieure, et se rendent dans le corps thyroïde; les autres concourent à former le nerf cardiaque moyen qui se réunit aux autres nerfs cardiaques; enfin une très grosse branche se dirige obliquement en bas et en dedans, et fait communiquer le ganglion avec le nerf laryngé inférieur ou récurrent.

## GANGLION CERVICAL INFÉRIEUR.

Ce renflement, dont l'existence est constante, est situé derrière les artères sous-clavière et vertébrale, dans l'angle rentrant formé par le col de la première côte et la base de l'apophyse transverse de la septième vertèbre cervicale. Sa forme est irrégulière et plus ou moins étoilée; quelquefois, cependant, il est arrondi, oblong ou semi-lunaire, à concavité tournée en haut, embrassant la première cote. Son volume, variable, est toujours moindre que celui du ganglion cervical supérieur et plus considérable que celui du moyen. Presque toujours simple, rarement double, il se confond assez fréquemment avec le premier ganglion thoracique et un peu plus rarement avec le ganglion cervical moyen.

On a partagé ses rameaux en supérieurs, inférieur, externes, internes et antérieurs.

## A. -- RAMEAUX SUPÉRIEURS (NERF VERTÉBRAL).

Indépendamment des rameaux du cordon de communication avec le ganglion cervical moyen, rameaux que nous avons déjà décrits, le ganglion cervical inférieur fournit encore le nerf vertébral. Constitué souvent par un faisceau de rameaux gris dont le nombre est de deux à quatre principaux, ce nerf, ou plutôt ces nerfs émergent de la partie supérieure du ganglion cervical inférieur et du premier ganglion thoracique, pour remonter en déhors et en arrière de l'artère vertébrale dans le canal de ce vaisseau.

Arrivés là , un ou deux de ces rameaux , plus volumineux que les autres , communiquent par

un ou plusieurs ramuscules avec les troncs mêmes des troisième, quatrième et cinquième nerfs ervicaux. Ges rameaux sont très développés chez les oiseaux et chez certains manmifères; ils offrent chez ces animaux quelques renflements disséminés çà et là : aussi les a-t-on considérés comme représentant la portion cervicale du grand sympathique. Nous avons déjà exprimé noite opinion à cet égard, en disant que ces renflements n'existaient point ordinairement chez l'homme; si, dans les cas très rares, on en rencontre, ce sont de simples épaississements nodiformes, et non de véritables ganglions.

Les autres rameaux, moins considérables, forment autour de l'artère vertébrale un plexus très visible jusqu'au niveau de la troisième vertèbre cervicale, et duquel partent des ramuscules pour les muscles inter-transversaires du cou. Les filets de ce plexus, devenus alors moins nombreux et moins apparents, se réduisent à quelques filaments, tautôt visibles à l'œil nu, tantôt visibles seulement avec une forte loupe.

Toutes ces ramifications parcourent en entier la longueur du canal de l'artère vertébrale, parviennent avec elle dans la cavité crânienne, envoient quelques plexus secondaires autour des artères spinale et cérébelleuse, et s'unissent aux ramifications du côté opposé pour constituer le plexus basilaire. De ce dernier émanent des filets qui accompagnent les artères cérébrale postérieure et communiquante postérieure, sur lesquelles ils s'anastymosent avec les plexus vasculaires provenant du ganglion cervical supérieur du même côté.

Quelques anatomistes ont mis en doute l'existence des filets qui enlacent les artères de l'encépliale; mais, outre que je les ai vus à l'œil nu, j'ai encore pu constater tout récemment leur véritable nature nerveuse, en les soumettant, conjointement avec M. le docteur Ch. Robin, à un examen microscopique.

De ce qui précède, il résulte : 1º que les deux chaînes ganglionnaires sympathiques , indéperundamment de leur anastomose médiane sur l'artère communiquante antérieure, offrent encore autre communication médiane sur le tronc basilaire; 2º que les ganglions cervicaux supérieur et inférieur du même côté s'anastomosent aussi sur l'artère communiquante postérieure; 3º que le grand sympathique envoie, à l'aide des plexus qui enlacent le système artériel, ses nerfs dans le centre nerveux, et constitue les nervi nervorum.

### B. - RAMEAU INFÉRIRUR.

Ordinairement simple et peu volumineux, quelquefois double, il fait communiquer le dernier ganglion cervical avec le premier ganglion thoracique; dans le cas où il y a continuité d'un ganglion à l'autre, le rameau inférieur se rend au second ganglion thoracique.

### C. - RAMEAUX EXTERNES.

En nombre indéterminé, les uns s'accolent à l'arrère sous-clavière et lui forment un plexus que jai pu suivre sur l'axillaire et même sur l'humérale, jusqu'au pli du coude; les autres, au nombre de trois ou quatre, vont communiquer avec les sixième, septième et huitième nerfs cervicaux et avec le premier dorsal. Lorsque le ganglion cervical inférieur se continue avec le premier ganglion thoracique, il s'anastomose par un autre rameau avec le deuxième nerf d'orsal.

## D. - BAMEAUX INTERNES,

Ils sont très grêles, et se portent les uns aux plexus pulmonaires et sur l'aorte du côté gauche, les autres s'anastomosent par des filets plexiformes avec les nerfs récurrent et phrénique, quelques uns constituent le nerf cardiaque inférieur.

## E. - RAMEAUX ANTÉRIEURS.

Très nombreux et très déliés, ils contournent l'artère sous-clavière et se prolongent sur ses branches : ainsi il est facile de suivre quelques ramuscules sur les artères mammaire interne, intercostale supérieure, scapulaire postérieure, etc.

#### Des nerfs cardiaques.

On désigne sous ce nom les nerfs qui se distribuent au œur, au commencement des gros vaisseaux qui en émanent, et au périearde. Ces nerfs, qui ne sont bien connus que depuis les belles recherches de Scarpa (en 1796), ont été avant lui, une source de discussions, parmi les auteurs les plus compétents; ceux-ci n'étant point d'accord, non seulement sur leur nombre et leur origine, mais encore sur leur destination. Ainsi, Behrends et Sommerring soutennient que le ceur était complétement dépourvu de nerfs, et que ceux qui paraissent y aboutir étaient exclusivement destinés aux funiques des artères coronaires.

De nos jours on est presque généralement convenu que les filets nerveux qui enlacent les artères coronaires abandonnent ces vaisseaux après un court trajet, pénètrent dans le tissu charnu du cœur et s'v distribuent.

Les nerfs cardiaques viennent de deux sources, du grand sympathique et du pneumogastrique. Les cardiaques sympathiques, ordinairement au nombre de trois de chaque côté, émergent des ganglions cervicaux sympathiques et sont distingués comme eux, d'après leur position, en supérieur, moyen et inférieur. Ils s'associent aux trois cardiaques du même côté du pneumogastrique et aux six cardiaques du côté opposé, fournis à la fois par le grand sympathique et le pneumogastrique, convergent vers la base du cour, et constituent par leur réunion et leur entre-lacement le plexus et le ganglion cardiaques. De ce plexus émergent ensuite les plexus coronaires droit et aruncle, destinés aux tissus du cœur.

Les nerfs cardiaques offrent de nombreuses variétés dans leur origine, leur volume, leur nombre, leur trajet, leurs anastomoses et leur distribution. Ils n'affectent pas non plus la même disposition à droite et à gauche: ordinairement plus prononcés à droite, ils ne semblent être à gauche qu'à l'état rudimentaire; quelquefois le contraire a lieu.

Il résulte de là un grand embarras, pour étudier ces nerfs avec des livres, dont le texte est souveut loin de répondre à ce qu'on trouve dans ses propres dissections.

Les cardiaques du pneumogastrique avant été déjà décrits plus haut, jusqu'au plexus cardiaque, il ne nous reste qu'à compléter leur histoire. Les cardiaques sympathiques vont seuls nous occuper spécialement ici, et nous ferons ressortir dans la description collective les différences que ces nerfs présentent à droite et à gauche.

1º Ner cardiaque supérieur (cardiaque superficiel de Scarpa), — Il natt ordinairement, par une scule racine, de la partie interne et inférieure du ganglion cervical supérieur, souvent aussi du cordon de communication de ce ganglion avec le moyen, ou bien de l'un et de l'autre à la fois, par deux ou plusieurs racines qui se réunissent en un seul rameau. Celui-ci, d'un teinte grise bien prononcée, descend obliquement en dedans, derrière l'artère carotide primitive, te long de la tra-chée à droite et de l'ossophage à gauche, tantôt devant, tantôt derrière l'artère thyrofdi:nne inférieure, et pénètre dans la poitrine en passant par l'ouverture de cette cavité. Arrivé là, le cardiaque supérieur se porte, à droite, derrière l'artère sous-clavière, appliqué à la face postérieure du rone brachio-céphalique; à gauche, il passe entre les artères sous-clavière et carotide primitive, au-devant de l'ossophage, dela trachée et de la crosse de l'arote. Les deux cardiaques droit et gauche, parvenus près de l'origine de l'aorte et de l'artère pulmonaire, se terminent au ganglion ou au plesus cardiaque.

Dans son trajet, le long du cou, ce nerf communique avec le rameau cardiaque du pneumogastrique et avec le nerf récurrent; il contribue aussi à la formation du plexus laryngé et du plexus de l'artère thyroidienne inférieure. Dans la poitrine, il s'anastomose surtout à droite, avec les cardiaques moyen et inférieur, ainsi qu'avec le nerf récurrent.

2º Nerf cordiaque moyen (grand cardiaque, ou cardiaque profund de Scorpa).— Il tire son origine du ganglion cervical moyen, et dans les cas rares où celui-ci manque, du cordon qui fait communiquer le ganglion supérieur avec l'inférieur. Ce nerf, le plus volumineux des cardiaques lorsque le supérieur et l'inférieur sont peu développés, est quelquefois à l'état de vestige; dans le

cas contraire, il descend en dedans, derrière l'artère carotide primitive, et pénètre dans la poitrine, à d'roite derrière l'artère sous-clavière et le trone brachie-céphalique, à gauche entre la carotide primitive et l'artère sous-clavière correspondante. Des deux côtés, il parvient derrière la crosse de l'aorte et se termine au niveau de sa concavité, dans le ganglion ou le plexus cardiaque.

Dans son trajet descendant, le cardiaque moyen s'anastomose avec les cardiaques fournis par les nerfs grand sympathique, pueumogastrique et récurrent.

3º Nerf cardiaque inférieur (cardiacus minor, petit cardiaque de Scarpa). — Tantôt plus, tantôt moins volumineux que les deux précédents, assez souvent simple, quelquefois aussi double, ce nerf émerge de la partie interne du dernier ganglion cervical, ou du premier ganglion thoracique, et descend en dedans, accolé à la partie postérieure de l'artère sous-clavière.

A droite, il passe derrière le tronc brachio-céphalique et la crosse de l'aorte, au-devant de la trrachée, s'ansstomose avec le nerf cardiaque moyen et avec les filets cardiaques du nerf récurrent, et se termine dans le plesus cardiaque et dans le plesus pulmonaire antérieur.

A gauche, le cardiaque inférieur, placé d'abord derrière l'artère sous-clavière, se porte bientôt en avant de celle-ci, ci, après s'être anastomosé avec le cardiaque moyen et le récurrent, parvient tantôt en avant, tantôt en arrière de la crosse de l'aorte, où il se iette dans le pleuxe cardiaque.

## 2° PORTION THORACIQUE DU GRAND SYMPATHIQUE.

Dans la cavité thoracique, le grand sympathique se compose de deux portions distinctes par leur position: l'une médiane, impaire, splanchnique, c'est le gauglion et le plexus cardiaques; l'autre, latérale, paire, symétrique, constituée par les deux chaînes de ganglions thoraciques.

## GANGLION ET PLEXUS CARDIADUES.

Le ganglion et le plexus cardiaques forment un centre nerveux thoracique auquel aboutissent les nerfs cardiaques droits et gauches, émanés des ganglions cervicaux sympathiques, du pneumogastrique et du récurrent, et duquel partent un grand nombre de rameaux qui se distribuent particulièrement au cœur.

Le plexus cardiaque résulte de la réunion et de l'entrelacement des différents nerfs cardiaques; il offre généralement dans son milieu un ou deux renflements grisàtres, signalés par Wrisberg et connus sous le nom de ganglions cardiaques, ou ganglions de Wrisberg.

Ganglion cardiaque. — Il se rencontre très fréquemment; son aspect est grisâtre, sa consistance molle, sa forme allongée (à fe millimètre de longueur et 2 de largeur); il est situé au milieu du plexus cardiaque. D'après les physiologistes qui admettent pour chaque ganglion trois racines, il ne feruit pas défaut à la theorie générale: en effet, les uerfs cardiaques des ganglions cervicaux constitueraient ses racines végétatives, les cardiaques du pneumogastrique représenteraient ses racines sensitives, et les cardiaques du récurrent seraient ses racines motifices. Impair, et situé sur la ligne médiane, il communique par des racines multiples avec les nerfs placés du côté droit et du côté gauche, entre lesquels il établit une anastomose médiane; les ganglions latéraux, au contraire, ne reçoivent de racines que des nerfs modeurs, sensitifs et végétatifs de leur côté.

Plexus cardiaque. — Le plexus cardiaque est placé au-devant de la division de la trachée, derrière la crosse de l'aorte, entre la concavité de ce vaisseau et l'angle de bifurcation de l'artère pulmonaire, immédiatement à droite du canal artériel; il fournit un graud nombre de rameaux que l'on peut distinguer en antérieurs, postérieurs et inférieurs.

4º Ramonux antérieurs. — Peu nombreux, ils occupent surtout la face antérieure de la portion ascendante de la crosse aortique et la face antérieure de l'artère pulmonaire, immédiatement derrière le feuillet séreux du péricarde, par la transparence duquel il est facile de les apercevoir. Ils sont destinés en partie aux parois des vaisseaux précédents et au péricarde; ils forment en partie le plexus cardiaque antérieur.

2º Rameaux postérieurs. - Plus nombreux que les antérieurs, ils se dirigent à droite et à gauche

vers les poumons, et se jettent dans le plexus pulmonaire. Pour y parvenir, ceux du côté droit rampent entre la branche droite et la branche correspondante de l'artère pulmonaire, ceux du côté gauche accompagnent la branche gauche de l'artère pulmonaire et l'entourent de leurs divisions.

On peut encore diviser les rameaux antérieurs et postérieurs en trois plans, qui sont, de la superficie vers la profondeur : l'un plan superficiel placé au-devant de la crosse de l'aorte 2º un plan moyen situé entre la crosse de l'aorte et la branche droite de l'artère pulmonaire ; 3º un plan profond cue l'on trouve entre la branche droite de l'artère pulmonaire et la bifurcation de la trachée. Ces trois plans ne forment pas de plexus isolés, mais sont les radiations du plexus et du ganglion cardiaques.

3º Rameaux inférieurs. — Ces rameaux, plus multipliés et plus volumineux que les précédents, sont essentiellement destinés au cœur; ils se partagent presque aussitôt en deux faisceaux et constituent les plezus cardiaques antérieur et postérieur.

Plezus cordique antérieur, ou coronaire gauche, — Il est formé par l'entrelacement des filets nerveux autour de l'artère cardiaque antérieure. Les rameaux inférieurs du plexus cardiaque passent entre la trachée et l'artère pulmonaire, sur le côté gauche de cette dernière, gagment le sillon autérieur du cœur, s'étendentsur l'artère cardiaque antérieure etses divisions, et se distribuent au côté zauche du cœur et à l'orvillette correspondante.

Plexus cardiaque postérieur, ou coronaire droit. — Il longe le côté droit de l'artère pulmonaire, entre elle et l'aorte, gagne le sillon circulaire du œur, parvient à la face postérieure de celui-ci en accompagnant l'artère cardiaque postérieure et ses divisions, et se ramifie dans le ventricule droit et l'oreillette correspondante.

Les nerfs de ces deux plexus s'enfoncent dans la substance du cœur, les uns en suivant le trajet des artères dont il est assez facile de les reconnaître, vu la disposition flexueuse des artères et la direction rectiligne des rameaux nerveux, les autres dans l'iutervalle des divisions artérielles; ils se perdent tous dans les fibres charnues. Ces rameaux contractent de fréquentes anastomoses sur les bords et à la pointe du cœur; ils offrent, d'après quelques anatomistes, de petits ganglions sur leur trajet.

# GANGLIONS LATÉRAUX DE LA PORTION THORACIQUE DU GRAND SYMPATHIQUE.

Le grand sympathique offre de chaque côté de la colonne vertébrale thoracique une suite régulière et non interroupue de ganglions grisatres, oblongs, hordéiformes, qui communiquent les uns avec les autres par de gros rameaux, de manière à présenter un tout continu, espèce de cordon noueux ou renile de distance en distance, étendu depuis la première côte jusqu'à la onzième.

On compte de chaque côté douze ganglions thoraciques qui correspondent ordinairement aux trous de conjugaison, et autant de cordions de jonction occupant l'intervalle de ces trous; mais souvent il n'existe que onze et mème dix de ces renflements. Dans ce dernier cas, il y a fusion, ou bien entre le dernier ganglion cervical et le premier thoracique, ou bien entre le dernier thoracique et le premier tombaire, ou entre les deux premiers thoraciques, ou bien enfin entre deux ganglions centraux. Tous ces gauglions sont situés au-devant des têtes des côtes et des vaisseaux inter-costaux, derrière les plèvres, dont ils sont séparés par une lame fibreuse très mince; à droife, ils sont longés en dedans par la grande veine azygos. Leur volume, variable, est peu considérable, comparativement aux gros rameaux qui les font communiquer; tojoiurs moins volumineux que les ganglions cervicaux, ils sont rarement égaux aux ganglions abdominaux.

La chaine des ganglions thoraciques communique par son premier ganglion, qui est le plus volumineux, avec le ganglion cervical inférieur, et à l'aide de son dernicr ganglion, en général plus court et stelliforme, avec le premier lombaire. Le rameau de jonction qui établit cette dernière communication est large et aplati; il s'incline un peu en dedans, et parvient dans l'abdomeu en debors des grand et petil splanchniques du méme côté, en traversant une ouverture formée par un des piliers du diaphragme et par l'extrémité supérieure du grand psoas.

La chaîne ganglionnaire s'anastomose en dehors avec tous les nerfs intercostaux et donne des

filets aux artères intercostales; en dedans, elle envoie des rameaux aux viscères thoraciques et abdominaux et fournit des ramuscules aux corps des vertèbres.

Les rameaux que donne chaque ganglion thoracique peuvent être distingués en supérieurs, inférieurs, externes et internes.

4» Rameaux supérieurs et inférieurs (cordon de communication). — Placés entre les ganglions qu'ils font communiquer les uns avec les autres, ces rameaux, toujours simples, très rarement doubles, sont très volunimeux et égalent quelquefois le volume des ganglions eux-mêmes. Ils croisent perpendiculairement les artères intercostales qui passent constamment derrière eux, et fournissent souvent des filaments très grêles qui se ramifient dans le périoste des côtes, dans les muscles intercostaux et dans la plèvre.

2º Rameaux externes. — Leur nombre varie: tantôt il n'y en a qu'un très volumineux pour chaque ganglion; tantôt on en troure deux so trois, et même quatre, qui diffèrent de volume et de position; d'autres fois le rameau, unique au moment où il se sépare du ganglion, se bifurque avant d'atteindre le nerf intercostal correspondant. A l'exception des deux premiers rameaux quis ont ascendants, et des deux d'erniers qui sont descendants, tous les autres sont légèrement obliques en haut et en deltors; après un court trajet, ils s'anastomosent avec les branches antérieures des nerfs dorsaux (nerfs intercostaux).

3º Rameaux internes. — Ceux-ci, destinés aux viscères du thorax et de l'abdomen, descendent en dedans et en avant, dans le tissu cellulaire du médiastin postérieur, croisent obliquement les parties latérales et antérieures des corps des vertèbres, et se séparent en deux groupes, l'un supérieur, l'autre inférieur.

Le groupe supérieur (branches aortico-pulmonaires) se compose de filets gréles et longs qui se détachent de la partie interne des cinq ou sis premiers ganglions thoraciques. Au nombre de deux ou trois pour chaque ganglion, et plus longs à droite qu'à gauche, ces filets croisent la veine axygos à droiteet l'aorte à gauche, fournissent que que ramafinetations à cedermier vaisseux, es joignent, pour la plupart, vers la racine du poumon, au plexus pulmonaire postérieur, et contribuent à sa formation. Quelques autres de ces filets se ramifient dans l'asophage où ils s'entrecroisent avec le pneumo-gastrique; enfin d'autres, très déliés, peuvent être poursuivis jusque dans l'épaisseur des vertèbres.

Chez certains sujets, les rameaux internes des trois premiers ganglions thoraciques se réunissent ensemble pour former un trone assez volumineux, qui a quelque analogie avec les splanchniques, et qu'on a désigné sous le nom de splanchnique pulmonaire. La distribution de ce nerf est la même que celle des rameaux qui le forment, lorsqu'ils sont isolés.

Le premier ganglion thoracique présente encore ceci de remarquable, qu'il fournit assez souvent un ou plusieurs nerfs cardiaques inférieurs, sans préjudice des cardiaques émanés du ganglion cervical inférieur.

Le groupe inférieur est formé par les rameaux qui sortent de la partie interne des six, sept ou huit derniers ganglions thoraciques; ces rameaux, en s'unissant les uns avec les autres, forment de chaque côté plusieurs gros trones qu'on désigne sous le nom de nerfs splanchaiques.

### Des nerfs splanchniques.

Ces nerfs, qui semblent être l'origine de tous les plexus abdominaux, sont au nombre de trois de chaque côté, distingués en supérieur, moyen et inférieur; on les désigne aussi sous les noms de grand, moyen et petit. Le grand et le moyen splanchniques sont constants et offrent seulement quelques variétés dans le nombre de leurs racines; le petit manque parfois complétement.

1º Grand splanchaique. — Il nalt par quatre ou cinq racines de la partie interne des sixème, septième, huitème et neuvième ganglions thoraciques; dans quelques cas, le nombre des racines est plus considérable, et alors elles proviennent aussi du dixième, ou du cinquième, et même du quatrème ganglion thoracique et du cordon de communication. Ces racines se dirigent obliquement en bas et en dedans, sur le côté des vertèbres dorsales, parallèlement les unes aux autres, et reconvertes immédiatement par la plèvre. Elles se réunissent successivement entre elles, et constituent, vers la onzième vertèbre dorsale, un seul tronc blanchâtre et cylindrique qu'on nomme

grand splanchnique. Celui-ci continue le même trajet oblique, s'élargit, s'aplatit, pénètre de la poitrine dans la cavité abdominale, à travers un écartement particulier des fibres charues des piliers du diaphragme, puis se jette habituellement dans le ganglion semi-lunaire en s'épanouissant en de nombreux faisceaux; quelquefois aussi le faisceau le plus externe gagne les plexus rénal et capsulaire.

2º Splanchnique moyen. — Ordinairement isolé, quelquefois aussi confondu avec le précédent, ce nerf est formé par la réunion de deux ou trois racines qui viennent des dixième, onzième, et quelquefois douzième ganglions thoraciques. Il pénètre dans l'abdomen en traversant le côté externe du piller du diapluragme, en dehors du grand splanchnique, avec lequel il s'anastomose souvent, pour se terminer également au ganglion semi-lunaire et aux plexus lombo-aortique, rénal et capsulaire.

Chez quelques sujets, j'ai trouvé sur le trajet de ce nerf, au-dessous de la perforation du diaphragme, un renslement arrondi, du volume d'une grosse tête d'épingle M. Cruveilhier signale un ganglion analogue sur le grand splanchique, un peu au-dessus du diaphragme.

3º Petit splanchnique (splanchnique inférièue). — Le plus petit et le plus inférieur de tous, le petit splanchnique tire son origine du douzième ganglion, ou du cordon de jonction des deux derniers ganglions thoraciques. Il descend en avant et en dehors, traverse le diaphragme en dehors du splanchnique moyen, avec lequel il s'auastomose ordinairement, et se jette en partie dans le ganglion et le plexus cardiaques, en partie dans les plexus lombo-aortique, rénal et capsulaire. Il n'est pas rare de voir ce nerf manquer complétement, ou se confondre avec le précédent.

## 3º PORTION ABDOMINALE DU GRAND SYMPATHIQUE.

Dans la cavité abdominale, le grand sympathique se compose: 1º de ganglions et plexus médians (ganglions et plexus splanchiniques) destinés aux viseères contenus dans cette cavité; 2º de deux cordons latérax (ganglions sus vertébraux), en relation directe avec les nerfs rachidiens correspondants, et faisant suite aux chaînes ganglionnaires thoraciques.

# GANGLIONS ET PLEXUS MÉDIANS DE LA CAVITÉ ABDOMINALE.

Ces ganglions et plexus ont ceci de remarquable, qu'ils tirent leur origine spécialement des gauglions thoraciques latéraux, au moyen des nerfs splanchniques droits et gauches, et qu'ils n'ont que des rapports secondaires avec les gauglions latéraux de la cavité abdominale.

Parmi tous les ganglions de cette région, on en distingue deux, appelés semi-lumaires, situés l'un à droite, l'autre à gauche, et réunis entre eux par de gros rameaux et des ganglions secondaires innoninés; tout et assemblage constitue le plexus solaire.

Ganglions semi-Imaeires. — Le grand splanchnique de chaque côté, après avoir perforé la partie postérieure et inférieure du diaphragme, aboutit constamment à un renflement grisàtre, d'un volume supérieur à celui des autres renflements, dont la forme approche plus ou moins de celle d'un croissant à convexité tournée en bas : c'est le ganglion semi-lunaire. Il est placé un peu obliquement au-devant du pilier du diaphragme de son côté, et de l'aorte, au niveau mais en deluors du tronc cel·laque, en deduas et un peu en arrière de la capsule surrénale.

Le ganglion semi-lumaire droit, ordinairement plus volumineux que le gauche, affecte des rapperta vace le foie, la tête du pancréas et la veine cave abdominale, derrière lesquels il est placé; il reçoit supérieurement plusieurs gros rameaux plexiformes du pneumogastrique droit.

Le ganglion semi-lunaire gauche est en rapport en haut avec la veine splenique, en bas avec l'artère émulgente correspondante, et en avant avec la queue du pancréas.

Tous les deux offrent quelques variétés qu'il est bon de mentionner. Ainsi il n'est pas rare de voir des sujets chez lesquels ces renflements sont décomposés en plusieurs petits ganglions réunis ensemble par des rameuux gros et courts.

Le ganglion semi-lunaire de chaque côté reçoit par son extrémité supérieure et externe le grand splanchnique correspondant; par son extrémité inférieure, qui est tournée en dedans, il se réunit aux ganglions du côté opposé par l'intermédiaire d'un nombre indéterminé de gros rameaux et de ganglions secondaires (ganglions solaires); son bord convexe, qui regarde en bas, offre assez souvent une division denticulée, d'où émane un nombre considérable de nerfs; son bord concave, ainsi que tout le reste de sa circonférence, donne naissance à des piuceaux de nerfs. C'est cet assemblage, ce lacis de ganglions et de rameaux nerveux entrelacés d'une manière inextricable et anastomosés les' uns avec les autres et avec les deux pneumogastriques (particulièrement avec le droif), qui forme le plezus solaire.

# PLEXUS SOLAIRE (PLEXUS ÉPIGASTRIQUE).

Centre nerveux épigastrique à qui les physiologistes ont fait jouer un grand rôle dans la production des actions instinictives, et auquel, d'après quelques uns, se rapporteraient en partie les impressions reques du delors, le pleuus solaire occupe la ligue médiane (pleux nerveux médian), au-devant de l'aorte et des piliers du diaphragme, où il forme une couche épaisse, au-devant et autour du trone cœiliaque. Il répond en avant au péritoine de l'arrière-cavité épiploique, à la petite courbure de l'estomac et à l'épiploque, gastro liépatique; en haut, au lobe de Spigel; en bas, au pan-créas; à droite et à gauche, aux capsules surrénales.

Ce vaste plexus n'est pas seulement constitué par le grand sympathique et les pneumogastriques droit et gauche, mais il reçoit encore quelques divisions des nerfs phréniques droit et gauche, surtout du droit. Il fournit un grand nombre de rameaux divergents que l'on a comparés à l'ensemble des rayons qui s'échappent d'un foyer lumineux : aussi l'appelle-t-on plexus solaire.

Plezus secondaires. — Les rameaux qui s'irradient du centre solaire suivent exactement le trajet des branches artérielles fournies par l'aorte abdominale, et forment autour de ces artères des plexus secondaires qui se répandent avec elles dans les organes abdominaux. C'est ainsi que sont formés les plexus diaphragmatiques inférieurs, surrianux, cactiaque, mésentérique supérieur, mésentérique inférieur, rénaux, spermatiques ou ovariques. Les trois derniers reçoivent aussi des rameaux de renforcement de la partie interne des premiers ganglions lombaires.

1º Plexus diaphragmatiques infrieurs. — Émands de la partie supérieure du plexus solaire et du ganglion semi-lunaire de chaque côté, composés d'un assez petit nombre de rameaux gris, ces plexus se portent de haut en bas entre le péritoine et les piliers du diaphragme, en accompagnant plus ou moins les artères diaphragmatiques. Parvenus à la concavité du diaphragme, ils s'enfoneut dans l'épaisseur de ce muscle, après avoir donné quelques filets qui descendent de chaque côté vers la capsule surrénale, le long des artères capsulaires supérieures, et qui vont concourir à la formation des plexus surrénaux.

Le plexus diaphragmatique droit est toujours plus considérable que le gauche; il offre très souvent, vers l'extrémité supérieure de la capsule surrénale, un renflement allongé, quadrangulaire, long de 6 à 7 millimètres, large de 2 à 3, appelé gonglion diaphragmatique. Aux deux angles inféricars de ce renflement aboutissent quelques filets du ganglion semi-lunaire droit; des angles supérieurs partent plusieurs filets divergents qui s'anastomosent un grand nombre de fois avec le nerf phrénique droit.

Le plexus diaphragmatique gauche, moins développé que le précédent, ne présente point de ganglion, et ses communications avec le nerf phrénique correspondant sont plus difficiles à trouver; quant à sa distribution, il se comporte exactement comme le droit.

2º Plezus entieque. — C'est la continuation directe du plexus solaire dont il n'est nullement distinct. Ce plexus entoure complétement le trone celiaque par un mélange de gauglions et de gros rameaux serrés les uns avec les autres. C'est à lui que viennent principalement aboutir plusieurs rameaux plexiformes du pneumogastrique droit et quelques divisions du nerf plirénique correspondant. Arrivé au point de division de l'arrière en trois branches, le plexus coclique se partage également en trois plexus de troisième ordre, qui répondent, pour le nom et pour le trajet, aux arrères coronaires domachique, hépatique et splénique.

a. Plexus coronaire stomachique. — Moins considérable que les deux suivants, il prend son origine de la partie supérieure du plexus solaire. Il enlace l'artère coronaire stomachique en lui formant, près de son origine, une sorte d'arteneau de petits ganglions, auxquels aboutissent aussi

quelques filets du pneumogastrique. A mesure que ce plexus s'avance sur la petite courbure de l'estomac et entre les deux feuillets de l'épiplon gastro-lépatique, aux petits ganglions succèdent des rameaux de moins en moins nombreux; ceux-ci s'ausstomosent plusieurs fois avec les rameaux gastriques du pneumogastrique et avec d'autres ramifications du plexus hépatique qui marchent à leur rencontre, vers l'extrémité pylorique de la petite courbure. Dans le cas où l'arrère coronaire stomachique fournit une branche au foie, le plexus ooronaire euvoire plusieurs rameaux qui accompagnent cette arrère anormale jusque dans l'épaisseur du foie. Quant là la terminaison de ces nerfs dans les différentes tuniques de l'estomac, il est très difficile de la déterminer d'une manière précise; cependant, si l'on examine des pièces qui ont macérie plusieurs nois dans l'acide azotique très étendu d'eau (100 parties d'eau pour 1 partie d'acide), on peut voir que la majeure partie des rameaux du grand sympathique et du pneumogastrique s'arrètent principalement dans la tunique fibreuse, où des ramuscules très déliés s'anastomosent les uns avec les autres en formant un réseau à mailles très serrées.

b. Plexus hépatique. — Beaucoup plus considérable que le précédent, ce plexus naît, par des rameaux gris fort nombreux et très volumineux, de la partie supérieure et droite du plexus solaire, ou plutôt du cordon ganglionnaire transverse qui fait communiquer les deux gauglions semilunaires. A ces rameaux s'en joignent plusieurs autres émanés du pneumogastrique gauche, du ganglion semilunaire droit et du ganglion diaphragmatique; ils s'anastomosent ansai avec quelques filets du plexus diaphragmatique, et forment très fréquemment, au niveau de la foliole moyenne du diaphragme, un renflerinent gristtre de 5 millimètres de loug sur 3 millimètres de large : Cest le gauglion diaphragmatique secondaire.

Le plexus hépatique, constitué à la naissance de l'artère par des ganglions plats (ganglions hépatiques) d'ois se détachent de louge rameaux egris très nombreux, et proportionnellement très volumineux, entoure l'artère hépatique et les canaux biliaires. Il marche entre ces vaisseaux et la veine porte, pour gagner la scissure transverse du foie, pénètre dans est organe avec les ramifications de l'artère hépatique et de la veine porte, et s'y distribue. Il fournit des rameaux qui suivent à peu près les branches de l'artère hépatique et forment aussi plusieurs petits plexus, savoir : 1° le pulorique, 2° le custuiue, et 3° le quatro-épidique droit.

1º Plexus pylorique. Il accompagne l'artère du même nom, pour se distribuer à la moitié pylorique de l'estonnae et à la première portion du duodénum, et s'anastomoser avec le plexus coronaire stomachique.

2º Plexus eystique. Les rameaux qui le composent longent, les uns l'artère et la veine cystique, les autres les conduits cystiques et cholédoque; ceux-ci gagnent alors la vésicule du fiel, où ils forment, immédiatement derrière la tunique péritonéale, un réseau nerveux mou qui s'étend jusqu'au fond de la vésicule.

5º Piccus gastro-ĉipifojque droit. Il marche, avec l'artère du même nom, jusqu'à la grande courbure de l'estomac, où il donne des filest ascendants épifostiques; ces derniers s'anastomosent avec les divisions du plexus gastro-épifojque gauche. Quelques antres filets longent l'artère panciréatico-duodênale, pour s'épanouir dans l'épaisseur du pancréas et du duodénum. Chez les foctus on trouve aussi des filaments accolés à la veine ombilicale; on peut les poursuivre jusqu'au placenta. Dans une des préparations que j'ai faites pour les planches du grand ouvrage de Bourgery, j'ai trouvé, même sur un adulte, ces nerfs très volumineux.

c. Plexas splénique. — Il est constitué par un réseau nerveux très considèrable, dont les branches viennent du ganglion semi-lunaire gauche et de la partie superieure du plexus solaire; on trouve à son origine deux ou trois ganglions, mais dans le reste de son trajet il en est complétement dépourvu. Moins flexueux que l'artère splénique, autour de laquelle il serpente, et dont il s'eloigne plus ou moins, ce plexus parvient dans la seissure de la rate, dans laquelle il s'enfonce, avec les divisions et subdivisions de l'artère. Le long du bord supérieur du pancréas, il émet un grand nombre de rameaux qui pénètrent dans cet organe avec les artères pancréatiques supérieures; près de la rate, il se prolonge autour de l'artère gastro-épitolque gauche, et la suit jusqu'à la grande courbure de l'estomac, où il donne des filets ascendants ou gastriques, des filets descendants ou épiploiques, pour le grand épiploon, et des filets anastomotiques avec le plexus gastroépiploique droit. Enfin il se détache aussi du plexus splénique plusieurs filets qui se rendent au grand cul-de-sac de l'estomac, en accompagnant plus ou moins les vaisseaux courts.

3º Plezus mésentérique supérieur. — Plus considérable que tous les plexus secondaires, il est formé en quelque sorte par le prolongement inférieur du plexus solieire, mais je l'ai vu, chez quelques sujets, tirer aussi directement son origine du pneumogastrique droit. Il entoure, dans toute son étendue, l'artère mésentérique supérieure, à l'origine de laquelle il constitue une véritable gaine nerveuse parsemée de ganglions plats d'une forme allongée ou étoilée. Par la macération prolongée dans l'acide azotique étendu de 160 parties d'eau, cette gaine prend un aspect nacré remarquable, et le microscope constate l'existence d'un rôten éréaeu nerveux gris.

Le plexus mésentérique supérieur se dégage de derrière le pancréas et passe au-devant de la troisième portion du duodémum, qu'il croise perpendiculairement; il s'engige alors, avec l'artère mésentérique supérieure et les racines de la veine porte, entre les deux feuillets du mésentère. Les innombrables rameaux fournis par ce plexus marchent vers l'intestin, les uns en suivant les vaisseaux et particulièrement les vaisseaux artériels, les autres dans les intervalles des vaisseaux; tous ces rameaux se réunissent au niveau des bifurcations vasculaires, où ils forment des petits centres plexiformes plats et nacrés, d'ob partent et auxquels aboutissent plusieurs filles.

Des recherches microscopiques faites par mon honorable collègue M. le docteur Ch. Robin et moi nous ont montré dans ces petits centres nerveux de nombreuses fibres primitives entrecroisées en tous sens, et non pas parallèles, comme on l'observe pour les autres nerfs; nous n'y avons pas trouvé de corpuscules ganglionnaires.

trouve de corpuscules gangiionnaires.

Tous ces nerfs se ramifient dans l'intestin grêle, dans la moitié droite du gros intestin, sur la portion horizontale inférieure de la têté du pancréas: nous avons déjà vu que ce dernier organe reçoit encore des nerfs des plexus hépatique et splénique. Le plexus mésentérique supérieur n'abandonne que peu de filaments dans le mésenère et le méso-côlon transverse, la plupart ne font que traverser ces replis péritonéaux pour se rendre à l'intestin; ces filets se rendent à toutes les tuniques de cet organe, et, à en juger par mes propres dissections, ce serait la tunique fibreuse qui en recevariet le plus.

4º Plezus capsulaires ou surrênaux. — Au nombre de deux, l'un à droite et l'autre à gauche, ces plexus sont formés par un grand nombre de nerfsémanés de plusieurs sources. Ils sont constitués de chaque côté par des faisceaux de nerfs composés de dix à quinze rameaux assez gros, venus tant du ganglion semi-lunaire correspondant que du plexus disphragmatique, au niveau du ganglion disphragmatique; à ces rameaux viennent s'en joindre quelques autres qui tirent leur origine du plexus rénal. Tous ces nerfs, après s'être anastomosés et entrelacés ensemble, se portent vers la partie supérieure et interne de la face postérieure de la capsule surrénale, et se ramifient en partie dans son épaisseur et dans le tissu cellulo-graisseux qui l'entoure, en partie dans les plexus hépatique, pancréatique, duodénal et rénal, du côté droit, et dans les plexus splénique et coronaire stomachique, du côté grache.

5º Plexus rénoux ou émulgents. — Ces plexus, au nombre de deux, et placés de chaque côté de la ligne médiane, tirent leur origine des radiations du plexus solaire, de l'extrémité inférieure et externe du ganglion semi-lunaire qui répond à chacun d'eux, et de l'épanouissement des pelfis splanchniques (nerfs rénaux postérieurs de Walther); il n'est pas très rare de voir s'y joindre quelques rameaux des deux premiers ganglions lombaires.

Chacun d'eux offre à son origine plusieurs ganglions d'où émanent quinze à vingt rameaux de différentes grosseurs, qui entourent l'artère rénale, et se portent, sans affecter une disposition plexiforme bien marquée, vers la scissure du rein. Parvenues aux points de division de l'artère rénale en branches et en rameaux, ces divisions nerveuses s'entrelacent de plus en plus, et l'on signale de nouveaux ganglions (ganglions épars); on trouve enorce au milleu des nombreux nerfs qui

couvrent la face postérieure de l'artère rénale un ganglion oblong et semi-lunaire (ganglion rénal commun postérieur). Au delà, toutes les ramifications nerveuses s'enfoncent dans la substance du rein, en accompagnant les divisions et subdivisions vasculaires.

Le plexus rénal fournit plusieurs filets à la capsule surrénale; il donne encore des filets grêles et longs qui gagnent les vaisseaux spermatiques et les accompagnent jusqu'au testicule chez l'homme, jusqu'à l'ovaire chez la femme; ces filets contribuent à la formation du plexus spermatique ou ovarione.

# CORDONS LATÉRAUX DE LA PORTION ABDOMINALE DU GRAND SYMPATHIQUE.

Symétriques et situés sur les côtés de la colonne vertébrale lombaire et en partie sur l'excavation du sacrum, on les a subdivisés : 1° en cordons lombaires ; 2° en cordons sacrés.

## 1º CORDONS LOMBAIRES.

Nous avons vu plus haut que les cordons thoraciques étaient placés sur les têtes des côtes; mais au niveau de la tête de la neuvième côte, ils commencent à se dévier un peu en dedaus et à se rapprocher de la colonne vertébrale. Parvenus vers la première vertèbre lombaire, ils descendent, appliqués sur les parties latérales et antérieures de la colonne lombaire, plougent dans l'excavation du bassin, et se continuent avec le cordon sorcé.

Chaque cordon lombaire occupe l'intervalle qui sépare la dixième vertibre dorsale de la symphyse sacro-liaque, en décirvant toutefois une courbe elliptique à convexité tournée en avant. Il longe les insertions internes du psoas, derrière l'aorte à gauche et la veine cave à droite; il est donc placé plus antérieurement que le cordon thoracique correspondant. Ce cordon se compose confluairement de trois à cinq ganglions, allongés, fusiformes, de même volume à peu près que les ganglions thoraciques, mais un peu plus distincts, et souvent plus gros d'un côté que de l'autre. Ces ganglions sont réunisensemble, tantôt par de gros rameaux gris, d'autres fois par des cordons longs et grêles. Le premier ganglion lombaire se réunit au dernier dorsal par un ramean grêle, et le dernier ganglion lombaire se continue au-devant de la base du sacrum, avec le premier sacré. Les rameaux fournis par tous ces gauglions sont aussi distingués en supérieurs, inférieurs, externes et internes.

1º Rameaux supérieurs et inférieurs. — Destinés à établir la communication eutre les ganglions, ils es portent de l'un à l'autre; ils sont souvent gros et fasciculés, d'autres fois au contraire lougs et gréles; quelquefois il en manque un ou deux; dans ce cas, il y a eu rapprochement et réunion immédiate de deux ganglions, ou bien solution de continuité, c'est-à-dire que la communication est entièrement interrompue. Le premier de ces cordons réunit le dernier ganglion thoracique an premier loubaire; le dernier fait communiquer le dernier ganglion lombaire avec le premier servie.

2º Rameaux externes. — Au nombre de deux ou trois pour chaque ganglion, ils naissent du côté externe de chacun d'eux, soit d'un tronc commun, soit isolèment. Ces rameaux sont plus longs et plus griels que ceux des autres ganglions, à cause de la situation des gauglions lombaires, placés plus loin des trous de conjugaison et sur un plan plus autérieur. Leur direction est variable : les supérieurs sont légèrement obliques en haut, les inférieurs obliques en baux, les indérieurs obliques ne haux, les inférieurs obliques ne haux, les inférieurs obliques en base, et les moyens plus ou moins transversaux. Leur trajet s'effectue en traversaut de petits anneaux ostéo-fibreux qui existent entre les vertièbres lombaires et les attaches internes du psoas. Les uns sont accompagnés par les vaisseaux lombaires, les autres marchent isolèment; tous se jettent, au niveau des trous de conjugaison et dans l'épaisseur du psoas, dans les branches autérieures des nerfs lombaires, avec lesquelles ils communiquent en plusieurs points différents.

3º Rameaux internes. — Naissant de la partie interne des gauglions lombaires et de leurs cordons de communication, ces rameaux, très nombreux, se portent obliquement en bas et en dediuns : les droits entre les vertèbres lombaires et la verine cave; les gauches, un peu plus courts, immédiatement au-devant de l'aorte. Tous, en se divisant et en s'anastomosant les uns avec les autres et avec les radiations du plexus solaire, forment au-devant de l'aorte abdominale un entrelacement compliqué, mélé de ganglious plats, qu'on désigne sous le nom de plezus lomb-coortique.

Plexus Iombo-aortique (aortique abdominal, inter-mésentérique). — Ce plexus enlace la partie de l'aorte abdominale comprise entre l'origine de l'artère mésentérique supérieure et celle des deux l'iliaques primitives; dans l'écartement triangulaire de ces deux dernières artères, et un peu audessous de la bifurcation de l'aorte, il se termine en se séparant en deux cordons plexiformes à larges mailles, l'un droit, l'autre gaucle, qui occupent les côtés du rectum, et contribuent à la formation des plexus livogospariques droit et gaucle.

Les nerfs qui forment le plexus Iombo-aortique viennent de plusieurs sources. Les principaux émanent des ganglions des cordons lombaires droit et gauche, dont les rameaux internes, dirigés en baset en dedans, au-devant de l'aorte, s'anastomosent entre eux, avec exus ductéé opposéet avec un prolongement considérable des plexus solaire et mésentérique supérieur. Le plexus qui en résulte, formé par l'entrelacement de plusieurs couches nerveuses superposées à mailles très serréses, renferme plusieurs ganglions plats; ses rameaux sont plus nombreux sur les parties latérales que sur la portion médiane de l'aorte. Ceux du côté gaucle se portent presque verticalement en bas, vers le plexus mésentérique inférieur et vers le renfiement plat situé sur l'aorte (ganglion mésentérico-aortique droit). Ceux du côté droit descendent obliquement à gauche sur la face antérieure de l'aorte et sur celle de l'Iliaque primitive droite, près de son origine, pour se rendre à un autre renflement aplat eit obloug (ganglion mésentérico-arctique inférieur).

Dans tout son trajet, le plexus intermésentérique fournit un grand nombre de rameaux collatéraux qui contribuent à la formation des plexus spermatiques droit et gauche, des plexus de la veine cave inférieure et de l'artère mésentérique inférieure.

a. Plezus de la veine cave inférieure. — Il tire son origine des plexus lombo-aortique, solaire, rénal, capsulaire et mésentérique supérieur, situés du côté droit. Constitué par une multitude de rameaux lougs et gréles qui offrent assez souvent à leur émergence un gauglion plat (épatement), il se dirige en dehors et en bas, au-devant de la véine cave inférieure, et se perd en partie dans le plexus spermatique droit, en partie dans les tuniques de la veine cave inférieure.

b. Pilexus spermatiques. — Testiculaires chez l'homme, ovariques chez la femme, les nerfs de ces plexus (droit et gauche) proviennent, de chaque côté, des plexus rénal, lombo-aortique et hypogastrique; le plexus de la veine cave inférieure envoie aussi à droite quelques filets. Les nerfs de chacun de ces plexus s'accolent, les uns aux vaisseaux spermatiques dont ils suivent la marche descendante, les autres au canal déférent avec lequel lis remontent vers les vaisseaux. Parvenus à l'oritée péritonéal du canal inguinal, ces différents nerfs s'accolent aux autres éléments du cortoin spermatique avec lesquels ils traversent le canal inguinal, pour se rendre au testicule correspondant. Cliez la femme, ils ont un trajet moins compliqué et se distribuent à l'ovaire et à l'utérus, où ils s'anastomosent quelquéois avec les nerfs utérius.

c. Plexus misentérique inférieur. — Il est constitué à la fois par des radiations du plexus solaire, par un prolongement du plexus mésentérique supérieur, et pur le plexus internéseutérique (par conséquent par des rameaux émanés des gauglions lombaires). Du côté gauche, il reçoit en ontre huit à dix gros rameaux de renforcement qui émanent en partie du plexus mésentierique supérieur, eten partie du plexus solaire. Ces rameaux, qu'on peut appeler internéseriques superficiels, descendent verticalement le long des parois antérieure et latérale gauche de l'aorte ventrale, et au-devant du plexus internésentérique, dout ils sont séparés par du tissu cellulaire; ils parviennent ainsi jusqu'à l'origine de l'artère mésentérique inférieure, sur laquelle ils se confondent avec le plexus du même nom.

Ce plexus entoure l'artère mésentérique inférieure, s'engage avec elle entre les deux feuillets du mésoredon iliaque et du mésoretum, où il se prolonge sur les artères coliques gauches, supérieure, moyenne et inférieure) et hémorrhoidales supérieures; se distribue à toute la moitié gauche du gros intestin, et se termine dans le rectum. Constamment il envoie dans l'excavation du bassin et au-devant des artères lipopogastriques deux faisceaux de nerfs qui se jetteut chacund dans le plexus hypogastrique correspondant. Il s'anastomose aussi en haut, sur l'arc du côlon, avec le plexus méseulérineux sucérieux.

## PLEXUS HYPOGASTRIQUES.

Ceux-ci, au nombre de deux, l'un droit et l'autre gauche, occupent les parties latérales et postérieures de l'excavation du bassin, en arrière et sur les côtés du rectum et de la vessie chez l'homme, du rectum, du vagin et de la vessie chez la femme.

Les plexus hypogastriques tirent leur origine de plusieurs sources, mais surtout de la bifurcation du plexus lombo-aortique. Ce dernier, parvenu au niveau de l'angle senco-vertébral, ou de
l'origine des deux arrières iliaques primitives, offre un large ganglion duquel émanent deux cordons
aplatis et allongés, constitués par un mélange d'une motitude de rameaux anastomosés les uns
avec les autres, et de ganglions platsen nombre indéterminé. Ces cordons se présentent sous l'aspeet d'un réseau nerveux, lâche et aplati, à larges mailles remplies de tissu cellulaire; quoient distincts l'un de l'autre, ils communiquent entre eux par des anastomoses médianes placées entre le sacrome le rectum; ils sont-encore renforcés par deux gros faisceaux venus duplexus mésentérique inférieur. Arrivés sur les parties latérales des organes contenus dans l'exacataion du bassin, les cordons de bifurcation du plexus lombo-aortique, renforcés par plusieurs rameaux grèles émanés des ganglious sacrés correspondants, constituent, conjointement avec la plupart des branches viscérales des plexus sacrés (branches antérieures des troisième, quatrième et cinquième paires sacrées), les plexus hypogastriques droit et gauche.

Coux-ci, formés par l'entrelacement de gros rameaux et de ganglions plats, sont un mélange de nerfs de la vie de relation et de merfs du grand, sympathique; ils sont remarquables par une disposition aréolaire qui les fait ressembler aux plexus pharyngien, cardiaque et solaire. Ils se distribuent à tous les organes pelviens sur lesquels ils forment autant de plexus secondaires, distingués en hémorrhoidaux, visécaux, prostatiques chez l'homme, utérins et againaux chez la femme.

Plezus hémorrhoïdaux inférieurs. — Ainsi nommés par opposition aux plexus hémorrhoïdaux supérieurs (émanations du plexus mésentérique inférieur), ils embrassent les parties antérieures et postérieures du rectum, auquel ils se distribuent après s'être anastomosés avec les plexus hémorrhoïdaux supérieurs. Ils communiquent aussi vers l'anus avec des nerfs venus directement des plexus sacrés.

Plezus visicaux. — Ils naissent des parties latérales et inférieures des plexus hypogastriques droit et gauche; leurs rameaux, très nombreux, longs, gréles, se portent en divergeant sur les côtés de la vessie, sur ses faces antérieure et postérieure, et s'y divisent plusieurs fois de distance en distance pour s'anastomoser ensuite. Ils offrent presque constamment, sur chaque côté de la vessie, au niveau de l'embouchure des uretères, un gangtion plat duquel émanent plusieurs longs rameaux qui tous se partagent entre la vessie, l'uretère, la prostate et les vésicules séminales oltez l'Inomme, en formant sur chacum de ces organes des plexus secondaires, au milieu desquels on trouve des gangtions épars. On peut suivre quelques uns de ces rameaux, à travers la prostate et la partie voisine de l'uretère, jusqu'à la partie postérieure des corps caverneux de la verge.

Piezus des vésicules séminales et plexus déférentiels.—Ils viennent des parties les plus inférieures des plexus lipopastriques; ils enlacent les vésicules séminales par un grand nombre de filets grèles d'un volume inégal, leur laissent quelques uns de ces filets, puis se portent de bas en haut et entourent les canaux déférents d'un riche réseau nerveux. Parvenus aux orifices supérieurs des canaux inguinaux, ils s'associent aux plexus spermatiques supérieurs de moyens, émanés, les premiers des plexus rénaux, les seconds du plexus lombo-aortique, avec lesquels ils vont se perdre dans les testicules.

Plezus voginaux et utrirus. — Ils sont constitués par des rameaux déliés très nombreux, anastomosés ensemble et entremélés de renflements oblongs ou arrondis. Ces rameaux se dirigent entre les deux feuillets des ligaments larges, les uns vers le vagin, les autres vers l'utérus; arrivés sur ces organes, une partie se répand sur leurs deux faces, une autre partie pénètre leurs bords arrive jusque dans leur épaisseur, où, chez la femme non enceinte, ils échappent bientôt à l'œil le plus exercé. Dans leur trajet, les uns sont accolés aux vaisseaux, les autres marchent dans leurs intervalles. Indépendamment de ces nerfs émands des plezus hypogastriques, l'utérus, et surtout la trompe et l'ovaire, reçoivent aussi quelques filets du plexus qui entoure l'artère ovarique (émanation du plexus lombo-aortique); tous ces rameaux nerveux, de sources différentes, s'anastomosent les uns avec les autres au niveau des orifices des trompes.

L'existence des nerfs du corps de l'utérus étant bien constatée, malgré les dénégations de quelques anatomistes très compétents d'ailleurs, tels que Lobstein et autres, il reste maintenant une autre question à résoudre : existe-t-il des nerfs dans le col de l'utérus?

Tout le monde comnât les débats que cette question a soulevés dans ces derniers temps parmi les, anatomistes les plus distingués. Robert Lee a fait représenter un plexus nerveux se rendant au museau de tanche; M. Jobert (de Lamballe) soutient n'avoir jamais rencontré de nerfs dans la partie vaginale du col utérin; depuis les travaux de ces derniers anatomistes, les opinions sont partagées : les uns admettent ces nerfs, les autres les rejettent.

S'il m'est permis, au milieu de ces dissidences scientifiques, de conclure de mes propres recherches, je dirai que le col, aussi bien que le corps de l'utérus, est pourvu d'un système nerveuémané des nerfs de la vie organique et de ceux de la vie de relation, mais principalement des premiers. Quant à l'augmentation de volume des nerfs utérins pendant l'état de gestation, soutenue par Robert Lee et niée par M. Jobert et ses partisans, c'est une question jugée à l'heure qu'il est et qui ne souffre aucune discussion. En effet, tout nerf qui a été soumis à une macération prolongée augmente de volume; sous l'influence de la grossesse, tous les liquides étant appelés vers l'utérus, qui devient un centre de fluxion, les nerfs utérins subissent une véritable macération et prennent de l'accroissement. Cet accroissement de volume n'est pas dans le tube nerveux même, mais dans son névrileme (fibres nerveuses de Remak), qui est proportionnellement très développé dans les nerfs du grand sympathique, dont il est un des éléments essentiels, une partie intégrante.

## 2° CORDONS SACRÉS.

Ce sont deux cordons allongés, faisant suite aux cordons lombaires, et situés sur la face antérieur du sacrum, en dédans des trous sacrés antérieurs. Chacun de ces cordons est composé de quatre à six ganglions fusiformes, d'autant plus rapprochés de la ligne médiane qu'ils sont plus inférieurs; ils répondent en arrière, le plus souvent, aux trous sacrés antérieurs où ils sont appliqués sur les branches antérieures des nerfs sacrés; le péritoine les recouvre en avant; enfin le tissu cellulo-adipeux du bassin les environne de tous côtés. Le volume de ces ganglions est variable; ordinairement assez développés supérieurement, ils sont à peine marqués inférieurement. Les rameaux qu'ils fournissent se distinguent en supérieurs, inférieurs, externes, internes et authrieurs.

1º Rameaux supérieurs et inférieurs. — Ils mesurent l'intervalle compris entre les trous sacrés antérieurs, et font communiquer entre eux les ganglions. Le rameau supérieur du premier ganglion sacré se rend au dernier ganglion lombaire, et le rameau inférieur du dernier ganglion sacré offre à la base du coccyx, au point de jonction avec celui du côté opposé, un petit ganglion triangulaire duquel émanent plusieurs filaments ténus quis e perdent au-devant du coccyx.

2º Rameaux externes. — Ils sont gros et couris, chaque ganglion en fournit quelquefois plusieurs; presque tous vont s'anastomoser avec les branches sacrées antérieures correspondantes; pourtant on peut en suivre quelques uns jusqu'aux muscles pyramidal et releveur de l'anus, dans lesquels ils se perdent.

3º Rameaux internes. — Ils émergent, en nombre variable, de la partie interne des ganglions sacrés, se dirigent plus ou moins obliquement sur l'excavation du sacrum, et s'anastomosent avec ceux du côté opposé, en formant un réseau plexiforme.

4° Rameaux antérieurs. — Les plus grêles et les plus nombreux; ces rameaux se portent, les uns directement vers le rectum, les autres vers le plexus hypogastrique, qu'ils concourent à former.

## PLANCHE 68.

Elle est destinée à faire voir la portion céphalo-cervicale du grand sympathique, les nerfs cardiaques, le ganglion et le plexus cardiaques, en rapport avec les nerfs cervicaux et plusieurs des nerfs crànicis.

PRÉPARATION. — Nous renvoyons à celle de la cinquième paire (planche 29), à celles du pneumogastrique (planches 33 et 36) et à celle du plexus cervical (planche 40).

## Explication de la figure.

Parties necessoires. - a. Trachée. - b. b. Poumons érignés. - c. Péricarde.

Système vascentaire. — A. Cœur. — B. Tronc de l'arrère pulmonaire, se divisant en deux branches, l'une droite, l'autre gauche, et se fixan par le cordon fluveux qui résulte de l'obliferation du canal arfèrel, & C, la crosse de l'aorte. — D. Tronc brachio-céphalique. — E. Artère carotide primitive gauche. — F. Coupe de l'arrère carotide extreme et de quelques unes de ses branches colladérales. — G. Carotide interne. — H. Artère resonaire extreme et de quelques unes de ses branches colladérales. — G. Carotide interne. — H. Artère sous-civitre gauche échancrée, afin de démasquer le gangliou cervical inférieur. — J. Coupe de la veine cave supérieure.

Système nerveux. - 1. Ganglion cervical supérieur. - 2. Rameaux carotidiens, s'anastomosant les uns avec les autres pour constituer le plexus caverneux. Celui-ci s'anastomose avec, 3, le neif de Jacobson (émanation du ganglion de Meckel), avec. 4, le filet ca otidien du nerf vidien, et avec. 5, le nerf moteur oculaire externe. - 6. Racine végétative du ganglion ophthalmique. - 7. Plexus de l'artère ophthalmique. - 8. Rameaux de communication du ganglion cervical supérieur avec une des premières paires cervicales, - 9. Plexus pharyngieus formés par les rameaux du ganglion cervical supérieur, du glosso-pharyngien et du pneumogastrique. - 10. Plexus laryngé. - 11. Nerf cardiaque supérieur, constitué par plusieurs racines qui vienneut principalement du ganglion cervical supérieur; il embrasse la crosse de l'aorte par sa bifurcation. - 12. Cordon de communication du ganglion cervical supérieur, avec, 13, le ganglion cervical moyen. - 1/1. Anastomose de ce dernier avec une des branches cervicales. - 15. Sa communication avec le plexus larvngé. -16. Son auastomose avec le nerf laryngé inférieur. - 17. Cardiaque moyen, paissant par plusieurs racines du ganglion cervical moven et de son cordon de communication avec le ganglion cervical inférieur. - 18. Ganglion cervical inférieur. - 19. Son cordon de communication avec le ganglion cervical moyen ; il forme une anse autour de l'artère sous-clavière. - 20. Nerf vertébral; il s'engage avec l'artère du même nom, dans le canal des apophyses transverses des vertèbres cervicales, s'anastomose avec le plexus brachial et quelques branches du plexus cervical, et forme un petit plexus autour de l'artère vertébrale. - 21. Rameaux du graud sympathique enlacant l'artère sous-clavière ; i'ai pu les suivre sur l'artère, jusqu'au pli du coude, - 22. Nerfs cardiaques inférieurs; ils sont multiples, passent les uns devant, les autres derrière l'aorte, et forment, avec les cardiaques supérieur et moyen du grand sympathique, les trois cardiaques du pneumogastrique, et les mêmes nerfs du côté opposé, 23, le plexus et le ganglion cardiaques. - 24. Réseau nerveux qui enlace l'artère cardiaque antérieure. - 25. Réseau qui couvre l'artère cardiaque postérieure et ses divisions. - 26. Pneumogastrique fournissant trois cardiaques, - 27, 27, Nerfs cardiaques fournis par le nerf récurrent, - 28. Ganglion oplithalmique. - 29, Ganglion sphéno-palatin. - 30, Ganglion otique.





# PLANCHE 69.

Elle a pour objet de montrer l'origine du centre nerveux splanchnique abdomino-pelvien, en connexion, à ses deux extrémités, avec les nerfs de la vie de relation. Ce centre nerveux entoure la plupart des grox vaisseaux, et se compose des plexus, solaire, coronaire stomachique, hépatique, splénique, diaphragmatique, capsulaire (surrénal), rénal, spermatique, mésentériques supérieur et inférieux, lombo-aortique, du double plexus pelvien ou hypogastrique, et du plexus du canal déférent.

Préparation. — Les parois antérieures des cavités thoraco-abdominale et plevienne étant enlevées, débariaces ces cavités de tous les viscères, mains la rate et un des reins coiffé de sa capsule surrénale. A cet effer, lucisez l'estomac près du cardia, incisez auest les mésocolons, le mésentère et les autres replis péritonéaux vers le milieu de leur longueur, sfin de conserver un bout de chacune des branches vasculaires entouré du plexus nerveux qui porte son uem. Il faut ménager quelques portions du daphragume, pour montre la perforation des nerfs grand et petit splanchiques. Il faut encore renverser en avant, ou tirer en débors, le rein colifé de sa capsule surrénale, sfin de sutrer le grand aplanchique à travers le diaphragume, jusqu'au ganglion semi-lunaire, et le petit jusqu'au plexus rénal. Ces préparations préliminaires achevées, plongez pour quelques jours, la pièce dans l'eau courante ou dans l'eau plusieurs fois renouvelée, puis faites-la macérer quelque temps, ans une sotioin très étendue d'acide acoique (1 partie d'acide pour 200 d'eau); vous enlèverez alors avec des pinces le tissu cellulaire et les ganglions lymphatiques qui couvrent les nerfs, que vous poursuivrez du centre à la périphérie, sur les artères qu'ils enlaces.

### Explication de la figure.

Parties accessoires. — a. Diaphragme coupé. — b. Portion de l'estomac et de l'esophage. — c. Rate. — d. Rein et sa capsule surrénale. — c. Testicule et son épididyme. — f. Uretère coupé. — A,  $\Lambda$ . Aorte.

Système nerveux. - 1, 1, 1, 1. Portion des chaînes ganglionnaires droite et gauche. - 2. Ganglion coccygien formé par la réunion de ces deux chaînes à leur extrémité inférieure. - 3. Anas omoses médianes des deux cordons sacrés, - 4, 4. Grands splancliniques droit et gauche, traversant le diaphragme et se rendant aux, 5, 5, ganglions semi-lunaires, - 6, Plexus solaire formé par la réunion des deux ganglions précédents à des ganglions plus petits et à de gros rameaux intermédiaires; il fournit, 7, le plexus splénique, 8, le plexus hépatique, et 9, le plexus coronaire stomachique; ces trois derniers plexus tirent leurs noms des artères qu'ils entourent. - 10. Anastomose des deux pneumogastriques (droit et gauche), avec les plexus solaire et coronaire stomachique. - 11. Plexus diaphragmatique et capsulaire supérieur. - 12. Anastomoses de ces deux plexus avec le nerf phrénique, dont on voit ici quelques portions. -13. Plexus capsulaire moyen. - 14. Plexus capsulaire inférieur, émané du, 15, plexus rénal. - 16, 16. Petits splanchniques traversant le diaphragme, de chaque côté, et se partageant entre les plexus solaire et rénaux. - 17. Plexus mésentérique supérieur embrassant l'artère du même nom. - 18. Plexus spermatique naissant de trois sources différentes, savoir : des plexus rénal, lombo-aortique et hypogastrique. - De 19 à 19. Plexus lombo-aortique. - 20, 20. Cordons de bifurcation de ce plexus, - 21, Plexus mésentérique inférieur, sur l'artère du même nom, - 22, 22. Ses anastomoses avec, 23, 23, le plexus hypogastrique de chaque côté. - 24, 24. Plexus sacrés, qui fournissent quelques branches d'origine aux plexus hypogastriques.

## PLANCHE 70.

Plexus solaire et ses trois plexus secondaires, coronaire stomachique, hépatique et splénique. Les plexus rénal, capsulaire, spermatiques, mésentériques et aortique, ne se voient ici qu'accessoirement, et seront ailleurs l'objet d'une étude spéciale.

PRÉSALATION. — Pour mettre à déconvert ces différents piexus, il faut 1.7 ouvrir l'abbonne et la poirtine, et maintenir le foir efect pet des feffignes; 2º endever toute la portion de l'estomac comprise entre deux sections pratiquées l'une aur la grosse tubérosité, l'autre aur l'extrémité pylorique; 3º enlever les intestins après less avoir séparés de la troiblème portion du duo démann immédiatement à ganche de l'arrière mésentifeque suprésures, et après avoir détaché avec précaution les replis péritonéaux qui les fixent à la colonne vertébrale; no ne doit couper les vaisseaux mésentifeques qu'ain ex ertaine distance de leurs origines; 3º décoller avec les doigts le péritoine qui revêt le pancréas et échancrer celui-ci vers sa partie moyenne, pour démasquer le plexus solaire pade deraire lu des des des la prédiction de la consideraire de la prédiction qui revêt le pancréas et échancrer celui-ci vers sa partie moyenne, pour démasquer le plexus solaire pade deraire lu des la consideraire de la consideraire de la cette de la consideraire de la c

Cela fait, avec les pinces, sans le secours de l'instrument tranchant, débarrassez le plexus solaire du tissu graisseux, de quelques ganglions lymphatiques et de quelques rameaux nerveux qui le cachent, et suivez ses radiations, ainsi que celle des autres plexus figurés ict, jusque dans l'Épaisseur des organes. Les anastomoses des plexus solaire et coronaire stomachique avec les deux pneumogastriques doivent être préparées en allant du cardia vers les objexuss.

### Explication de la figure.

Parties accessoires. — a. Fole érigné en haut par son ligament suspenseur et échancré sur sa face inférieure, âth de poursuirre dans son épaisseur les vaisseaux et nerfs. — b. Estomac coupé sur la grande tubérosité. — a. Rate. — d. Rein. — e. Rein échancré. — f. Capsule surrénale. — g, g. Uretères. — h. Duodénum. — i, i. Paucréss dont on a enlevé une portion pour démasquer le plexus solaire.

système nerveux.— 1. Plexus solaire fournissant, 2, le plexus hépatique, 3, le plexus soronaire stomachique et, 6, le plexus splénique. — 5, fanstomoses des pneumogastriques droit et gauche, avec les plexus solaire et coronaire stomachique. — 6. Rameaux du pneumogastrique se rendant au fole. — 7. Plexus des conduts billaires. — 8. Origine du plexus mécentérique supérieur, enlaçant l'artère du même nom. — 9. Plexus rénal. — 10. Plexus capsulaire. — 14, 11. Plexus spermatique. — 12. Commencement du plexus lombo-aorrique. — 13. Portion du plexus mésentérique la fréctieur.





## PLANCHE 71.

Elle présente principalement le plexus mésentérique supérieur et une portion du plexus mésentérique inférieur.

PRÉPARATION. — Après avoir enlevé la paroi antérieure de l'abdomen et de la poitrine, relevez en haut le côlon et le mésocòlon transverse, maintenez-les dans cette position par des érignes. Étalez le paquet Intestinal de manière à développer dans toute leur déendur l'artère et la rétime mésoniériques supérieures, aints que leurs divisions principales. Décollez avec les doigts le feuillet inférieur du mésocòlon transverse et le feuillet supérieur du mésocèlon transverse et le feuillet supérieur du mésochem de ces recilie.

Cette dernière partie de la préparation doit être faite seulement avec des pinces, en lacérant en quelque sorte le tissu cellolaire qui recouvre les filets nerveux; avec le scalpel, on couperait infailliblement ces filets, ar ils ne vous pas directement de haut en bas, mais s'étalent de distance en distance pour former de petits ganglions plats, analogues à de simples épanouissements aponévrotiques, et sur lesquels un œil peu exercé pourrait se méprendre. En suivant le précepte que nous avons énoncé, on voit clairement que ces petits ganglions sont des centres auxquels aboutissent et desquels partent d'autres nerfs.

### Explication de la figure,

Parties accessoires. — a. Cœcum et appendice iléo-cœcal. — b. Côlon transverse érigné, — c. Paquet de l'intestin grêle.

Système nerveux. — 1. Piexus mésentérique supérieur enlaçant les divisions de l'artère du même nom, offrant sur son trajet une grande quantité de ganglions plats (épatements) et se distribuant dans tout l'intestin grêle et dans la moitié droite du gros intestin. — 2. Portion du plexus mésentérique inférieur anastomosé sur l'arc du côton avec le plexus mésentérique supérieur.

# PLANCHE 72.

On voit de profil, sur le côté droit, les nerfs des organes génito-urinaires et du rectum, chez la femme adulte; le plexus hypogastrique en repport avec les plexus lombo-sortique, mésentérique inférieur et sacré, ainsi qu'avec la châne aguationnaire lombo-sacré.

Pafranktrox, — 1° Circonscrivez les parties molles par une incision passant par le mont de Vénus, une des grandes lèvres et la fesse correspondante. 2º Enlevez un des côtés du bassin par deux sections, dont l'une sera pratiquée sur le publi et l'iscilion, un peu en delors de la symphyse, et dont l'autre se fera sur l'iléon, vers la partie moyenne du grand trou sarco-setatique. 3º Insuffice la vessie, distendez légèrement le vagin et le rectum avec de l'écoupe, aîn de reconnaître les rapports réciproques de cor squase, dont la sera facile alors de disséquer les plexus, après avoir toutefois détaché avec précaution les replis du péritoine, les vaisseaux et le tissu cellulaite graisseux environnant.

C'est surtout pour cette préparation qu'il est indispensable de faire macérer la pièce alternativement dans l'eau plusieurs dois renouvéée et dans un bain d'acide aordique étendu. Cette manifre d'agir a le double avantage de détruire le névrilème et de durcir la substance propre des mers. On doit avoir soin d'enlever le tissu cellulaire avec deux pinces, en traillant le moisse possible les nerés avec ces instruments.

### Explication de la figure 1.

Parties accessoires. — a. S iliaque du côlou. — b. Rectum. — c. Corps de l'utérus et vagin. — d. Ovaire gauche. — e. Coupe du ligament rond, de la trompe et du ligament de l'ovaire. — f. Vessie. — g. Ureière.

Système nerveux.—1. Plexus lombo-aertique, qui reçoit quelques branches du cordon lombaire du grand symaphique et qui embrase le rectum par as hifurcation, an inteau de l'angle sarco-veriébra.—2. Cordon plexiforme droit de la bifurcation du plexus lombo-aertique se jetant dans, 3, le plexus hypogastrique du même côté. —4. Anastomose de ce deruler avec la terminaison du plexus mésentérique inférieur. —
5. Branches viscérales du plexus sacré se rendant au plexus hypogastrique. —5. Anastomose du cordon sacré du grand sympathique avec le plexus hypogastrique. —7. Nerfs du rectum. — 8. Nerfs du corps de l'utérus ; les unus se perdent sur ses faces, les autres pénétrets son bord. —9. Plexus vésical.

## Explication de la figure 2.

Cette figure montre, sur une coupe de profil du corps et du col de l'utérus, les nerfs qui pénètrent ces parties par leur bord et arrivent jusque dans leur épaisseur.



### RÉSUMÉ ANATOMIQUE DU GRAND SYMPATHIQUE.

En parcourant, dans son ensemble, tout le système nerveux gauglionnaire, nous voyons que les nombreux renflements qui le composent (ganglions sur-vertébro-splanchniques), en se réunissant par des rameaux intermédiaires, forment au-devant de la colonne vertébrale, à proximité du système nerveux de la vie de relation et des organes splanchniques, trois portions, dont deux latérales et une médiane.

4º Les deux portions latérales (ganglions sur-vertébraux et leurs cordons de jonetion) se présentent sous l'aspect de deux chaînes longitudianles, presque parallèles, ou de deux ordons monififormes, étendus depuis les sinus eaverneux jusqu'au-devant du coceyx. En dehors, elles communiquent par l'intermédiaire des extrémités centrales des nerds vertébro-cràniens (racines sensitives et mortices), avec le centre nerveux médullo-encéphalique; en dedons, elles envoient ou recycivent des rameaux destinés aux viseères des fonetions involontaires, soit directement, soit par l'intermédiaire de leurs communications anastomotiques et de leurs plexus médians.

Les nombreuses anastomoses médianes, qui attestent la solidarité des deux chaînes longitudinales, se font : de telle, par le plexus nerveux des arcières communicante antérieure et trone busilaire, et par le plexus de la gouttière basilaire; eu dessire, par les nombreux ramsversaux qu'on trouve dans toute la hauteur de l'exeavation du sacrum, et par le gauglion eoecygien terminal; enfin, dans la portion intermédiaire, par le mélange et l'intrication des rameaux internes des deux chaînes ganglionnaires, dans les plexus et les ganglions splanchinques.

Les ganglions sur-vertébraux corrrespondent généralement, pour le nombre et la position, aux ganglions intervertébraux (ganglions des racines postérieures des nerfs spinaux); et si à la région cervicale, et quelquefois même à la région lombaire, cette loi paraît être en défaut, c'est que le ganglion cervical supérieur, ou bien un des ganglions lombaires, sont constitués chacun par la fusion de plusieurs ganglions.

Les cordons de jonetion, dont le nombre est à peu près égal à celui des ganglions avec lesquels ils forment les deux chaînes, sont eux-mêmes le centre d'unc double anastomose: en dehors, avec les raciens des nerfs de la vice de relation; en dedans, avec les nerfs viscèraux, soit que l'on considère ces derniers ou bien comme des nerfs particuliers qui se rendent dans les ganglions, ou bien comme des nerfs qui en émanent. Ces cordons, en établissant la liaison des ganglions les uns avec les autres, les mettent tous dans une dénendauce mutuelle.

2º La portion médiane du grand sympathique est formée par les plexus et les ganglions viseéraux (ganglions s)anechniques), qui ont été envisagés comme des centres nerveux dans lesquels viendraient retentir tous les phénomènes physiologiques et pathologiques de la vie nutritive.

Les plexus nerveux sympathiques peuvent être divisés en primaires et en secondaires émanés de ceux-ei. Les primaires, au nombre de quatre, savoir : les plexus pharyngiens, eardiaque, solaire et hypogastriques, repoivent non seulement les rameaux internes des deux chaines latérales, mais aussi les extrémités périphériques de plusieurs nerfs de la vie animale. Ainsi, les deux pneumogastriques contribuent à former les plexus pharyngiens, cardiaque et solaire; dans les plexus pharyngiens ils s'ussocient aux nerfs glosso-pharyngien et spinal correspondants; les branches antérieures des uerfs saerés s'anastomosent avec le grand sympathique dans les plexus hyrogastriques. C'est de cette manière que s'établit la liaison et la relation des centres ganglionnaires avec les extrémités centrales et périphériques des nerfs vertébro-cràniens, lesquels semblent fournir aux ganglions une force d'inietation puisée dans l'axe nerveux médullo-encéphalique.

Parmi les plexus primaires, ceux qui sont situés sur les limites de la vie de nutrition et de celle de relation, tels que les plexus pharyngiens et hypogastriques, sont pairs et parfaitement symétriques; les plexus cardiaque et solaire, qui sont entièrement placés sur le trajet des organes nutrififs, sont au contraire impairs et non symétriques.

Le plexus pharyngien de chaque côté, est le résultat de l'intrication des rameaux pharyngiens du

pneumogastrique anastomosés avec la branche interne du spinal, avec le glosso-pharyngien et avec les rameaux pharyngiens du ganglion cervical supérieur.

Le plexus cardiaque est le point de réunion des six rameaux cardiaques de chaque côté: dont trois sympathiques émanent des ganglions cervicaux correspondants, supérieur, moyen et inferieur; et dont trois, pneumogastriques, viennent, deux directement de chaçun de ces derniers nerfs, et le troisième de la branche larvngée inférieure (nerf récurrent).

Le plexus solaire est le centre de convergence des grands splanchniques, d'une partie des petits splanchniques, du pneumogastrique et du nerf phrénique droit.

Le plexus hypogastrique de chaque côté résulte de l'entrelacement de l'une des divisions du plexus lombo-aortique, d'un faiseau nerveux du plexus mésentérique inférieur (plexus hémor-holidal supérieur) et des rameaux internes du cordon sacré avec les branches viscérales du plexus sacré.

Ces quatre grands plexus primaires concourent à la formation des plexus secondaires, et réunissent en faisceaux ceux d'un groupe d'organes voisins et d'un même appareil.

Le plexus pharyngien constitue en partie les plexus secondaires laryngé et intercarotidien.

Le plexus cardiaque donne naissance aux plexus secondaires qui entourent les artères cardiaques antérieure et postérieure; il entre également dans la formation des plexus pulmonaires, et forme autour des gros vaisseaux les plexus cardiaques secondaires qui sont disposés en trois plans, savoir : 4\* plan super piciel situé au-devant de la crosse de l'aorte; 2\* plan moyen placé derrière la crosse de l'aorte, 2\* plan moyen placé derrière la crosse de l'aorte, au-devant de la fui de la trachée supérieurement, et au-devant de la branche droite de l'artère pulmonaire inférieurement; 3\* plan profond qui occupe l'intervalle compris entre la branche droite de viracte droite de l'artère pulmonaire et la bifurcation de la trachée.

Le plexus solaire, ce grand centre abdominal, ce foyer de convergence et d'émergence, constitue par ses nombreux rameaux les plexus secondaires abdominaux. Ces derniers enlacent plus ou moins complétement les artères qui naissent de l'aorte ventrale, et se distribuent avec elles dans les organes de la vie nutritive. Cinacun de ces plexus prend le nom de l'artère qu'il accompagne; on peut tous les diviser en pairs et en impairs. Les impairs sont : 1º le plexus celiaque, qui dournit les plexus de troisième ordre, hépatique, splénique et coronaire stomachique; 2º le plexus mésentérique supérieur; 3º le plexus lombo-aortique, d'où émane le plexus mésentérique inférieur. Les plexus pairs sont au nombre de quatre, savoir : 1º les plexus diaphragmatiques; 2º les plexus capsulaires ou surrénaux; 3º les plexus rénaux auxquels aboutissent les petits splanchniques; 4º les plexus spermatiques (tez l'homme, ovariques chez la femme.

Le plexus hypogastrique fournit aussi des plexus secondaires, qui sont: les plexus hémorrhoïdal inférieur, vésical, déférentiel et prostatique, chez l'homme; vaginal, utérin et ovarique, chez la femme.

Tels sont les plexus multipliés que les viscères reçoivent du système nerveux gauglionnaire.

### USAGES DU GRAND SYMPATHIQUE.

Les physiologistes sont loin d'être unanimes sur la question de savoir quels sont les useges du grand sympathique; ces dissidences viennent, soit des difficultés que présentent les expériences de vivisection, soit de l'incertitude des résultats fournis par le microscope sur la texture de ce nerf. Cepeudant on admet généralement qu'il tient sous sa dépendance la plupart des mouvements involontaires, qu'il est doué d'une sensibilité obtuse et qu'il préside aux fonctions nutritives et sécrétoires.

On ne peut mettre en doute les propriétés sensitives et motrices du grand sympathique, car on sait qu'il tire son origine de toute la longueur de la moelle vertébrale; mais, comment se fait-il que les mouvements auxquels il préside soient involontaires, et que les impressions viscérales ne soient pas habituellement transmises à la conscience? Les uns, à l'exemple de Winslow et de Bichat, l'expliquent en disant que les ganglions sont comme de petits cerveaux capables de développer la force nerveuse, et de la communiquer aux viscères sans le concours de l'axe cérébre-

spinal; les autres regardent ces ganglions comme des isolateurs, comme des barrières posées par la nature à l'empire de l'àme, ainsi que le disait Johnston. D'après Reil, si dans l'état ordinaire les impressions ne sont pas transmises au cerveau, il n'en est pas de même sous l'influence de certaines modifications pathologiques; et alors les ganglions seraient des demi-conducteurs qui arrêteraient ordinairement la propagation des impressions faibles, et ne laisserient passer que celles ayant beaucoup d'intensité. S'il faut en croire les physiologistes modernes, c'est dans la substance grise de la moelle que se passent toutes les actions réflexes venues des viscères, elle est la source du mouvement, c'est dans cette substance que s'evanouissent, dans l'état ordinaire, toutes les impressions; les gauglions ne sont plus, suivant l'expression propre de M. Longet, que des multiplicateurs de la force nerveuse.

L'influence du grand sympathique sur les sécrétions serait peut-être suffisamment démontrée par sa distribution anatomique, car on le voit répandre ses rameaux sur toutes les artères, et se distribuer dans les organes sécréteurs et dans les muqueuses qui sont le siége de sécrétions importantes; mais de nombreuses expériences viennent encore confirmer pleimement cette opinion. Si l'on voulait adopter les idées de Müller et de Remak, on trouverait aussi de nouvelles preuves dans l'existence de leurs fibres grises organiques, qui, d'après eux, président exclusivement aux actes de la sécrétion et de la nutrition; mais il ne nous est pas permis de puiser des arguments dans des résultats qui sont encore hypothétiques. Aussi nous bornerons-nous à relater brièvement les principales expériences qui ont été faites, et les résultats les plus certains qui soient connus, sur les fonctions du grand sympathique.

La plupart des physiologistes s'accordent à dire que toutes les sécrétions du tube digestif dépendent, en totalité ou en partie, du grand sympathique: ainsi, la sécrétion de la sulive (puisque, suivant M. Longet, après la section des deux nerfs linguaux sur un chien, la salive coulait encore au-dessous de la langue); les sécrétions des glandules du pharynx, de l'esophage et de tout le reste du tube digestif, y compris même celle du sue gastrique, d'après M. Bérard. Suivant cet auteur, le grand sympathique serait peut-être aussi susceptible de faire contracter, quoique bien faiblement, l'estomac, car cet organe devient flasque après la section des deux pueumogastriques. M. Longet ne se prononce pas sur les deux dermières questions, mais il range sous le dépendance du système nerveux ganglionnaire les sécrétions et les mouvements de la presque totalité de l'intestin, à l'exception du duodénum. Il professe la même opinion, quant aux contractions et aux sécrétions de la vessie, des vésicules séminales, des trompes utérines et de l'utérus; la sensibilité de ce dernier organe dépend aussi du grand sympathique, ainsi que les sécrétions urinaire, sourematique et ovarienne.

D'après les expériences de M. Brachet de Lyon, les mouvements du cœur seraient tout à fait indépendants du cerveau, et seraient principalement sous l'influence du ganglion cardiaque, puisque : 1º le cœur bat chez certains fœtus, malgré l'absence du cerveau ct de la moelle épinière (il est vrai que ces fœtus ne vivent pas d'une vie propre, et que chez eux les ganglions sympathiques sont très développés); 2º le cœur continue à battre lorsqu'on a interrompu toutes les communications avec le cerveau, par la section de la moelle cervicale et des pneumogastriques, mais il faut avoir soin d'entretenir artificiellement la respiration; 3° on arrête instantauément les mouvements du cœur en enlevant avec soin le ganglion cardiaque et les ganglions coronaires antérieur et postérieur. C. Legallois range les mouvements du cœur sous la dépendance de la moelle spinale, car il les abolit par la destruction brusque de cette dernière; mais des expériences plus récentes ont prouvé qu'en détruisant la moelle peu à peu, le cœur continue à battre taut que le système ganglionnaire reçoit suffisamment l'influence nerveuse cérébro-spinale: dernièrement encore (voyez Comptes rendus des séances de la Société de biologie, 1850, t. 11, p. 26), M. Brown-Séquard a pu enlever sur des pigeous au moins la moitié de la moelle, sans remarquer le moindre trouble dans la circulation, la respiration, la digestion et les autres fonctions, qui paraissaient exister comme à l'état normal.

On place encore sous la dépendance du grand sympathique les sécrétions des mucosités nasales, bronchiques et pulmonaires ; il en serait de même, d'après Tiedemann, des sécrétions des

larmes, de l'humeur aqueuse, du cristallin, du corps vitré, et du liquide qui remplit le vestibule, les canaux demi-circulaires et le limaçon.

Que dirons-nous enfin des usages des plexus nombreux du grand sympathique? On ne sait pas d'une manière positive quel est leur mode d'action, mais on les croit destinés à entretenir la régularité et la mutualité des fonctions viscérales, et à les mettre en harmonie avec les actes de la vie de relation.

## PLANCHES 73 et 74.

Elles ont pour objet particulier de montrer le vaste ensemble du système nerveux ganglionnaire dans ses rapports avec les nerfs cràniens, tels que pneumogastrique, trijumeau, etc., et avec les nerfs rachidiens.

PRÉPARATION. — On a enlevé la paroi antérieure et luérale droite du tronc, la portion correspondante de la base du crâne, la branche droite de la méchoire inférieure et l'arcade aygomatique du mème coté, On a coupré ou renversé plusieurs des organes contenus dans l'abdomen, la politine, la tête et la face, de manière à laisser déconvert le chaine ganglionaire droite, depuis la base du crâne [usqu'à la base du corçx. On a conservé les rapports de cette chaine, d'une part, avec tous les nerfs rachifdiens et quelques nerfs crâniens, tels que le trijuneau, le glosso-pharyngien, le penumogarique, le spinal et l'hypoglosse, et, de l'autre part, avec tous les gangtions et les plexus extra-viscéranx. Quant aux procédés de dissection, je renvole aux préparations des planches précédentes, so tout a été indiqué en détail.

### Explication de la figure.

Parties accessaires.— a. Glande lacrymale.— b. Glande sublinguale.— c. Glande sous-maxillaire.—
d. Corps thyroide érigné.—c. Trachée, don la bronche droite est coupée à son origine, et légèrement renversée,
de manière à faire voir em même temps ses portions membraneuse et carillagiaeuse.— f. O'Sophage traversant
le diaphragme pour se continuer avec, g., l'estomac. Celui-cl- est érigné à ganche et oupé vers le plore, afin
de montrer l'origine du plexus coronaire stomachique et la distribution des deux nerfs preumogastriques.—
j. S. Plusieurs anses intestinales étalles, pour faire voir le plexus mémeriérique supérien.— i. Cloin traverses.
j. S. Bliuque.— k. Rectum.— l. V'essié à moitié gondée.— m. U'retère.— n. Prostate.—
o. Vésicule séminale.— p., Cand déférent.— q. o'Cordon des vaisseaux spermatiques.— r. r. Dispiragme.

Système vascetaire. — À. Ceui légèrement renversé, pour mettre à découvert la plus grande partie du pleux scardiagne, et ses pleux secondaires, coronaires droit et gauche. — B. Crosse de l'aorte un peur renversée et fixée dans cette position par une érigne. — C. Tronc brachio-ééphalique. — D. Arrère sous-clavière dont on a enteré mue portion pour démanquer le gangion cervical inférieure. — E. Arrère thyroidieme inférieure, en rapport avec le gangion cervical moyen. — F. Portion de l'artère carotide externe, dont on a conservé quelques branches, pour voir les pleuxs nerveux du même nom qui les enlacent. — G. Carotide interne, maintenue dans son canal, et coupée à ses d'eux extrémités. — Il. Aorte thoracique se continuant an-dessous de l'ouverture dalphargmaitque avec, l'a Fourte ploudomiale, et avec, J. Tartère lique primitive. — K. Vaisseaux intercostaux. — L. Tronc de l'artère pulmonaire, dont la branche droite est coupée. — M. Veine cave superfeuer coupée à son origine. — N. Veine cave inférieure. — O. Veine pulmonaire, es.

Système nerveux médulo-encephalique. — 1, (lobe de l'oil dont on a culevé nue partie de la scifortique et la cornée transparente, pour montrer les nerés ciliaires, qui, après avoir perfore la partie postérieure de la sciérotique, rampent sur la choroïde, et aboutissent au gauglion ciliaire (cercle ciliaire). — 2, l'ameau du petit oblique, d'où part la racine motrice du gauglion ophthalmique. — 3, 3, 3. Les trois branches du tripmeau, en connevion avec la plupart des gauglions cràniens, savoir : 1, ganglion ophthalmique; 5, gauglion sphéno-palatiu; 6, ganglion otique; 7, ganglion sous-maxillaire, et, 8, ganglion sublingual. — 9. Moteur octualire externe, — 10. Facial et ses anastomoses avec les ganglions supléno-palaint extotique, — 41. Glosse-pharyngien. — 12, 12. Pneumogastrique droit. — 13. Pneumogastrique gauche, s'épanouissant sur la face antérieure de l'estomac. — 14. Spinal. — 15. Hypoglosse. — 10, 16. Plexus cervical. — 17. Plexus brachial. — 18, 18. Neris intercostaux. — 19, 19. Plexus lombatie. — 20. Plexus sacré.

Système perveux ganglionnaire. - 21. Ganglion cervical supérieur. Il donne naissance, supérieure ment, aux deux rameaux carotidieus, qui forment le plexus carotidien, autour de l'artère du même nom, et desquels émanent, ou auxquels aboutissent des anastomoses avec : 22, le nerf de Jacobson; 23, le filet carotidien du nerf vidien; 24, le moteur oculaire externe, et, 25, le ganglion ophthalmique. - 26. Filet pour la glande pituitaire, - 27. Anastomoses du ganglion cervical supérieur avec les premières paires cervicales. - 28. Les rameaux pharyngiens et carotidiens. - 29. Plexus pharyngien et intercarotidien. De ce dernier émanent des plexus secondaires qui enjacent toutes les brauches de la carotide externe, comme on peut le voir ici, pour les artères faciale et linguale. - 30. Rameau laryngé, anastomosé avec le laryngé externe du pneumogastrique. pour former le plexus laryngé de Haller. - 31. Nerf cardiaque supérieur. - 32. Cordons de jonction du ganglion cervical supérieur avec, 33, le ganglion cervical moyen. Parmi les rameaux internes de ce dernier, nous signalerons : 34, l'anastomose avec : 35, le nerf récurrent ; 36, le nerf cardiaque moyen et plusieurs filets qui enlacent l'artère thyroïdieune inférieure, branche de la sous-clavière. Les branches externes du ganglion cervical moyen se jettent dans le plexus brachial. - 37. Cordon de jonction de ce ganglion avec, 38, le ganglion cervical inférieur. - 40. Filets fournis par le ganglion cervical inférieur, autour de la sous-clavière et de l'artère vertébrale. - 41. Rameau anastomotique avec le premier nerf intercostal. !- 42. Plexus et ganglion cardiaques, - 43 et 44. Plexus secondaires des artères coronaires droite et gauche, - De 45 à 46. Chaîne ganglionnaire thoracique. Elle s'anastomose en dehors, avec les nerfs intercostaux; en dedans les cinq premiers ganglions fournissent de nombreux filets très grêles, dont les nas se jettent dans le plexus cardiaque, les autres dans le pneumogastrique, et les derniers sur l'aorte et dans le périoste des vertèbres ; les cinq ganglions au-dessous donnent des rameaux internes qui s'anastomosent entre eux et forment : 47, le grand splanchnique, qui traverse le diaphragme pour se rendre au, 48, ganglion semi-lunaire correspondant. - 49. Petit splanchnique, formé par un ou deux rameaux venus des deux derniers ganglions thoraciques. Ce nerí offre ici un petit renflement ; il concourt à la formation des plexus rénal et solaire. - 50. Plexus solaire, formé par un amas de ganglions et par l'entrelacement de gros rameaux intermédiaires aux ganglions semi-lunaire droit et gauche. Il reçoit, 51, des anastomoses du pneumogastrique, et, 52, du nerf phrénique, qui présente en cet endroit le ganglion diaphragmatique. Le plexus solaire fournit les plexus secondaires : 53, coronaire stomachique, 54, hépathique, 55, sphénique, et, 56, mésentérique supérieur. Ces quatre grands plexus, ainsi que tous les autres plexus viscéraux, enlacent les artères dont ils portent le nom. - 57. Plexus renal. - De 58 à 58. Chaîne ganglionnaire lombaire. Elle s'anastomose en dehors avec les nerfs lombaires, et fournit en dedans plusieurs rameaux, qui après s'être anastomosés avec ceux du côté opposé et avec un prolongement considérable du plexus solaire, forment, 59, le plexus lombo-aortique. Celui-ci présente ordinairement deux renslements plats, l'un, 60, au-dessus, l'autre, 61, au-dessous de la bifurcation de l'aorte : il fournit les plexus, 62, spermatique, et. 63, mésentérique inférieur. Au-dessous de son renflement inférieur, le plexus lombo-aortique se bifurque en embrassant le rectum, et se jette dans le plexus hypogastrique. - 64. Plexus hypogastrique, formé par la bifurcation précédente, par les branches viscérales du plexus sacré, par plusieurs rameaux venus des ganglions lombaires et sacrés, et enfin par la terminaison du plexus mésentérique inférieur. Il donne naissance aux plexus vésical, prostatique et spermatique, et concourt, avec d'autres nerfs venus des plexus rénal et lomboaortique, à la formation du plexus du cordon spermatique. - De 65 à 65. Chaine ganglionnaire sacrée. Elle s'anastomose, en dehors, avec le plexus sacré; en dedans, ses rameaux s'anastomosent entre eux et avec ceux du côté opposé, et se jettent dans le plexus hypogastrique. - 66. Ganglion coceygien terminal.

# DES ORGANES DES SENS.

Les organes des sens sont des parties du corps destinées à nous mettre en communication avec le monde extérieur, et à nous faire percevoir les sensations que nous recevons du milieu qui nous entoure. «Parmi les parties sensibles ilnest, commed il M. Gerdy, qui sont sensibles à certaines excitations physiques et nullement aux autres; de la autant de sensations physiques spéciales et de sens spéciaux: ar un sens n'est autre chose qu'une partie sensible à un ou à plusieurs excitants particuliers. » Fort de cet argument, M. Gerdy renverse l'ancienue classification qui réduisait à cinq le nombre des sens chez l'homme, et compte daus son premier genre des sens et des sensations physiques, jusqu'à dix sens spéciaux. Sans nous arrêter à cette nouvelle division, utile surtout au point de vue physiologique, nous nous bornerons à décrire, comme on le fait généralement, cinq sens, qui sont : la peau, organe du tact en général et du toucher; la langue, organe du goût; le nez, organe de l'Odora; l'Orellie, organe de le Ouie, et l'euil organe de la voie.

Les organes des sens, situés à la périphérie du corps, sont symétriques comme tous les organes subordonnés à l'influence de la volonté; seulement les uns sont pairs et placés de chaque côté de ligne médiane, tels que les orcilles et les yeux; les autres sont impairs et placés sur la ligne médiane, mais toujours formés de deux mótités symétriques, comme la peau, la langue et le nez.

Ils se composent de deux parties principales: 4° l'une, fondamentale, la partie nerveuse, située plus ou moins profondément, reçoit médiatement ou immédiatement l'existation physique la transmet au cerveau avec lequel elle est en communication directe; 2º l'autre, de perfectionnement, située au-devant et à la périphérie de la première, offre une structure propre, calculée d'après les lois physiques et en harmonie avec la nature des excitants, afin de favoriser leur action et d'aidre à la transmission des sensations.

Cette dernière partie se compose de plusieurs appareils, savoir : 4\* d'un squelette, tantôt osseux, tantôt cartilagineux ou membraneux, tantôt formé de ces trois éléments à la fois; 2\* de muselés volontaires qui éloignent ou rapprochent l'organe, le dérobent ou le soumettent à l'action des excitants extérieurs: le toucher, par exemple, a pour organe de locomotion le membre supérieur; les quatre autres sens, indépendamment qu'ils sont mus en masse par la tête, ont chacun leur appareil museulaire propre; 3\* d'un appareil de lubrifaction, chargé d'entretenir une humidité nécessaire pour l'exercice des fonctions; ât d'un appareil vasculaire et nerveux, indépendant des nerfs déstinés à recevoir et à transmettre les sensations.

Parmi les organes des sens, quatre occupent la tête et communiquent directement avec l'enéphale par des merfs spéciaux; le cinquième, la peau, revêt la surface du corps, dont tous les points sont de cette manière sensibles au contact des corps extérieurs; mais ces sensations parvieunent à l'encéphale par de nombreux nerfs plus ou moins éloignés du centre nerveux, et qui présentent sur leur trajet des plexus et des anastomoses.

## ORGANES DE LA VISION.

L'appareil de la vision est formé des deux globes oculaires et de leurs annexes.

### ANNEXES DE L'OEIL.

Les annexes de l'œil (tutamina oculi de Haller), se composent : 1° de la cavité orbitaire, enceinte de protection fermée en avant par deux voiles mobiles, les paupières, et surmontée par les sourcils;

2° de l'appareil lacrymal; 3° de l'appareil de locomotion, formé par les muscles de l'œil et par l'aponévrose orbito-oculaire; 4° des vaisseaux et des nerfs de l'orbite.

### DES ORBITES.

Les orbites sont deux cavités creusées dans les parties supérieures et latérales de la face ; elles contiennent les globes oculaires et leurs parties accessoires.

Les orbites sont proportionnellement plus grandes chez le fœtus que chez l'enfant et l'adulte; elles sont plus larges et moins allongées chez les personnes dont la tête a beaucoup d'étendue transversalement. Leur forme est celle d'une pyramide quadrangulaire, dont la base est tournée en avant et un peu en dehors, dont le sommet est dirigé en arrière et un peu en dedans. On distingue dans chacune de ces cavités quadre parois: une supérieure, une inférieure, une externe et une interne; toutes, à l'exception de la paroi interne, sont triangulaires. On remarque encore dans chaque orbite une base, un sommet et quatre angles formés par la réunion des parois entre elles.

La paroi supérieure, ou voîte de l'orbite, est concave et triangulaire; elle présente à sa partie supérieure, et un peu en dedans, letrou optique, circulaire chez l'adulte, légérement aplat de haut en has chez l'enfant. Ce trou se dirige obliquement en dedans et en arrière, dans l'intérieur du crâne; il donne passage au nerf optique entouré de la gaine que lui fournit la dure-mère et à l'artère ophthalmique. Immédiatement au-devant de ce trou, on remarque une suture transversale qui résulte de la jonction de la petite aile du splénoide avec le frontal. A la partie antérieure de la paroi supérieure, se trouvent deux fossettes : l'une, externe, loge la glande lacrymale; l'autre, interne, beaucoup plus petite, donne attache à la poulie cartilagineuse qui sert à la réflexion du tendon du musele grand oblique.

La volte de l'orbite est formée par deux os : dans ses quatre cinquièmes antérieurs, par le frontal, et dans son cinquième postérieur par la petite aile du sphénoïde; elle répond à la fosse antérieure et latérale de la cavité crànienne, dont elle n'est séparée que par une lame osseuse très mince. Aussi a-t-on vu des instruments piquants pénétrer facilement à travers cette paroi jusque dans le cerveau et y produire des lésions graves. On a vu encore des fougns de la dure-mère enfoncer la voûte orbitaire, refouler le globe oculaire d'arrière en avant, et produire ainsi l'exoptithaline).

La paroi inférieure, ou plancher de l'orbite, inclinée en debors, est légèrement concave en avant et convexe en arrière. A sa partie postérieure se trouve une petite ligne transversale, formée par la jonction de l'apophyse orbitaire de l'os palatin avec l'os maxillaire; à sa partie externe, on voit une autre ligne articulaire formée par la réunion des os maxillaire et malaire. Dans la portion moyenne de cette paroi, et en debors, est une gouttière qui dégénère bientôt en canal et vient aboutir à un trou situé en dehors et au-dessous de la cavité orbitaire; ce sont: la gouttière, le canal et le trou sous-orbitaires, qui logent les vaisseaux et le nerf du même noin. Du canal sous-orbitaire part, avant sa terminaison, un petit conduit, conduit deutaire supérieur et auferieur, qui est creusé dans l'épaisseur de la paroi antérieure du sinus maxillaire, et donne passage aux vaisseaux et nerfs dentaires antérieures et supérieurs; ce petit conduit s'ouvre quelquefois dans le sinus maxillaire, mais le plus souvent il se recourbe en arrière jusqu'à la tubérosité maxillaire. En dedans du canal sous-orbitaire, on remarque des inégalités à peine appréciables, pour l'attache du muscle petit oblique de l'évil ou oblique externe.

Le plancher de l'orbite est formé par trois os : le maxillaire supérieur, le malaire et l'os palatin; il n'est séparé du sinus maxillaire que par une lame osseuse très mince. Aussi voit-on quelquefois des polypes du sinus maxillaire enfoncer cette paroi, refouler le globe oculaire d'arrière en avant et produire l'exophthalmie.

La paroi externe est presque plane, et oblique d'arrière en avant et de dedans en dehors ; elle offre en avant une suture formée par la réunion de l'os malaire avec la grande aile du sphénoïde ; sur cette



suture, mais le plus souvent au-devant d'elle, on voit un ou plusieurs trous, qui sont les orifices postérieurs d'un ou plusieurs canaux dont les orifices antérieurs sont situés à la face antérieure de l'éminence malaire: ce sont les orifices et les conduits malaires, variables en nombre, et qui laissent passer les vaisseaux et nerfs du même nom. La paroi externe est constituée par le sphénoïde et l'os malaire.

La paroi interne de l'orbite est très mince, très fragile, légèrement convexe et presque régulièrement quadrilatère. Elle présente, en avant, une ligne verticale qui résulte de l'articulation de l'os planum avec l'os unguis; au-devant de cette ligne est la gouttière lacrymale, formée par l'apophyse montante de l'os maxillaire supérieur et par l'os unguis. La partie supérieure de la gouttière est très mince et criblée de trous; aussi les chirurgiens ont-ils utilisé cette disposition anatomique en perforant l'os unguis pour rétablir le cours des larmes. C'est encore à cause du peu d'épaisseur de l'os lacrymal, qu'un polype un peu volumineux des fosses nasales ou du sinus maxillaire peut comprimer la gouttière lacrymale et le canal nasal, et s'opposer au cours des larmes. L'extémité supérieure de la gouttière est formée par un cul-de-sac peu profond; son extrémité inférieure se continue avec le canal nasal, qui, dirigé obliquement en bas et en dehors, vient s'ouvrir à la partie supérieure et autérieure du méat inférieur des fosses nasales.

Des deux bords qui limitent la gouttière lacrymale, l'antérieur donne attache, vers sa partie supérieure, au tendon direct de l'orbiculaire des paupières; le postérieur, mince et tranchant, donne attache au tendon réliéchi du même muscle et au muscle de Horner.

Des quatre angles formés par la jonction plus ou moins complète des bords de chaque paroi, l'angle supérieur et externe présente, dans son tiers postérieur, la fente sphénoidale or orbitaire supérieure, plus large en arrière et en dedans qu'en avant et en deltors; cette fente s'ouvre dans la cavité du cràne, dans la fosse latérale et moyenne. Elle est placée entre la grande et la petite aile du sphénoide qui la forment, et donne passage aux nerfs de l'orbite, qui sont : la troisième paire ou le nerf moteur oculaire commun, la quatrième paire ou le nerf pothétique, une portion de la cinquième paire, branche ophthalmique de Willis, et la sixième paire ou le nerf moteur oculaire externe; elle laisse encore passer la veine ophthalmique, une petite branche de l'artère méningée moyenne, le tendon de Zinn et un double prolongement de la dure-mère, dont une partie sert de gaîne au nerf optique, tandis que l'autre forme le périoss orbitaire.

L'angle inférieur et externe offre, dans ses trois quarts postérieurs, la fente orbitaire inférieure ou sphéno-maxillaire. Cette fente, plus longue et plus étroite que la précédente, s'ouvre dans la fosse zygomatique et donne passage, dans sa partie moyenne, aux vaisseaux sous-orbitaires et au nerf maxillaire supérieur; dans le reste de son étendue, elle est fermée par le périoste orbitaire et par du tissu cellulaire. Trois os entreut dans sa formation, l'os malaire en avant, le sphénoïde en dchors, et l'os maxillaire supérieur en dedans.

L'angle supérieur et interne, formé par l'union des parois supérieurre et interne, offre sur son trajet deux et quelquefois trois trous appelés orbitaires internes, et divisés en antérieur et postérieur. L'antérieur est traversé par le filet ethmoïdal du rameau nasal de la branche ophthalmique de Willis, et par l'artère et la veine ethmoïdales antérieures; le postérieur laisse passer les vaisseaux ethmoïdaux postérieurs. Chacun de ces trous contient un prolongement du périoste orbitaire, qui sert d'euveloppe aux nerfs et aux vaisseaux ethmoïdaux.

L'anyle inférieur et interne résulte de la jonction des parois interne et inférieure ; il ne présente rien de remarquable.

Le sommet de l'orbite, tourné en arrière et en dedans, correspond à la partie la plus large de la fente orbitaire supérieure.

La base de l'orbite, irrégulièrement quadrilatère, à diamètre trausverse prédominant, est tournée en avant et en dehors; son bord externe est débordé par le globe de l'œil, et c'est à cela que nous devons d'apercevoir les objets qui sont placés de côté sans tourner la tête; cette disposition rend encore le globe oculaire plus accessible aux instruments chirurgicaux en déhors qu'en dedans.

La base de l'orbite est limitée supérieurement par l'arcade orbitaire, à la partie interne de laquelle se trouve le trou ou l'échancrure sus-orbitaire (trou sourcilier), qui donne passage au

nerf frontal externe et aux vaisseaux sus-orbitaires; dans cette échaucrure, on voit l'orifice d'un petit conduit creusé dans l'épaisseur de l'os frontal, pour les vaisseaux nourriciers. J'ai vu un filet nerveux émané du frontal externe pénétrer dans ce pêtit pertuis. En dedans, on trouve sur la base de l'orbite des rugosités pour l'insertion du tendon direct du musele orbiter des paupières. En bas est une suture formée par la réunion des os malaire et maxillaire supérieur; ce bord inférieur donne encore attache, en dehors, au musele élèvateur propre de l'evre supérieure, et en dédans, sur le plancher de l'orbite, au musele petit oblique ou oblique externe de l'œil. A tout le pourtour de la base de l'orbite s'insère l'aponévrose propre, ou ligament large des paupières.

Plusieurs os concourent à la formation de la cavité orbitaire; ils sont répartis de la manière suivante: deux pour la paroi supérieure, le covant et la pette aile du sphénaide; trois pour la paroi inférieure, le malaire, le mazillaire supérieur et le palatin; trois pour la paroi externe, la grande aile du sphénaide; le malaire et le coronal; quatre pour la paroi interne, l'apophyse montante de l'es mazillaire supérieur, los sunguis; l'os planum de l'ethomòde, et tout à fait en arrière, le sphénoide. Toutes ces portions osseuses sont revêtues, comme nous l'avons déjà dit, par le périoste, prolongement de la dure-mère.

Les parois de l'orbite sont dirigées de telle sorte que la supérieure, l'inférieure et l'exteme, se rapprochent par leur sommet, et s'écartent par leur base, soit qu'on considère celles d'une même cavité, soit que l'on compare entre elles les parois du même nom, dans les deux cavités; la paroi interne de chaque côté est parallèle à celle du côté opposé. L'obliquité des trois parois supérieure, inférieure et externe, de chaque côté, fait que les axes des orbites, au lieu d'être parallèles entre eux, sont obliques d'avant en arrière et de dehors en dedaus, de telle sorte que si on les prolongeait au delà du sommet de l'orbite, ils se croiseraient sur le milieu de la selle turcique.

### DES SOURCILS.

Les soureils sont deux areades pileuses à concavité inférieure, situées immédiatement audessus des paupières supérieures, étendues presque transversalement depuis la bosse nasale jusqu'aux tempes, et répondant aux areades sourcilières de l'os frontal. Les pois des sourcils sont
roides et courts, dirigés obliquement de dedans en dehors, et couchés les uns sur les autres; leur
couleur est ordinairement la même que celle des cheveux; ils sont gérénalement plus épais chez
les bruns que chez les blonds, chez les vieillards que chez les adultes; ils sont plus épais vers la
partie interne, où ils forment la tête du sourcil, que vers la partie externe, appelée queue du
sourcil; leur longueur varie suivant les individus et suivant l'âge.

Les sourcils sont séparés l'un de l'autre par un intervalle variable chez les différents sujets; souvent aussi ils sont réunis entre eux au-dessus de la racine du nez.

L'éminence qui supporte les poils est formée d'arrière en avant, par l'arcade sourcilière du frontal, par le muscle sourcilier, dont les fibres traversent d'arrière en avant quelques fibres des muscles frontal et orbiculaire, et enfin par un tissu cellulaire graisseux assez dense, qui réunit les muscles précédents à la peau, épaisse en cet endroit, et sur laquelle s'implantent les poils.

Vaisseaux et nerfs.— Les inuscles dont nous venons de parler sont animés par des ramifications du facial; la peau reçoit des filets nerveux, des rameaux frontaux interne et externe de la cinquième paire; les artères sont fournies par l'ophthalmique et la temporale; les veines se rendent dans les veines ophthalmique et temporale.

Usage. — Les sourcils sont pour l'œil des organes de protection, ils absorbent un grand nombre de rayons lumineux, surtout ceux qui viennent d'un lieu élevé, arrêtent la sueur du front, et l'empéchent de couler sur le globe de l'œil; enfin, ils ajoutent beaucoup à l'expression de la physionomie.

## DES PAUPIÈRES.

## 1° CONFORMATION EXTÉRIEURE.

Les paupières sont des voiles demi-transparents, musculo-membraneux, mobiles, placés sur la partie antérieure de chaque globe oculaire qu'ils soumettent ou dérobent à volonté au contact de la lumière; ils ferment plus ou moins complétement la base de l'orbite. Il y a pour chaque esil deux paupières, l'une supérieure, l'autre inférieure; la troisième paupière de beaucoup d'animaux n'existe chez l'homme qu'à l'état rudimentaire, elle n'est représentée que par un repli de la conjonctive, nommé membrane cliquotante.

La paupière supérieure, plus mobile et plus grande que l'inférieure, couvre les trois quarts supérieurs du globe de l'œil, et descend, par conséquent, jusqu'au-dessous de son diamètre transversal; la paupière inférieure, peu mobile, ne recouvre qu'une petite portion du globe oenlaire Toutes les deux présentent deux faces, l'une antérieure ou cutantée, l'autre postérieure ou conjonctivale; un bord adhérent, un bord libre; une extrémité externe et une extrémité interne.

4º La face cutanée, convexe, est sillonnée par des plis ou des rides semi-circulaires et concentriques, à concavité dirigée en bas pour la paupière supérieure, où elles sont plus nombreuses, à concavité dirigée en haut pour la paupière inférieure. Ces rides, plus marquées dans l'âge avancé que dans la jeunesse, s'effacent pour la plupart lorsque les paupières sont rapprochées.

2º La face postérieure, concave, se moule exactement sur le globe de l'œil; elle est tapissée par la conjonctive, à travers laquelle on aperçoit facilement des-lignes jaunâtres, disposées en zigzag et verticalement: ce sont les glandes de Meilomius.

3º Des deux bords adhérents, celui de la paupière supérieure est limité par l'arcade orbitaire et se continue avec les sourcis; celui de la paupière inférieure a pour limite inférieure la partie de la base de l'orbite et se continue insensiblement avec la joue.

4º Le bord libre de la paupière supérieure regarde en bas, celui de la paupière inférieure en haut. Ces bords, plus épais que les précédents, présentent unc surface plane dans leurs quatre cinquièmes externes, et une surface arrondle dans leur cinquième interne; l'égèrement curvillignes quand ils sont écartis l'un de l'autre, ils sont rectilignes dans l'occlusion des paupières; leur écartement plus ou moins considérable fait paratter l'oir plus ou moins grand. On avait eru pendant lougtemps que les bords libres des paupières étaient taillés en biseau aux dépens de la face postérieure, et l'on avait admis l'existence d'un canal triangulaire formé par leur rapprochement d'une part, et par le globe de l'oir d'une autre part, canal qu'on croyait destiné à conduire les larmes de la glande lacrymale vers les points lacrymaux, pendant le sommeil; mais une observation plus rigourcuse a démontré que, par le rapprochement des paupières, in c'aste qu'une simple fente étroite pouvant très bien remplir le même office que le prétendu canal. Au point de jonction de la portion horizontale avec la portion arrondie, on trouve un petit tubercule dont le centre est creusé d'un pertuis visible à l'œil nu, c'est le tubercule et le point lacrymal.

On peut considérer, au bord libre de chaque paupière, une lèvre antérieure ou cutanée, où s'implantent les cils, et une lèvre postérieure ou conjonctivale, sur laquelle on remarque une série de trous qui sont les orifices des glandes de Meibomius.

Des cils. — Ce sont des poils roides, arqués, disposés en deux ou trois rangées qui garnissent la lèvre autérieure du bord libre; ceux de la paupière supérieure sont plus nombreux et plus longs que ceux de la paupière inférieure. Ils sont aussi plus nombreux et plus longs vers la pârtie moyenne du bord des paupières qu'aux extrémités; le cinquième interne en est complétement dépourvu.

La direction des cils est différente pour les deux paupières : à la paupière supérieure ils présentent une courbure à convexité inférieure; à la paupière inférieure ils offrent au contraire une courbure à couvexité supérieure, de telle sorte que par le rapproclement des paupières, ils se touchent par leur convexité sans jamais s'entrecroiser. Leur direction vicieuse constitue le trichiasis; leur alssence occasionne une inflammation chronique des paupières. La couleur des cils est différente suivant les individus, et ordinairement la même que celle des cheveux.

Usage. — Ils ont pour usage de modérer l'impression de la lumière lorsqu'elle est trop vive, et d'empêcher l'introduction, dans l'œil, des petits corps étrangers qui voltigent dans l'air.

5° Les extrémités des paupières, en se rejoignant, forment deux angles ou commissures: l'angle interne, correspondant à l'extrémité interne du diamètre transverse de la base orbitaire, est plus ouvert que l'externe, et généralement désigné sous le nom de grand angle (cauthus major); l'angle externe, estimé à 6 millimètres en dedans de l'extrémité externe de ce même diamètre, est connu sous le nom de prétit angle (cauthus minor).

## 2º STRUCTURE DES PAUPIÈRES.

Les paupières sont formées par plusieurs couches membraniformes, superposées les unes aux autres, et par un squelette cartilagimeux (cartilage tarse); elles contiennent encore des follicules, des glandules, et sont traversées par les conduits lacrymaux, des vaisseaux et des nerfs. Les couches sont au nombre de cinq pour la paupière supérieure et de quatre pour l'inférieure. Nous allons les décrire en allant de la superficie vers la profondeur.

4º Couche cutanée. — Elle est remarquable par son extrêne finesse, qui la rend transparente; par son adhérence à la couche subjacente, qui a lieu au moyen d'un tissu cellulaire lâche, séreux, susceptible d'infiltration, jamais chargé de graisse; et par des follicules pileux et sébacés, situés le long du bord libre de chaque paupière, et que l'on peut mettre en évidence à l'aide de la macération.

2º Couche musculaire. — Dépendance du muscle orbiculaire, et commune aux deux paupières, cette couche est composée de fibres musculaires curvilignes concentriques les unes aux autres, concaves en bas pour la paupière supérieure, concaves en haut pour la paupière inférieure. Cette portion de l'orbiculaire (portion palebrale) diffère de celle qui entoure la base de l'orbite (portion orbitaire) par sa coloration qui est pâle, comme celle des fibres musculaires del a vic organique; tandis que la portion orbitaire est formée de fibres rouges comme celles des muscles de la vie animale. Aussi la contraction de la protion palpébrale est-elle en partie soustraite à l'influence de la volonté, tandis que la protion orbitaire se contracte volontairement.

3º Couche fibreuse (ligaments larges des paupières, ligaments palpébraux). - Etendue depuis le pourtour de la base de l'orbite jusqu'aux cartilages tarses, cette lame aponévrotique qui forme la charpente des paupières est plus épaisse à son jusertion orbitaire, où elle semble se confondre avec le périoste orbitaire, qu'à son insertion sur les cartilages tarses, où elle dégénère en tissu cellulaire ; elle est aussi beaucoup plus dense en dehors qu'en dedans, où elle est remplacée par un tissu lamelleux rempli de graisse. Cette couche est percée en plusieurs endroits pour le passage des vaisseaux et des nerfs. La partie de cette membrane fibreuse, étendue liorizontalement entre la base de l'orbite et la commissure externe des paupières, présente un épaississement notable, et constitue un raphé que M. Cruveilhier a comparé au tendou du muscle orbiculaire et qu'il a appelé ligament de l'angle externe des paupières. L'extrémité de ce raphé fibreux se bifurque pour aller s'insérer à la partie correspondante de l'un et de l'autre cartilage tarse. Immédiatement en arrière se trouve un trousseau fibreux très résistant, décrit par Ténon sous le nom de ligament angulaire externe des paupières. La lame fibreuse de la paupière supérieure est placée entre la portion palpébrale de l'orbiculaire et le muscle élévateur qui la sépare de la conjonctive; la lame fibreuse de la paupière inférieure se trouve entre la portion palpébrale de l'orbiculaire et la conjonctive. Il existe en outre dans les paupières d'autres couches fibreuses subjacentes à celle-ci; il en sera parlé plus loin. Nous rattachons à la description de la couclie fibreuse celle des cartilages tarses.

Cartilages tarses. —On désigne sous ce nom deux petites lames cartilagineuses, minces, jaunâtres, flexibles et élastiques, aplaties d'avant en arrière, allongées transversalement, placées dans l'Épaisseur des paupières, au voisinage de leur bord libre, sur le mème plan que la lame fibreuse, dont ils semblent être le prolongement. Ces cartilages paraissent tirer leur origine des deux

branches de bifurcation du tendon direct de l'orbiculaire; ils se terminent en dehors en s'unissant entre eux vers l'angle externe de l'œil. Le supérieur est de forme semi-lunaire, à convexité tournée en haut : l'inférieur a l'apparence d'une petite bandelette allongée transversalement. Ils contieunent dans leur épaisseur les glandules de Meibomius, et répondent par leur face antérieure, qui est convexe à la portion palpébrale de l'orbiculaire, par leur face postérieure, concave, à la conjonctive, au travers de laquelle on apercoit ces glandules. Un de leurs bords est tourné vers le bord libre des paupières, dont il détermine l'épaisseur, l'autre donne attache à la couche fibreuse de chaque paupière ; en outre, à la paupière supérieure, ce bord, qui est un peu recourbé, fournit des insertions au muscle releveur de la paupière supérieure. Ces cartilages ont pour principal usage de maintenir les paupières tendues au-devant des veux : on peut les comparer, comme dit M. Cruveilhier, à des cylindres de bois que l'on place au bas des tableaux pour les empêcher de se plisser.

4º Couche musculaire propre de la paupière supérieure, élévateur de la paupière supérieure. - Aplati, mince et triangulaire, ce muscle s'insère par son sommet, au foud de l'orbite, entre le périoste et la gaîne du nerf optique; par sa base, au bord supérieur du cartilage tarse, derrière la lame fibreuse; il envoie, en outre, un faisceau externe (faisceau orbitaire externe), se fixer à la partie inférieure de la fossette lacrymale, au niveau de la suture fronto-malaire, et un faisceau interne (faisceau orbitaire interne), qui s'attache autour de la poulie du grand oblique; ces deux faisceaux communiquent par une bandelette transversale. Ce muscle répond dans sa portion orbitaire, en haut, au périoste de l'orbite dout il est séparé par le norf frontal ; en bas, au muscle droit supérieur de l'œil qu'il recouvre ; dans sa portion palpébrale, où le releveur de la paupière supérieure s'épanouit en une large aponévrose dont la direction est presque perpendiculaire à celle de la portion orbitaire, il est placé entre la lame fibreuse et la conjonctive, mais séparé de cette dernière par un prolongement de l'aponévrose orbito-oculaire.

Comme son nom l'indique, le releveur de la paupière supérieure a pour usage d'élever cette paupière et de l'entraîner ensuite vers le fond de l'orbite, où est son point fixe; mais cette dernière action est limitée par les faisceaux orbitaires interne et externe.

Indépendamment des prolongements que l'aponévrose orbito-oculaire envoie aux deux paupières, on trouve encore dans la paupière supérieure une expansion aponévrotique du muscle droit supérieur, et dans la paupière inférieure une expansion analogue du muscle droit inférieur de l'œil.

5º Couche muqueuse ou portion palpébrale de la conjonctive, - La conjonctive (membrana adnata) est une membrane très mince, transparente, qui revêt à la fois la face postérieure des paupières et le segment antérieur du globe de l'œil. Cette membrane, qui se continue manifestement avec la peau amincie qui tapisse la lèvre antérieure des bords libres des paupières, recouvre ces bords dans toute leur étendue, où elle est percée par les orifices des conduits des glandes de Meibomius, et s'introduit dans les voies lacrymales, par les points lacrymaux. Des bords libres, elle gagne la face postérieure des paupières, qu'elle tapisse, puis se réfléchit en formant une rigole circulaire, pour s'étendre sur tout le segment antérieur du globe de l'œil, d'après les uns, ou, comme le soutient M. Ribes, sur tout le segment autérieur, à l'exception de la cornée transparente. Vers l'angle interne de l'œil, la conjonctive forme un repli semi-lunaire, à concavité externe, nommé membrane cliquotante; ce repli, très développé chez les oiseaux, où il constitue la troisième paupière, est, chez l'homme, à l'état rudimentaire, et ne devient apparent qu'en tournant l'œil du côté du nez.

La conjonctive présente deux faces, l'une adhérente, l'autre libre. La face adhérente, unie aux cartilages tarses par un tissu cellulaire très serré, tient à la couche fibreuse des paupières et à la sclérotique au moven d'un tissu cellulaire très lache; d'après ceux qui l'admettent sur la cornée transparente, elle y adhère si intimement qu'il est impossible de l'en séparer avec le scalpel. La face libre de la conjonctive est lisse et continuellement humide pour faciliter le glissement des paupières sur le globe de l'œil. La conjonctive appartient au système muqueux; elle est pourvue d'un grand nombre de vaisseaux capillaires sanguins, surtout dans sa portion palpébrale, dont les artères viennent de l'artère ophthalmique, et les veines de la veine ophthalmique. Sur le globe de l'œil, les vaisseaux n'admettent dans l'état ordinaire que la partie incolore du saug; ils ne deviennent visibles que dans les ophthalmies, ou bien à l'aide d'injections très ténues. La conjonctive reçoit des filets nerveux excessivement gréles des nerfs lacrymal, frontal et nasal externe; elle en reçoit peut-être aussi des nerfs ciliaires, qui, après avoir traversé la cornée transparente, se termineraient, d'après M. Giraldès, dans la conjonctive.

Follicules et glandes des poupières. — Il est annexé à chaque paupière un appareil de sécrétion folliculaire et glanduleuse, qui a pour objet de fournir un liquide qui lubrifie les surfaces contigués et flottantes des paupières et du globe de l'oxil, et en facilité les mouvements. Cet appareil se compose : 1º de follicules sébacés ou glandes de Meibomius; 2º de la caroncule lacrymale, et 3º de la glande lacrymale palpérale.

4º Follicules sébacés. — Indépendamment des follicules signalés plus haut, et qui se trouvent à la lèvre externe ou cutanée du bord libre de chaque paupière, il en existe encore d'autres qui sont généralement connus sous le nom de glandes de Meibomius. Ces petits follicules ronds, blanchâtres ou jaunàtres, de nature sébacée, sont logés dans des sillons creusés dans l'épaisseur des cartilages tarses. Ils sont rangés les uns au-dessus des autres, de manière à représenter des lignes jaunâtres, verticales, parallèles, tantôt d'roites, tantôt flexueuses; chaque ligne est formée par un canal tortueux de chaque côté d'uquel viennent s'ouvrir, en alternant, les follicules. Tous ces canaux se terminent sur la lèvre postérieure du bord libre de chaque paupière par des orifices à peine visibles, disposés en rangée et au nombre d'un ou de deux pour chaque canal.

Les lignes jaunes verticales que l'on aperçoit à la face interne de chaque paupière sont plus nombreuses à la paupière supérieure, où il y en a trente ou quarante, qu'à l'inférieure, où l'on n'en compte que vingt ou trente; elles parcourent toute la hauteur des cartilages tarses et sont plus longues à la paupière supérieure qu'à l'inférieure; elles sont aussi plus longues vers la partie moyenne de chaque cartilage qu'à ses extrémités. Quelquefois deux de ses lignes se réunissent, d'autres fois l'une d'elles se bifurque.

L'humeur onctueuse et grasse sécrétée par les glandes de Meibomius est connue sous le nom de chassie; elle a pour double usage d'adoucir le frottement des paupières sur le globe de l'œil et de s'opposer à l'écoulement des larmes sur les joues. Cette humeur, liquide dans l'état normal, s'épaissit dans certaines maladies et après la mort; alors, en pressant les cartilages tarses, on la voit sortir, par les petits orifices du bord libre des paupières, sous forme de petits vers contournés sur eux-nêmes.

2º Caroncule lacrymale. — C'est un petit corps oblong, rougeâtre, situé dans l'angle interne des paupières, en arrière de leur bord libre, et à la partie antérieure et interne du globe oculaire, immédiatement en dedans de la membrane clignotante. Plus apparente sur le vivant que sur le cadavre, la caroncule a la forme d'un cône dont la base serait dirigée en dedans et en arrière, et le sommet en avant et en debors, mais sans dépasser, toutefois, les points lacrymaux. Elle est formée d'un amas de follicules sébacés, analogues aux glandes de Meibonius, réunis entre eux par du tissu cellulaire et revêtus par la conjonctive, à la surface de laquelle ils offrent de petits pertuis ; elle renferme encore quelques bulbes qui donnent naissance à des poils blonds et très fins.

Les anciens croyaient à tort que les larmes étaient sécrétées par les caroncules : on sait maintenant qu'elles ont pour principal objet de s'opposer à l'écoulement des larmes sur la joue.

3º Glande lacrymale palpébrale. — On a donné ce nom à un amas de grains glanduleux situés dans l'épaisseur de la paupière supérieure, entre les couches musculaire et fibreuse, au niveau de l'extrémité externe et du bord supérieur du cartilage tarse. Ces grains, qui font saillie à la face interne de la conjonctive, sont pourvus de conduits excréteurs qui s'ouvrent à la surface de la conjonctive par sept ou huit pertuis, comme l'a démontré M. Gosselin, et non pas par onze ou douze, comme le disait Sténon.

Vaisseaux et nerfa des paupières. — On remarque sur chaque paupière une arcade artérielle sans flexuosités, placée entre le muscle orbiculaire et le cartilage tarse, et formée pour la paupière supérieure, par la branche palpébrale supérieure de l'ophthalmique et par la branche palpébrale de la temporale superficielle; pour la paupière inférieure, par la branche palpébrale inférieure de l'ophthalmique anastomosée avec la faciale et avec une des divisions du rameau orbitaire de la branche sous-orbitaire. La paupière supérieure reçoit encore de l'artère lacrymale quelques rameaux qui

se perdent dans la conjonctive et le muscle élévateur; enfin, la seconde division du rameau orbitaire de la branche sous-orbitaire se jette directement dans la paupière inférieure.

Les veines des paupières offrent une disposition aualogue à celle des artères, dont elles premnent les noms; elles se jettent dans la veine ophthalmique et dans les veines temporale et faciale, soit directement, soit par des rameaux intermédiaires.

Les vaisseaux lymphatiques des paupières se rendent tous aux ganglions sous-maxillaires.

La peau et la conjonctive de la paupière supérieure sont animées par des filets de l'ophthalmique de Willis, fournis par les branches lacrymale, nasale et frontales interne et externe; elles reçoivent encore quelques filets du nerf orbitaire du maxillaire supérieur; la peau et la conjonctive de la paupière inférieure doivent leur sensibilité aux branches terminales du nerf sous-orbitaire; le facial envoie de nombreuses divisions dans les muscles sourcilier et orbiculaire.

Uinge des paupières. —Les paupières, par leur occlusion plus ou moins completest par le mouvement de clignement, mettent l'œil à l'abri d'une lumière trop vive, empéchent les petits corps qui voltigent dans l'air de venir s'attacher à as surface et le protégent contre l'action de l'air; elles sont encore aidées dans cette dernière fonction par les larmes, qu'elles étendeut uniformément à la surface de l'œil; enfin, par leur écartement plus ou moins considérable, par leurs mouvements, elles concourent au jeu de la physionomie et à l'expression des passions.

### DES VOIES LACRYMALES.

On outend par voies lacrymales un apparcil très compliqué composé : 1º d'un organe sécréleur, la glande lacrymale ; 2º de conduits excréteurs qui versent les larmes à la surface de la coujonetive ; et 3º de conduits qui pompent en quelque sorte les larmes pour les porter dans les fosses nasales : ce sont les points et les conduits lacrymaux, le sac lacrymal et le canal nasal.

#### GLANDE LACBYMALE.

La glande lacrymale se compose de deux parties superposées: l'une, orbitaire, située dans la fossette dont la profondeur est en raison directe du volume de la glande; l'autre, palpébrale, placée au-dessous et un peu en avant de la précédente, dans l'épaisseur de la paupière supérieure, au-devant de la conjonctive, et séparée de la portion orbitaire par la couche fibreuse des paupières. Nous avons déjà décrit la portion palpébrale sous le nom de glande lacrymale palpébrale; aussi nous ne nous occuperons que de la portion orbitaire qui forme la glande lacrymale proprement dite.

Cette glande présente à peu près le volume d'une petite amande; elle est aplatie de haut en bas et de delors en dedans; on lui considère une circonférence et deux faces, l'une supérieure et externe, l'autre inférieure et interne.

La face supérieure, légèrement couvexe, adhère, à l'aide de trousseaux fibreux, au périoste qui tapisse la fossette dans laquelle la glande est contenue; la face inférieure, concave, se moule sur le globe de l'œil, dont elle est séparée par les muscles releveur de la paupière, droit supérieur et droit externe. La partie postérieure de la circonférence reçoit les vaisseaux et les nerfs lacrymaux; la partie antierieure répond à la couche fibreuse de la paupière.

La glande lacrymale est formée de plusieurs lobes réunis ensemble par du tissu cellulaire, des vaisseaux et des nerfs. Ces petits lobes sont constitués eux-mêmes par l'agglomération de grains glanduleux unis par un tissu cellulaire dense et serré; les dernières ramifications artérielles pénètrent ces petits groupes, desquels partent les radicules veineux et les conduits excréteurs.

Les artères de la glande lacrymale proviennent de la branche lacrymale de l'artère ophthalmique; quelquefois elle reçoit aussi un petit rameau de l'artère méningée moyenne; les veines se jettent dans la veine opht: "âlmique. La branche lacrymale du nerf ophthalmique de Willis, un filet lacrymal de la branche orbitaire du nerf maxillaire supérieur, se distribuent daus la glande lacrymale et tiennent en grande partie sous leur dépendance la sécrétion des larmes; car celle-ci dimine considérablement après la section de la cinquième paire, mais sans cesser, toutefois, complétement. Ce qui a fait supposer que les filets du grand sympathique qui accompagnent les artères de la glande lacrymale avaient aussi une certaine influence sur sa sécrétion.

Les conduits excréteurs de la glande lacrymale, bien apparents sur les grands animaux, tels que le breuf, le cheval, etc., sont assez difficiles à apercevoir chez l'homme : ils furent découverts en 1661 par Sténon, sur le mouton; depuis, Monro fils et Hunter parvinrent à les injecter avec du mercure et en comptèrent jusqu'à dix ou douze chez l'homme. Ces conduits se détachent de la partie inférieure de la glande, descendent parallélement entre eux dans l'épaisseur de la paupière supérieure, immédiatement au-dessus de la conjonctive, et perforent celle-ci au niveau de la moitié externe du bord supérieur du cartilage tarse.

M. Cruveillière dit qu'en plongeant l'eûl et les paupières, tantôt dans une dissolution de carmin, tantôt dans de l'encre un peu étendue, on voit très bien leurs orifices, au nombre de douze. M. Gosselin, qui a fait de ces conduits l'objet de quelques recherches, a prouvé que de dix à douze généralement admis, deux seulement appartiennent à la portion orbitaire de la glaude lacrymale, tandis que les autres viennent de la portion palpébrale. (Voycz Archives de médecine, octobre 1843, page 202.)

### DES POINTS ET DES CONDUITS LACRYMAUX.

Points lacerymaux. — Ces petits orifices, comus déjà par Gallien, qui disait que, par eux, les corps étrangers et les excréments de l'œil passaient dans les fosses nasales, sont placés au centre du tubercule situé vers l'angle interne des paupières, sur le bord libre de chacune d'elles. Toujours béants, plus visibles sur le vivant que sur le cadavre, ils sont disposés de telle sorte que, même par le rapprochement des paupières, ils ne so correspondent pas et ne sont pas contigus au globe de l'œil. En effet, le supérieur regarde en bas et en arrière, l'inférieur en haut et un peu en arrière, et ils sont maintenus dans cette position par un musele particulier, le musele de Horner, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Les points lacrymaux sont les orifices externes des conduits lacrymaux. Sur le vivant, ils plongent dans une petite cavité appelée par Morgagni dec ou sinus lacrymau'; ce sinus est limité en dedans par la caroncule lacrymale; en haut et en bas, par le bord libre de chaque paupière; en debors, par le globe de l'œil.

Conduits lacrymoux. — Ceux-ci, au nombre de deux, un pour chaque paupière, s'étendent des points herymaux au sea lexymal et parcourent ainsi un trajet de 7 à 9 millimètres de longueur. Ils sont placés dans l'épaisseur de chaque paupière, en arrière du muscle palpébral; leur calibre est plus considérable que celui des points lacrymaux. Le supérieur se dirige d'abord verticalement en hant, dans l'étendue de 2 à 3 millimètres, puis ils ercourbe en bas et en dedans en formant un angle droit avec la portion verticale, et va s'ouvrir au côté externe du sac lacrymal; l'inférieur, qui descend d'abord verticalement, se recourbe bientôt aussi à angle droit et remonte un peu en dedans jusqu'au côté externe du sac lacrymal, dans lequel il s'ouvre. Presque toujours ces deux conduits se comportent comme on vient de le dire, mais il arrive quelquefois que, tout près du sac lacrymal, ils se rejoignent à angle aigu, forment un petit canal et s'ouvrent dans le sac par un orifice commun. Le conduit supérieur est plus long et affecte unc direction plus oblique que l'inférieur, surtout lorsque la paupière suspérieure est élevée.

Les conduits lacrymaux sont formés d'une membrane mince, dense et élastique, tapissée à l'intérieur par un prolongement de la conjonctive et revêtuc à l'extérieur par le muscle de Horner.

Muscle lacrymal (muscle de Harner ou de Rosemmiller).— Ce petit faisceau grêle, long d'un demipouce environ, s'insère à la lèvre postérieure de la gouttière lacrymale; de là, il se dirige horizontalement en avant et en dehors et ne tarde pas à se diviser en deux languettes, l'une supérieure, l'autre inférieure, dont chacune s'attache sur le conduit lacrymal correspondant. C'est à tort qu'on le décrit habituellement comme un muscle particulier; il n'est qu'une dépendance de l'orbieulaire: on peut s'en assurer facilement en décollant ce dernier et le regardant par sa face interne. Nous avons déjà dit que le muscle de Horner avait pour usage de tirer en dedans les conduits et les points lacrymaux.

### SAC LACRYMAL ET CANAL NASAL.

Soc larrymal.— C'est un réservoir en partie osseux, en partie membraneux, ovalaire, allongé de haut en bas, aplait transversalement et situé dérrière le tendon direct du musele orbiculaire. Le sac lacrymal est formé en dedans par la gouttière lacrymale de l'os unguis, qui répond au méat moyen des fosses nasales, et par l'apophyse montante de l'os maxillaire supérieur; en dehors, c'est-adire dans sa portion membraneuse, il est formé par les attacles du musele orbiculaire, dont le tendon direct vient se fixer au-devant de l'apophyse montante de l'os maxillaire supérieur, tandis que le tendon réfléchi s'insére sur la crète de l'os unguis; l'intervalle compris entre ces deux tendons est complété par des expansions fibreuses de l'orbiculaire. L'extrémité supérieure du sac lacryma, (évasée et terminée en cul-de-sac arrondi, déborde un peu, en haut, le tendon direct de l'orbiculaire; l'extrémité inférieure se rétrécit et se continue avec le canal nasal. Son diamètre vertical est de 14 à 13 millimétres, et son diamètre transversal de 5 on 6 millimètres.

A l'intérieur, le sac est tapissé par une membrane muqueuse, pulpeuse et rougeâtre, qui se coninue en laut avec la conjonctive, et en bas avec la membrane pituitaire. Cette muqueuse, très adhérente aux parois du sac, présente, vers le milieu de la paroi externe de celui-ci, les orifices des conduits lacrymaux; à l'endroit où le sac se continue avec le canal nasal, elle forme assez souvent une valvule, tantôt semi-lunaire, tantôt circulaire.

Cound mosal.—Le canal nasal est un conduit osseux de 13 à 18 millimètres de long et de 2 à 3 millimètres de large, qui s'étend de l'extrémité inférieure du sac lacrymal à la partie supérieure du mêat inférieur, en dedans de l'extrémité antérieure du cornet inférieur. Il est, en grande partie, creusé dans l'apophyse montante de l'os maxillaire supérieur, et complété en dedans par l'extrémité inférieure de la goutitére de l'os unguis et par une petite lame légèrement excavée qui s'élève du bord supérieur du cornet inférieur; de cette manière, il répond, en dehors, au sinus maxillaire, dont il est séparé par une lame très mince du tissu compacte; et en dedans, au méat moyen et au cornet inférieur. Sa direction est un peu oblique en bas, en dehors et en arrière, il décrit une légère courbure à convexité antérieure, et il est plus étroit à sa partie moyenne qu'à ses extrémités; enfin i est un peu aplati sur les cétés.

Ge canal est revêtu par le périoste, très adhérent aux os, et par une muqueuse très adhérente elle-même au périoste; cette membrane, qui est la continuation de la pituitaire, présente à la partie interne de l'ouverture inférieure du canal nasal un repli semi-lunaire qui simule une valvule. Sur plusieurs pièces, et plus particulièrement sur une que j'ai présentée à la Société de biologie, on a pu constater dans l'intérieur du canal nasal et sur sa paroi interne l'existence de trois valvules ayant à peu près la forme des valvules sigmoides de l'aorte, mais à cul-de-sac ouvert en bas. Ces valvules étaient situées, l'une sur la limite du sac lacrymal et du canal nasal, l'autre à la partie moveme du canal et la troisème vers sa partie inférieure.

Trajet et usage des larmes.—Les larmes sécrétées par la glande lacrymale, et versées à la surface de la coujonetive, sont étendues uniforméemet sur la face autérieure du globe de l'oil par le clignement, c'est-à-dire par les mouvements alternatifs d'élévation et d'abaissement de la paupière supérieure. Pendant le jour, lorsque les paupières sont ouvertes, une partie des larmes est soumises à l'évaporation, une autre est absorbée; enfin, la majeure partie passe dans les fosses nasales. Dans le clignement, le tendon de l'orbiculaire tire un peu en dedans la paupière supérieure; ce mouvement dirige les larmes vers le grand angle de l'œil, où elles s'accumulent en plus ou moins grande quantité dans la petite cavité que nous avons décrite sous le nom de lac; les points lacrymax plongent dans cette cavité, et soit qu'ils agissent comme siphons, soit qu'ils agissent par leur capitalité, ou bien soit qu'oi nroque la pression atmosphérique et le vide qui se fait dans les fosses nasales au moment de l'inspiration, les larmes 'traversent ces orifices, arrivent dans le sac lacrymal, et enfin dans le canal nasal, qui les verse dans le mâts inférieur.

Les larmes entretiennent la souplesse des parties qu'elles humectent, favorisent leurs mouvements, préviennent les effets nuisibles du frottement continuel des paupières sur l'œil, et empêchent les petits corps étrangers de rester collés à la surface du globe oculaire. Certaines circonstances augmentent hien vite leur sécrétion : ainsi, la présence d'un corps étranger sur le globe oculaire, l'action de quelques substances comme l'acide nitrique, l'ammoniaque; un oignon qu'on pèle, un trouble des mouvements respiratoires, l'éternument, la toux, le rire; enfin les émotions morales gaies ou tristes, et surtout ces dernières, font couler les larmes en très grande abondance.

### APPAREIL DE LOCOMOTION DE L'OEIL.

Le globe de l'œil est pourvu d'un appareil musculaire propre, destiné à lui faire exécuter des mouvements dans l'intérieur de l'orbite et à le diriger vers tous les objets qu'il a besoin d'explorer. Ces mouvements sont favorisés par la forme sphérique du globe oculaire, appuyé mollement sur un coussinet graisseux situé au fond de l'orbite et dont il est séparé par l'aponévrose orbito-oculaire, sur laquelle il trouve un point d'appui direct. L'appareil de locomotion de l'œil se compose de six muscles, savoir, quatre droits et deux obliques, ainsi nommés à cause de leur direction.

### DES MUSCLES DROITS.

Les quatre muscles droits répondent aux quatre parois de la cavité orbitaire et sont distingués, comme elles, en supérieur, inférieur, externe et interne, ou, par les noms qui rappellent leurs fonctions, en élévateur, abaisseur, abducteur et adducteur. Ces muscles s'étendent du sommet vers la base de l'orbite en formant une pyramide musculaire analogue, pour la forme, à celle que présente la cavité osseuse à laquelle elle est concentrique. La base de cette pyramide embrasse le globe de l'œil et forme sur sa face antérieure, à 4 millimètres à peu près de la cornée transparente, une expansion aponévrotique, décrite comme une tunique propre sous le nom de tunique albuginée, Le sommet de la pyramide offre deux ouvertures: l'une interne, pour le passage du nerf optique et de l'artère ophthal mique ; l'autre externe, que traversent plusieurs des nerfis de l'orbite, savoir : le moteur oculaire commun, le moteur oculaire externe et la branche nasale de l'ophthalmique. Tous les muscles droits sont plus ou moins triangulaires; il sont tous aplatis, le supérieur et l'inférieur de haut en bas, l'externe et l'interne de dehors en dedans; on leur considère deux faces, l'une orbitaire, l'autre oculaire. La face orbitaire répond au périoste, auquel elle adhère par un tissu cellulaire graisseux; la face oculaire regarde, en arrière le nerf optique, et en avant le globe de l'œil; l'intervalle qui la sépare du nerf optique est rempli par une grande quantité de graisse, dans laquelle on trouve les divisions des vaisseaux oplithalmiques, la branche nasale de l'ophthalmique de Willis, le gauglion ophthalmique, les nerfs ciliaires et le nerf du petit oblique. On remarque encore à la face oculaire des muscles droits supérieur, inférieur et interne, les rameaux du nerf moteur oculaire commun, et à la face oculaire du droit externe, le nerf moteur oculaire externe.

L'aponévrose orbito-oculaire fournit une gaîne à la moitié autérieure de chacun des muscles droits; elle enveloppe aussi les expansions aponévrotiques, par lesquelles ils s'insèrent à la base de l'orbite.

Malgré les caractères de similitude que nous venons de signaler, les muscles droits offrent cluacun des dispositions et des fonctions spéciales ; aussi doivent-ils être examinés successivement à part.

Muscle droit supérieur, ou élévateur de l'œit. — Placé souis le releveur de la paupière supérieure, qu'il déborde un peu en dehors, le droit supérieur s'attache en arrière, d'une part, sur la gaine fibreuse du merf optique, d'une autre part, sur un anneau aponévrotique (anneau de Zim) qui prend luiméme ses insertions, au moyen d'une expansion aponévrotique (tendon de Zim), à la partie antérieure de la goutière caverneuse. Du sommet de l'orbite, ce muscle, le plus long et le moins épais des muscles droits, se dirige presque horizontalement en avant et se divise en deux portions: l'une, coulaire, qui se refléchit sur le globe de l'œil et s'insère sur la sclérotique, un peu en arrière et au-dessus de la cornée; l'autre, orbito-palebrale, qui offre la disposition suivante.

Cette portion orbito-palpébrale se subdivise en trois faisceaux, dont l'un se fixe à la

base de l'orbite, au niveau de la suture de l'os frontal avec l'os malaire, au-dessous du faisceau orbitaire externe de l'élévateur de la paupière; dont l'autre s'attache sur le tendon du grand oblique aussitôt qu'il a traversé la trochlée; dont le troisième, enfin, se confond avec le tendon du releyeur de la paupière.

La face supérieure du droit supérieur est recouverte par le releveur de la paupière, et adhère cont à fait en arrière aux nerfs pathétique et frontal; sa face inférieure correspond, comme celle de tous les muscles droits, au nerf optique, au paquet graisseux du fond de l'orbite et au globe de l'œil, en arrière elle est croisée par la branche nasale de l'ophthalmique; enfin, une des branches du moteur oculaire commun s'épanouit sur cette face, envoie des filets le long de son bord interne et se perd dans le droit supérieur et dans l'élévateur de la paupière.

Droit inférieur, ou obaisseur de l'aril. — Ce muscle, couché sur le plancher de l'orbite, dont il n'est séparé que par du tissu graisseux, s'insère en arrière sur l'anneau de Zinn, entre le droit interne et le droit externe; en avant, il offre une disposition analogue à celle du droit supérieur. Il se divise comme lui, en deux faisceaux, dont l'un, oculaire, s'attache à sclérotique un peu en arrière et au-dessous de la cornée transparente; dont l'autre, orbita à la sclérotique un peu en arrière et au-dessous de la cornée transparente; dont l'autre, orbita à la sclérotique un partie dans la paupière inférieure et va se fixer, d'autre part, sur le plancher de l'orbite, à côté du petit oblique, c'est-à-dire un peu en debors de la coutière la crymale.

Sa face inférieure répond au plancher de l'orbite, dont elle est séparée par de la graisse; en avant, elle est recouverte par la conjonctive. Quant aux rapports spéciaux de sa face supérieure ou oculaire, elle reçoit des ramifications du nerf moteur oculaire commun, et son bord externe est longé par le rameau du petit oblique.

Droit interne, ou adducteur de l'œit.—Le plus court des muscles droits, le droit interne, longe la face interne de l'Orbite et s'attache, en arrière, à la partie interne de la gaine fibreuse du nerf optique, en confondant son insertion avec celle du droit supérieur. Du sommet de l'orbite, il gagne le globe de l'œil et se divise en deux faisceaux, dont l'un s'attache sur la sclérotique, un peu en arrière et en dedans de la cornée transparente, tandis que l'autre s'insère à la créte de l'os unguis.

Sa face interne répond à la face interne de l'orbite; sa face externe ou oculaire offre les mêmes rapports que la face oculaire de tous les muscles droits et reçoit un rameau du moteur oculaire commun; son bord supérieur est croisé par le nerf nasal de l'ophthalmique.

Droit externe, ou obducteur de l'œil.— Il forme la face externe de la pyramide musculaire, dont nou svenons de décirie les trois autres faces; ses insertious postérieures sont analogues à celles des muscles droit supérieur et droit inférieur, c'est-à-dire qu'il s'attache à la fois sur la partie externe qu'il s'attache à la fois sur la partie externe de deux faisceaux sont réunis par une arcade fibreuse sous laquelle passent les nerfs moteur oculaire commun, moteur oculaire externe et nasal de l'ophthalmique. Les insertions antérieures se font: 1º par un faisceau oculaire qui s'attache sur la seléctroique, en arrière et en dehors de la comée transparente; 2º par un faisceau orbitaire qui s'attache sur la seléctroique, en arrière et en dehors de la comée transparente; 2º par un faisceau orbitaire qui s'et se la base de l'orbite, au niveau de la suture de l'os fontal avec l'os malaire.

Sa face externe est appuyée sur la face externe de l'orbite et sur la glande l.acrymale; sa face interne présente les rapports communs à tous les muscles droits et reçoit le nerf moteur oculaire externe; son bord supérieur est longé par la branche lacrymale de l'ophthalmique.

Action des muscles droits. — D'après leurs insertions, les muscles droits, lorsqu'ils se contractent isolément, doivent diriger la pupille soit en haut, soit en bas, soit en dehors, soit en dedans; en outre, tous tendent à porter le globe de l'œil en arrière. Mais si l'on fait attention au mode de sustentation de cedernier, au milieu de l'aponévrose orbito-oculaire; à ses moyens de fixité, soit par le sonjonetive et le nerf optique, on voit que ses mouvements ne peuvent avoir rien de brusque, et que la direction réfléchie des muscles droits les change en mouvements de rotation. En effet, les muscles droit supérieur et droit inférieur fout tourner l'œil autour d'un axe horizontal; les muscles droit interne et droit externe le font tourner autour d'un axe vertical.

Lorsque le droit supérieur se contracte seul, l'hémisphère antérieur de l'œil tourne d'avant en arrière, et la pupille est dirigée en haut; la paupière supérieure est toujours entraînée dans ce

mouvement par la contraction du faisceau palpébral du droit supérieur et par sa rencontre avec la saillie formée par la cornée transparente.

C'est par un mécanisme absolument semblable que, dans la contraction du droit inférieur, la pupille et la paupière inférieure sont abaissées.

Si le muscle droit externe se contracte, l'hémisphère externe de l'œil tourne de deltors en dedans et d'avant en arrière, la pupille est dirigée en dehors, et les paupières un peu écartées dans le même sens par la saillie de la cornée. Par la contraction du droit interne, la pupille est portée en dedans et les paupières écartées du même côté.

Si deux des muscles se contractent simultanément, l'oril est entrainé suivant la résultante des forces représentées par les deux muscles : ainsi, quand le droit externe et le droit supérieur se contractent ensemble, la pupille se porte en haut et en dehors. C'est de cette manière que l'oril peut effectuer tous les mouvements de circu mduction intermédiaires aux quatre mouvements principaux que lui font décrire les quatre mouscles droits loragu'ils agissent isolément.

Enfin, quand tous les muscles se contractent à la fois, ils tendent à porter directement l'œil en arrière; mais ce mouvement est limité par l'apouérrose orbito-oculaire et par les prolongements orbitaires des muscles droits; souvent aussi il trouve un obstacle dans la contraction simultanée des muscles obliques.

Nous venons de passer en revue les mouvements que chaque œil peut exécuter dans l'orbite, sous l'action des muscles droits; mais un fait remarquable est l'ensemble avec lequel les deux yeux se portent vers un même objet, bien que, le plus souvent, ce soit un muscle différent qui se contracte dans chaque orbite. En effet, lorsqu'on regarde en haut ou en bas, l'œil est porté dans l'une ou l'autre de ces deux directions par les droits subférieurs ou par les droits inférieurs, c'est-à-dire par des muscles homologues et animés par des branches de la même paire nerveuse; mais si l'on fixe un objet situé soit à droite, soit à gauche, un des deux yeux obét à l'action du droit interne, et l'autre à celle du droit externe, muscles antagonistes qui reçoivent des nerfs, les deux yeux ne sont pas parallèles, le qurs axes optiques convergent vers l'objet fixé; et si cette convergence n'est pas toujours visible à cause de la distance de l'objet, elle le devient lorsqu'elle se fait très près des yeux. Cette manière de regarder constitue le loucher convergent, loucher qu'on peut produire facilement si l'on cherche, par exemple, à regarder le bout de son nez.

### DES MUSCLES OBLIQUES.

Ils sont au nombre de deux: l'un supérieur, ou grand oblique, et l'autre inférieur, ou petit oblique.

1 Oblique appéreur de l'œil, ou grand oblique (mascle trochléaire). — Le plus long des muscles de
l'œil, mais le moins épais et le moins large, le grand oblique, est situé à la partie supérieure et
interne de la cavité orbitaire, au-dessous du releveur de la paupière, entre le droit supérieur et
de droit interne. Il s'attache, en arrière, sur la gaine fibreuse du nerf optique, en confondant un peu
son insertion avec celle du releveur de la paupière; puis il se porte horizontalement en avaut, dans
l'angle interne et supérieur de l'orbite, jusqu'à une petite poulie dans laquelle il s'engage et au delà
de laquelle il se réfléchit à angle aigu, de haut en bas, d'avant en arrière et de dedans en dehors,
pour aller s'insèrer sur la selérotique, derrière le droit supérieur et au niveau du diamètre transversal du globe oculaire.

La poulie dont nous venons de parler est formée par un cartilage représentant à peu près les quatre cinquièmes d'un anneue, et retenu par des fibres ligamenteuses aux rugosités d'une fossette située vers la partie antérieure et interne de la voûte de l'orbite. Le grand oblique, dont les fibres charnues deviennent tendineuses un peu avant de traverser la poulle, glisse dans celle-ci au moyen d'une synoviale qui se prolonge en deçà et ud delà, et revêt le cartilage et le tendon.

Dans sa portion horizontale, le grand oblique est placé, comme nous l'avons dit en commencant, au-dessous du releveur de la paupière, entre le droit interne et le droit supérieur; dans sa portion réfléchie, il est en rapport avec la face postérieure du globe de l'œil et avec la face inférieure du droit supérieur. Il reçoit à lui seul tout un nerf, le pathétique, qui le pénètre par son côté extérieur, contrairement aux muscles droits, dont les nerfs se ramifient à leur face intérieure.

2º Oblique inférieur, ou petit oblique.—Le petit oblique, ainsi nommé à cause de sa direction et de son peu de longueur, puisqu'il est le plus court des muscles de l'œil, est situé à la partie inférieure et antérieure de la cavité orbitaire, et ne s'étend pas, comme les autres muscles, du sommet vers la base de l'orbite. Un peu plus large et moins arrondi que le grand oblique, il s'attache, d'une part à la partie interne et autrérieure de la surface orbitaire de l'os maxillaire supérieur, un peu en dehors de la gouttière lacrymale, et quelquefois même sur le sac. De là, il se dirige en arrière et en dehors , passe entre le globe oculaire et le muscle droit inférieur, se recourbe en haut et se place entre le muscle droit externe et le globe de l'œil, à la partie postérieure duquel il s'insère par une large aponévrose, au niveau du bord externe du muscle droit supérieur et en arrière du grand oblique.

Le petit oblique reçoit un des rameaux du nerf moteur oculaire commun.

Action des muscles obliques. — Sous l'influence du muscle grand oblique, le globe de l'œil est tiré en avant en même temps que son liémisphère postérieur se porte un pou en dedans et en haut, et que la pupille regarde en bas et en dehors. Suivant M. Cruveillier, l'edi éprouverait autour de son axe antéro-postérieur un mouvement de rotation de dehors en dedans; M. Gerdy nie la possibilité de ce mouvement : d'après lui, l'action de chacun des deux obliques se borne à tirer l'œil en avant.

Le petit oblique, en se contractant, tire le globe de l'œil en avant et entraîne l'hémisphère postérieur en dedans et en bas, de sorte que la pupille regarde en haut et en dehors. D'après M. Cruveilhier, il fait tourner l'œil autour de son axe antéro-postérieur, dans un seus opposé à celui du grand oblique.

Les deux obliques, lorsqu'ils se contractent à la fois, portent le globe de l'œil en avant, et sur le cadavre ils le tendent s'il est flasque; ces deux muscles sont donc antagonistes des muscles droits qui attient l'œil en arrière. On conçoit alors que, dans une contraction simultanée des droits et des obliques, les uus tirant en sens inverse des autres, ils parviennent à allonger le diamètre antéropostérieur du globe de l'œil, allongement qu'on attribue déjà à la seule action simultanée des muscles droits.

## APONÉVROSE ORBITO-OCULAIRE.

L'aponévose orbito-oculaire, découverte par Ténon et décrite tout récemment par M. le docteur Hélic, est une membrane fibreuse qui naît du pourtour de la base de l'orbite, ense continuant avec le périoste de cette cavité. Adossée d'abord à la conjonetive palpebrale, elle se replie sur la conjonetive oculaire, qu'elle abandonne à quelques millimètres en arrière de la cornée, pour embasser la moitié postérieure du globe de l'oil el lui former une espèce de coque qui se prolonge en arrière et se termine sur le merf optique. Un tissu cellulaire lamelleux et très lâche unit l'aponévose à la conjonetive et au globe de l'oil et permet l'exécution facile des divers mouvements,

Les six muscles de l'œil traversent l'aponévrose, qui fournit en arrière, à chacun d'eux, une gaine en forme de cône tronqué, dont la plus petite base est en avant; elle envoie aussi un prolongement sur le faisceau orbitaire de chacun des quatre muscles droits.

Cette membrane qui suspend l'œil, en quelque sorte, au milieu des graisses de l'orbite, qui facitite l'action de ses muscles en les isolant les uns des autres et des parties voisines, forme un vériable diaphragme qui partage la cavité orbitaire en deux chambres : l'une, amérieure, limitée en avant par les paupières et contenant le globe de l'œil; l'autre, postérieure, qui s'étend jusqu'au sommet de l'orbite, et renferme les muscles, les nerfs et la graisse de cette cavité.

# GRAISSE DE L'ORBITE.

La graisse de l'orbite, dont la quantité varie clez les animaux, en raison de la mobilité de l'œil, occupe l'intérieur de la pyramide formée par les quatre muscles droits, et l'espace comprisentre la face extérieure de ces muscles et le périoste; on la divise en deux couches, l'une extérieure, l'autre intérieure. La couche extérieure, assez épaisse en avant vers les insertions des muscles droits, disparait en arrière; en dedans elle sépare presque complétement et dans toute son étendue, le droit interne de l'os planum de l'ethmoïde. La couche intérieure, épaisse surtout en arrière, est traversée d'arrière en avant par le nerf optique, par les branches du moteur oculaire commun qui vont aux muscles droits supérieur, inférieur, interne et au ganglion ophthalmique; par les racines sensitive et untritive de ce ganglion, venues, l'une de la branche masale de l'ophthalmique; tarles nerfs cillaires, et par le moteur oculaire exterue. Les vaisseaux qu'on y remarque, sont : l'artère centrale de la rétine, les ciliaires longues, les branches musculaires et les veines qui correspondent à ces artères.

Ce coussinet, dont le volume plus ou moins considérable détermine la saillie plus ou moins forte du globe oculaire, auquel il sert de point d'apput moelleux, est encore destiné à empécher les muscles d'entraîner l'œil vers le fond de l'orbite et de le déformer; il existe chez tous les individus même les plus maigres, malgré sa résorption facile.

# PLANCHE 75.

Elle montre les différentes couches des paupières et leurs annexes, savoir : les sourcils, les cils, les glandes de Meibomius et la caroncule lacrymale.

FAÉPARATION. — Séparez les couches superposées qui entrent dans la formation des paupières, en détruisant les adhérences cellulaires qui les unissent entre elles. On peut étudier les glandes de Méthomius, soit par leur face conjonctivale ou postérieure, soit par leur face autérieure, en enterant les différentes couches qui les masquent,

#### FIGURES 1 ET 2.

1º Couche cutanée, avec les cils et les sourcils.

FIGURE 3.

Cils et leurs bulbes sur un fragment de paupière.

## FIGURE 4.

2º Couche musculeuse formée par la portion palpébrale de l'orbiculaire et par la portion orbitaire du même nuscle, dont les fibres sont traversées par celles du sourcilier qui se rendent à la peau.

#### FIGURE 5.

3° Couche fibreuse. — Cette figure présente encore : a, le ligament angulaire externe ; — b, le ligament angulaire interne ou tendon direct de l'orbiculaire ; — c, c, le muscle de Horner, et d, le muscle sourcilier.

#### FIGURE 6.

4° Couche musculeuse propre à la paupière supérieure, ou portion palpébrale du muscle élévateur de la paupière supérienre, ses faisceaux orbitaires externe et interne, et ses rapports avec la glande lacrymale.

#### FIGURE 7.

Le même muscle élévateur, vu par l'ablation de la voûte orbitaire, en rapports avec les muscles de l'œil et avec la glande lacrymale.

#### FIGURE 8.

Cartilages tarses, dans l'épaisseur desquels on apercoit les glandes de Meibomlus.

#### FIGURE 9.

a. Glandes de Meibomius vues sur la face conjonctivale des paupières. – b. Orifices des conduits des glandes lacrymales, – c. Points lacrymaux.

#### FIGURE 10.

Glandes de Meibomins étudiées sous un grossissement,

#### FIGURE 11.

5° Couche muqueuse, ou conjonctive, — a. Petlt repli semi-lunaire ou membrane cliguotante, — b. Caroncule lacrymale. — c, c. Lèvres antérieures des bords libres des paupières, où s'implante une triple rangée de cils, — d, d. Lèvres postérieures sur lesquelles on voit les orifices des glandes de Meibomius.

#### FIGURE 12.

Portions palpébrale et oculaire de la conjonctive.



















# PLANCHE 76.

Vaisseaux et nerfs des paupières ; appareil de sécrétion et d'excrétion des larmes.

Prégnantion. — Injectez les veines et les artères avec des matières colorantes différentes, et mettez-les à un par les procédés ordinaires. Pour découvrir les voies lacrymales, renversez en dedans, sur le nez, le musele orbiculaire. Par ce procédé, vous vertez en outre les différents tendous de l'orbiculaire qui entrent dans la formation du sac lacrymal; vous ouvrirez celui-cl, et enfin, après avoir introduit des soles de sangiler dans les couduits lacrymanz par les points lervymaux, vous inciserez sur leur trajet.

# FIGURE 4.

Système vasculaire (artères). — A. A. Brancles palpébrales supérieure et inférieure. — B. Brancle nasile. — G. Frontaile. — D. Sus-orbilaire. Toutes es branches sont fournies par l'artère ophtilamillong. — F. E. Brancle palpébrale de la temporale. — F. Branche palpébrale de la sous-orbitaire. — G. Branche palpébrale de la faciale.

#### FIGURE 2.

Veines. — H. Veine ophihalmique. — I. Veine temporale. — J. Veine faciale. Les ramifications veineuses des paupières se jettent dans ces trois veines principales,

#### FIGURE 3

Système nerveux. — 1. Nerf frontal externe. — 2. Frontal Interne. — 3. Nasal. — 4. Lacrymal. — 5. Sous-orbibaire. — 6. Malaires, Toutes ees branches de la cinquième paire fournissent des ramifications culandes aux paupleres. — 7. Paraches di facial animant le système muscaline des pauplères.

#### FIGURE 4.

a. Glande lacrymale orbitaire. — b. Glande lacrymale palpébrale. — c. Lame fibreuse séparant ces deux glandes l'une de l'autre. — d, d. Points lacrymaux. — e, c. Conduits lacrymaux. — f. Sac lacrymal,

#### TGURE 5.

Conduits lacrymaux et canal lacrymo-nasal, ouverts et vus par leur face extérieure,

g. Conduits et points lacrymaux.— h. Sac lacrymal. — i. Canal nasal, dans l'intérieur duquel se trouvent trois valvules, sluiées, l'une à sa parlie supérieure, l'autre à sa partie moyenne, et la troisième à la partie inférieure. — j. f. Coracts moven et inférieure.

# FIGURE 6.

Canal nasal vu en dedans par une section des fosses nasales et par l'ablation de la membrane pituitaire et d'une lame osseuse très mince, placée à la partie antérieure du méat moyen.

k. Gornet moyen renversé et soutenu par une érigne.— l. Cornet inférieur échancré.— m. Intérleur du canal nasal et ses trois valvules.— n. Gouttière qui conduit dans les sinus maxillaire et frontal.

# PLANCHE 77.

Elle montre les muscles de l'œil, l'aponévrose orbito-oculaire, l'artère et la veine ophthalmique ainsi que leurs divisions,

#### FIGURES 1 et 2 (muscles de l'œil).

PRÉPARATION. — La préparation de ces figures est la même que celle des nerfs de l'orbite, avec cette différence, que pour bien examiner les muscles, il faut sacrifier les rapports des vaisseaux et des nerfs.

# Explication de la figure 1,

a, a. Étvateur de la pampière supérieure dont la portion large est reaversée en avant. — b. Droit supérieur ou étévateur de fouil. — c. Droit estreme. — d. Droit interne. — c. Grand oblique traversant, f. la poulie cartilagineuse, pour s'insérer sur le globe coublire, derrière les muscles droits. — g. Insertions pontérieures des muscles précédents, sur , h, fanneau interne pour le passage du ner foptique, et sur, f, fanneau externe. (anneau de Zinn) pour le passage de nerfs moteur oculaire commun, nasal de l'ophthalmique et moteur oculaire externe. — j. Pett oblique.

# Explication de la figure 2.

a, a. Élévateur de la paupière. -b. Droit supérieur. -c. Droit inférieur. -d. Droit externe. -e. Droit luterne. -f. Petit oblique. Tons ces muscles et le globe oculaire sont vus de profil.

FIGURE 3 (aponévrose orbito-oculaire, vue par sa face antérieure).

PRÉPARATION. — Pour obtenir cette figure, incisez la conjonctive autour de la cornée, coupez les tendons des six muscles de l'œil et le nerf optique près de l'insertion sur la scléroilque, et enlevez le globe oculaire.

# Explication de la figure 3,

a, a, Paupères supérieure et Inférieure renversées, après avoir été incisées sur leur commissure externe.
 b. Pace antérieure concave de l'aponévrose orbito-oculaire.
 c. Coupe du nerf optique.
 d. e, f, g, h, i.
 Portions des muscles droits et abliques.

FIGURE 4 (aponévrose orbito-oculaire vue en arrière).

PRÉPARATION. — Faites la coupe des nerís de l'orbite, enlevez avec les places et sans instrument tranchant les vaisseaux, les nerís et la graisse; coupez les muscles à leurs insertions postérieures et écartez-les : de cette manière vous trouvez l'apponérosse orbito-ocolaire recouvrant l'Menisphère postérieur du globe oculaire, et se prolougeant en arrière sous forme de galne, sur tous les muscles de l'oril et le nerf optique.

#### Explication de la figure 4.

a. Face postérieure de l'aponévrose orbito-oculaire. Elle envoie des gaines en arrière: sur b, le droit supérieur c, le droit inférieur; d. le droit externe; e, le droit interne, et, f, le grand oblique. — g. Petit oblique traversant la gaine du droit inférieur. — h. Elévateur de la paupière avec ses deux falsecaux orbitaires externe et interne, enveloppés aussi par l'aponévrose. — i. Coupe du nerf optique.

FIGURES 5, 6 et 7 (artère et veine ophthalmiques).

Préparation. — Injectez ces vaisséaux avec des matières colorantes différentes, et découvrez-les par des procédés analogues à ceux employés pour les nerfs de l'orbite.

# Explication de la figure 5,

A, Autère caroidé luterne coupée, donsant naissance en avant à B. B, l'arrère ophibalmique. Celle-cl fourait trieze branches, qui sont : C, arrère centrale de la rétine; D, arrère lacrymale; E, artère sus-orbitaire; F et G, musculaires supérieures et inférieures; H et t, Cillaires antérieures et postérieures; J, artère etimoidale postérieure; K, ethmoidale antérieure; L, palpébrale supérieure; M, palpébrale inférieure; N, frontale, et O, nasale s'anastomosant avec. P. la facile.

#### Explication de la figure 6,

 $\Lambda$ ,  $\Lambda$ , Veine ophthalmique vue par l'ablation de la voûte orbitaire et en rapport avec B; B, l'artère ophthalmique. Elle se jette dans, C, le sinus ophthalmique.

# Explication de la figure 7.

A, Λ, Veine ophthalmique vue de profil. Les branches qui y aboutissent ont à peu près la même direction, la même distribution et le même nom que les branches de l'artère; aussi nous ne les Indiquerons pas plus spécialement.



# DU GLOBE OCULAIRE.

Le globe oculaire est la partie essentielle de l'organe de la vision. Considéré dans son cusemble, il représente une vésicule à peu près sphérique, formée par l'emboltement de plusieurs membranes remplies d'humeurs plus ou moins fluides.

A la partie postérieure de l'œil aboutit le nerf optique qui s'exprime à travers le crible que présente en cet endroit la sclérotique, pour se continuer avec la rétine. Par sa face antérieure pénètrent les rayons lumineux qui se réfractent dans les lumeurs transparentes, et vont peiudre sur la rétine, expansion nerveuse destinée à en recevoir l'impression, l'image des objets d'où ils émanent.

Forme et diamètres. — La forme du globe oculaire a été comparée à celle d'une sphère à laquelle serait juxtaposé en avant un segment d'une sphère plus petite. Il résulte des travaux de Krause que celte comparaison n'est pas rigoureusement exacte. En effet, la surface de l'érit qui correspond à la selérotique est aplatie au niveau de l'insertion des muscles droits, ainsi qu'en avant et en arrière de cette insertion; cet aplatissement peu marqué, il est vrai, n'est pas également esasible au-dessous de chacum des muscles droits. L'étude des différents diamètres de l'oil permet en outre de constater que cet organe, lorsqu'on fait abstraction de la courbure plus grande de la cornée, présente une double compression qui a lieu suivant le sens d'action de ses muscles droits et obliques. La forme du gelbe coulaire serait donc plutot celle d'un ellipsoide.

On considère à l'œil plusieurs diamètres, l'un vertical, l'autre transversal, d'autres obliquement dirigés; les seuls qui offrent quelques particularités remarquables sont les diamètres antéro-postérieurs au nombre de deux, et plus particulièrement désignés sous les noms d'aze de l'œil et aze du nerf ontique.

L'axe de l'œil est encore appelé axe optique, parce que la direction de l'œil est suivant cette ligne le solucion de l'œil est sont le plus nettement perçus. Son extrémité antérieure répond au centre de la convexité de la cornée, son extrémité opposée répond au milieu de la face postérieure de la selérotique; la longueur de cet axe est à peu près de 24 millimètres. La courbure plus ou moins promoncée de la cornée doit nécessairement modifier cette dimension.

L'axe du nerf optique est étendu du centre de la cornée au point où le nerf optique pénètre la sclérotique. Son extrémité postérieure est située en dedans et au-dessous de l'extrémité correspondante de l'axe visuel, avec lequel il forme par conséquent un angle ouvert en arrière.

Situation et moyens de fizité. — Le globe de l'œil est logé dans l'orbite; il occupe la partie antérieure de cette cavité et se rapproche plus de la paroi interne que de la paroi externe, du plancher que de la voote. Un intervalle de 2 centimètres à 2 centimètres 1/2 sépare sa région postérieure du trou optique. Sa circonférence antérieure déborde la base de l'orbite, surtout en debors, a cause de l'obliquité de cette base. Il est maintenu en position par les paupières et les muscles obliques, en avant; en arrière, par les muscles droits, le nerf optique et l'aponévrose orbitooculaire. Aucun de ces moyens de fixité n'entrave les mouvements que l'œil est susceptible d'éxécuter; les uns au contraire facilitent ces mouvements, d'autres les déterminent : aussi l'œil peut-il se mouvoir autour de ses axes, se porter en avant, en haut, en bas et même en arrière.

Volume et poids. — Le volume de l'œil est proportionnellement plus grand chez le fœtus et le nouveau-né que chez l'adulte. Les variations individuelles, peu marquées, ne sont le plus souvent qu'apparentes; elles tiennent principalement à la largeur de l'ouverture palpébrale, et à la longueur du repli de la conjonctive qui atteint la selérotique sur un point plus ou moins éloigné de la cornée. C'est à ces dernières conditions qu'on doit done rapporter les dénominations de grands et petits yeux.

Le volume de l'œil a été porté par Krause à 1/3 du pouce cube, et son poids à 6 ou 7 grammes.

Suivant quelques anatomistes, le poids et le volume de l'œil seraient un peu plus grands chez l'habitant des pays chauds que chez l'habitant des contrées qui possèdent un climat tempéré.

Ropports. — En avant, le globe oculaire est en rapport avec les paupières qui le protégent et l'abritent contre l'action trop vive de la lumière; en arrière et latéralement, avec le nerf optique, une épaisse couche graisseuse, les muscles droits et obliques, les vaisseaux et les nerfs de l'orbite. Il est séparé de ces derniers organes par l'aponévrose orbito-oculaire qui se moule sur lui et lui fournit un point d'appui très resistant. Un tissu cellulaire séreux analogue à une membrane synoviale et destiné à faciliter les mouvements de l'œil, s'interpose entre la convexité de cet organe et l'aponévrose orbito-oculaire. Une disposition semblable, mais encore plus apparente, existe au niveau de la conjonctive.

Structure. — L'œil étant à la fois un instrument d'optique et un organe de sensibilité spécialc présente dans sa structure des parties en rapport avec le double usage auquel il est destiné. Plusieurs membranes qui sont d'autant moins épaisses qu'elles sont plus profondes, se superposent pour circonscrire un espace divisé en deux portions et rempli par des humeurs transparentes.

Des membranes, les unes fibreuses, déterminent et maintiennent la forme de l'oril : ce sont la selérotique et la cornée; les autres vasculaires, également au nombre de deux, répondent plus particulièrement, la choroïde à la sciérotique, l'iris à la cornée; enfin une dernière membrane (la rétine), de nature nerveuse et destinée à recevoir l'impression de la lumière, est appliquée à la face interne de la choroïde.

Les lumeurs ou milieux réfringents sont d'avant en arrière, l'humeur aqueuse contenue dans une membrane partiéulière (membrane de Demours), le cristallin et sa capsule, l'humeur vitrée et son enveloppe ou membrane hyaloïde.

C'est dans cet ordre d'énumération que nous allons décrire les caractères extérieurs, la nature et les usages de ces différentes parties.

#### I. - MEMBRANES FIBREUSES.

# 1° SCLEROTIQUE.

La sclérotique (cornée opaque, tenique albuginée) forme avec la cornée l'enveloppe la plus extédu nerf oplique, où elle se continue avec un prolongement de la dure-mère, jusqu'au purutoir de la cornée a laquelle elle adhère intimement. Dure, inextensible, d'une couleur blanchâtre et nacrée à as surface et dans ses différentes couches, la sclérotique est plus épaises que les autres membranes de l'œil, a l'exception de la cornée. Son épaisseur n'est pas uniforme et décroit d'arrière en avant; les points où elle est le moins prononcée ne correspondent pas toutefois an bord autérieur, mis à une ligne circulaire située au niveau des tendous des muscles droits, de sorte qu'à partir de cette ligne elle va en augmentant en arrière et en avant. Cette disposition résulte suns doute de l'entrecoisement des tendons des muscles et de leur union avec la sclérotique au voisinage de sa circonfèrence autérieure. Vers le milieu de sa convexité, la sclérotique présente une épaisseur qui peut être évaluée à 1 ou 2 millimètres; an niveau de la ligne circulaire dont nous avons parlé, cette épaisseur est réduite de moité.

Nous considérerons à la sclérotique une surface extérieure, une surface intérieure, et deux ouvertures, l'une destinée au passage du nerf optique, l'autre beaucoup plus grande, qui reçoit la cornée.

La surface extérieure, lisse et blanchâtre, répond en arrière à l'aponévrose orbito-oculaire dont elle est séparée par un tissu cellulaire séreux; en avant, dans une étendue de 8 à 9 millimètres, elle est recouverte par la conjonctive qui se réfléchit des paupières sur elle à une hauteurvariable, selou les individus.

On a vu, dans la myologie de l'œil, que cette surface donnait insertion aux muscles droits et obliques.

La surface intérieure, tapissée par un tissu (lamina fusca), sur la nature duquel nous reviendrons.

tout à l'heure, est d'un aspect lisse et brunâtre. Placée immédiatement en dehors de la choroïde, elle présente de légers sillous antéro-postérieurs destinés aux vaisseaux et nerfs ciliaires qui se dirigent entre elle et cette dernière membrane.

Le ner optique aboutit à la région postérioure de la selérotique, un peu au-dessous et en dedans de l'extrémité postérieure de l'axe visuel. Cette disposition, qu'on peut constater sur un œil détaché de l'orbite et maintenu dans la situation qu'il affecte à l'intérieur de cette cavité, est reudue encore plus manifeste par une expérience facile à exécuter. Si l'on divise en deux parties latérales le globe oculaire, à l'aide d'une coupe perpendiculaire qui passe par le centre de la cornée et le milieu de l'extrémité terminale du nerf optique, on voit qu'il existe une différence cutre les deux moitiés, que l'interne, ou celle qui répond à la paroi nasale de l'orbite, est bien moins grande que l'externe. Si, d'une autre part, on taille dans la selérotique, préalablement isolée de la cornée, deux bandelettes de la largeur du nerf optique et suivant le prolongement de ce nerf, l'ene sur la face supérieure, l'autre sur la face inférieure de la membrane, et qu'on vienne à comparer leur longueur en les rapprochant l'une de l'autre, il est aisé de constater que la première surpasse la seconde de 2 ou 3 millimètres. De cette double inégalité il résulte nécessairement que l'union de la selérotique avec le nerf optique se fait en dedans et au-dessous du centre de sa circonférence postérieure, ou ce qui revient au même, au-dessous et en dedans de l'extrémité postérieure de l'axe visuel.

La sclérotique présente en cet endroit une surface criblée d'une multitude de petits trous à tracres lesquels s'engagent les divisions filamenteuses du nerf optique. Quelques anatomistes admettent au contraire pour le passage de ce nerf une ouverture unique, infundibulforme, à grande circonférence extérieure, et considèrent la lame criblée dont nous venons de parler comme une dépendance du nérvilème optique. D'après cette manière de voir, les pertuis qu'offre a rarière la sclévoique, à la suite d'une macération suffisamment prolongée, ne seraient pas creusés dans l'épaisseur même de cette membrane, mais représenteraient les orifices des gaînes longitudinales que fournit aux filets du nerf optique son névrilème interne.

A la région antérieure de la sclérotique se trouve une ouverture de 11 à 12 millimètres de diamètre, dans laquelle s'encastre la cornée, Cette ouverture est taillée en biseau aux dépens de la surface interne, ce qui permet de lui considérer deux lèvres ou circoniferences concentriques, visibles toutes les deux en arrière, tandis qu'en avant on ne peut apercevoir que la circoniference intérieure. Ces deux lèvres n'ont pas la même forne : la plus petite, ou antérieure, représente à peu près un ovale à grosse extrémité tournée vers le nez; la plus grande ou postérieure, est au contraire circulaire, et cette différence s'explique par la disposition du biseau, qui est plus large en haut et en bas que sur les côtés. C'est à cette même disposition, que la cornée doit sa forme à peu près ovalaire quand on la regarde en avant, tandis qu'elle est circulaire lorsqu'on l'examine en arrière. La cornée et la sclérotique ne sont pas simplement accolées, elles s'unissent d'une manière intime et ne semblent être que les modifications d'une seule et même membrane; cependant on peut les séparer par la coction ou la macération protonigé, et lorsqu'on les examine comparativement, la première est plus fepaise et transparente, tundis que la dernière est mois épaisse et opaque.

Îndépendamment des ouvertures que nous avons décrites, il existé, pour le passage des vaisseaux et nerfs ciliaires, un grand nombre de canalicules dont les orifices apparaissent à l'intérieur et à l'extérieur de la sclérotique. Ces canalicules, très courts, sont obliquement creusés dans son épaisseur et aboutissent aux légères dépressions qui silloment sa surface intérieure. Moins nombreux et plus petits en avant, où lis livrent passage aux arrêres ciliaires antérieures, lis sont en arrêre circulairement disposés autour de l'insertion du nerf optique et offrent une issue aux nerfs ciliaires et aux vaisseaux ciliaires postérieurs.

Structure. — On peut considérer la sclérotique comme formée de deux membranes : l'une fibreuse, très épaisse et très résistante, c'est la sclérotique proprement dite des auteurs; l'autre, d'une minceur extrême, appliquée à la surface interne de la précédente, et sur l'origine et la nature de laquelle les anatomistes sont encore loin de s'entendre.

1º La première est composée de faisceaux fibreux d'un blanc nacré qui se superposent en plu-

sieurs couches, et s'entrecroisent par quelques unes de leurs fibres. Les couches n'affectent pas la même direction et ne semblent pas toutes présenter une égale épaisseur ; les unes sont dirigées d'arrière en avant, les autres sont disposées circulairement; elles se recouvrent de manière à constituer un tissu à fibres alternativement longitudinales et transversales. Il est facile, par des coupes pratiquées sur la sclérotique, de constater cette disposition; mais il n'est guère possible de déterminer le nombre des conches et leur épaisseur relative. La sclérotique est regardée comme un épanouissement de la gaîne que fournit la dure-mère au nerf optique; cette gaîne, en effet, se continue sans ligne de démarcation avec la sclérotique et se confond entièrement avec elle. Cependant s'il m'était permis de conclure d'après mes propres recherches, ie dirais que la gaîne du nerf optique ne forme pas entièrement la sclérotique, mais qu'elle ne fait que renforcer en arrière une membrane fibreuse que je regarde comme la sclérotique proprement dite. En effet, si l'on fait une coupe horizontale ou verticale antéro postérieure, qui intéresse à la fois la sclérotique et la galne du norf optique, on voit que la solérotique est formée en arrière par deux lames confondues intimement jusqu'au niveau du crible, et qui s'écartent l'une de l'autre à cet endroit, en juterceptant un espace triangulaire. La lame superficielle se continue sans interruption avec la gaîne du nerf optique, la lame profonde (sclérotique proprement dite) s'incurve en arrière pour constituer le crible. Par l'adhérence des deux lames, l'enveloppe extérieure de l'œil acquiert en arrière une épaisseur deux fois plus considérable que celle de la gaîne du nerf optique; quant à l'épaississement qu'elle offre au-devant des insertions des muscles droits, il serait formé par les faisceaux de renforcement fournis par les aponévroses de ces muscles.

2º La seconde lame (lame brune, lamina fisso) est moins tine membrane distincte qu'une couclic de tissu cellulaire imprégnée de pigment. Elle communique sa couleur brunâtre à la surface interne de la selévotique, à laquelle elle est solidement unie. L'adhérence qu'elle présente est si intime qu'elle se déchire en lambeaux lorsqu'on cherche à la détacler. Nous n'avons pas considéré avec quelques anatomistes la lame brune comme une membrane parfaitement distincte et de nature séreuse. Elle nous paraît formée de fibres celluleuses et de pigment; quant au prolongement de l'arachinoïde qu'ul bui donnerait naissauce, c'est un fait anatomique qui reste encore à démontrer.

Usages. — La sclérotique, qu'on peut comparer à la dure-mère et à la tunique albuginée, tant à cause de sa texture que de ses usages, constitue en grande partic l'enveloppe extérieure de l'œil, dont elle détermine et maintient la forme. C'est à elle que l'œil doit sa consistance et l'intégrité des rapports des parties qui entrent dans sa composition.

# 2º CORNÉE TRANSPARENTE.

La cornée fait suite à la sclérotique et complète l'enveloppe extérieure de l'œil dont elle occupe le cinquième ou le sixième antérieur. C'est une membrane transparente, convexe et libre en avanc concave en arrière, où elle répond à l'humora raqueuse. Son diamètre transversal, de 10 à 12 millimètres; l'emporte sur son diamètre vertical, qui est de 5 à 11 millimètres; aussi en avant paraît-elle valaire et un peu plus large du côté nasal que du côté de la tempe, ce qui s'accorde avec les dimensions que nous avons trouvées à l'ouverture scléroticale dans laquelle elle est comme enchàssée. La grandeur de la cornée peut varier, mais les différences, d'ailleurs assez legères, qu'elle présente, ne sont pas toujours en rapport avec le volume de l'œil entier. Son épaisseur surpasse celle de la sclérotique; elle est moins marquée au centre que vers la circonférence, d'après plusieurs anatomistes. Meckel a parfois observe le contraire, et nous l'avons constamment trouvée plus mince vers la circonférence que vers le milieu.

Nous allons examiner successivement la face extérieure de la cornée, sa face intérieure et sa circonférence; nous parlerons ensuite de sa structure.

La foce extérieure, convexe, saillante au-devant de l'œil, est comprise dans l'ouverture des paupières, qui la reconvrent complétement pendant le sommeil et le clignement; la conjonctive se réfléchit de la sclérotique sur elle et la revêt dans toute son étendue. Cette portion de conjonctive est très mince, très délicate et adhère solidement à la cornée; sa présence, niée par quelques auntomistes, peut être démontrée cependant à la suite d'une macération prolongée. La convexité de cette face est plus ou moins prononcée, selon les individus, l'âge, certains états pathologiques, et même l'Itabitude de regarder les objets de près ou de loin. Chez les myopes, la cornée est très bombée; chez les presbytes, au contraire, elle est légèrement aplatie.

La face intérieure, concave, est tapissée par la membrane de Demours, et baignée par l'humeur de la chambre antérieure, qu'elle limite en avant,

La circonférence, on le bord de la cornée, de forme elliptique, est taillée en biseau aux dépens de la face externe et s'applique exactement sur le biseau de la face interne de la selérotique. L'union de ces deux membranes est intime; mais il est toujours possible de les isoler l'une de l'autre par l'ébullition ou la macération.

Structure .—Comme à la selérotique, nous trouverons ici deux couches : l'une, fibreuse ou lamelleuse, forme la presque totalité de la cornée ; l'autre, séreuse, tapisse la face postérieure de celle-ci et lui adhère fortement.

1º La couche fibreuse est regardée par un grand nombre d'anatomistes comme la continuation de la lame fibreuse de la selérotique; elle en diffère toutefois par son épaisseur plus grande, sa parfaite transparence et les modifications qu'elle subit sous l'influence de l'ébuillition et de certains agents chimiques.

Les fisseaux de fibres qui constituent son tissu sont réunis en tranches ou lames superposées, dont le nombre a été porté à 8 ou 10; mais une telle évaluation nous paraît purement arbitraire. Les lames, en effet, présentent entre elles d'intimes connexions, elles s'entrecroisent au moyen de quelques unes de leurs fibres, et lorsqu'elles sont rendues visibles par la macération, on ne peut guère un'artificiellement les isoler les unes des autres.

Le tissu de la cornée est pénétré d'un liquide transparent, albumineux, qui suiute sous les efforts d'une simple pression, et qui, se coagulant par l'action de l'alcool ou de la chaleur, commanique à la membrane un aspect blanc laiteux; la disparition de ce liquide la rend également paque. La coction, l'immersion dans l'eux, augmentent considérablement le volume de la cornée et troublent sa transparence. C'est à une infiltration séreuse entre ses lames qu'on doit attribuer l'apparence blanchâtre qu'elle acquiert dans certaines ophthalmies.

2º La couche séreuse est appliquée à la face coneave de la cornée, qu'elle sépare de l'humeur aqueuse. Libre et lisse cu arrière, elle est rugueuse en avant, où elle adhère à la lame la plus profonde de la couche fibreuse. En parlant de l'humeur de la chambre antérieure, nous décrirons cette membrane sous le nom de membrane de Demours.

Usage. — La cornée, comme la selérotique, détermine la forme de l'œil; mais ese usages ne sont pas seulement relatifs à la protection et à la contention des parties qu'elle recouvre : par sa transparence, son épaisseur et sa densité, elle concourt directement à l'accomplissement des fonctions visnelles. Elle livre passage aux rayons lumineux, les réfracte et les rassemble au-devant de la pupille. Sa convexité plus ou moins prononcée, en augmentant ou en diminuant le pouvoir réfringent de l'œil, devient une des causes de la myopie ou de la presbytie.

#### II. - MEMBRANES VASCULAIRES.

#### 1° CHOROTOE.

La choroide est une membrane en grande partie vasculaire, placée à l'extérieur de la rétine, et qui s'étend depuis le pourtour de la lame eriblée jusqu'à la eireonférence antérieure de la selé-rotique dont elle double toute la surface intérieure. Elle est mince et peu consistante; son épais-seur, qui surpasse celle des autres membranes plus profondes, décroit d'arrière en avant jusqu'au voisinagede l'extrémité antérieure où elle augmente brusquement et devient plus considérable qu'en toute autre région; au pourtour de l'entrée du nerf optique, elle est à peine de 0,2 millimètres. La grande quantité de substance ferraigneuse qu'elle renferme lui donne un poids peu en

rapport avec sa minecur extréme: l'œil ne pèserait que 13 fois plus que la choroïde, d'après Huschke. La surface extérieure de la choroïde, convexe, légèrement rugueuse, d'un brun noiratre et brillant, extparsemée d'un nombre considérable destries tourbillonnées qui sont dues aux flexuosités des vaisseaux veineux choroïdiens (coss vorticoss). Elle répond à la concavité de la sclérotique, à laquelle elle dafère làclement et dont elle est séparée par du tissu cellulaire, des vaisseaux et des uerfs.

Sa surface intérieure, lisse, concave, et tapissée par la rétine, est libre de toute adhérence; elle présente des stries analogues, quoique moins visibles, à celles de la surface extérieure et une couleur noiratre beaucoup plus foncée. Cette couleur n's pas partout la même intensité, elle diminue d'avant en arrière, où elle semble manquer presque entièrement; de sorte que la surface intérieure de la choroïde, très noire dans la majeure partie de son étendue et surtout en avant, prend dans la région postérieure une teinte brune qui devient de plus en plus claire et qui se termine par un cercle blanchêtre autour du nerf optique.

En arrière, la choroïde, selon quelques anatomistes, se continuerait avec les éléments du uerf optique et émanerait de l'enveloppe que fournit à celui-ci la pie-mère; pour d'autres anatomistes, elle offiriait une ouverture circulaire à rebord libre et épais, qui livrerait passage à la pulpe de ce uerf. Enfin on a voule voir en cet endroit une disposition analogue à celle que nous avons signalée à l'occasion de la sclérotique, une lame criblée, traversée par les filets nerveux qui vont constituer la rétine. La divergence de ces opinions prouve suffisamment de combien de difficultés on cest entouré lorsqu'on cherche à s'assurer du mode de terminaison de la choroïde. Quoi qu'il en soit, elle nous a toujours paru teuir fortement à la sclérotique au pourtour du crible; mais qu'il y ait la une simple adhérence ou une continuité de tisse, c'est une question que nous n'oscrionsrésoudre.

En acont, la choroïde s'unit solidement au pourtour de la face interne de la selérotique et présente, avons-nous dit, une épaisseur considérable, eu égard à celle de ses autres parties. Dans cet endroit, en effet, la choroïde augmente circulairement de volume et se partage en deux segments, dont l'un superficiel, épais, gristitre, est le ercle citiaire, et l'autre, profond, placé un peu en arrière du précédent, constitue le corpse et les procès citiaires.

Structure.—Quand on sépare la selérotique de la clorotide, on aperçoit entre ces deux membranes un grand nombre de fibres dont la réunion constitue une pellicule qui se déchire alors avec facilité et peut être enlevée sons forme de lambeaux d'une excessive ténuité. Cette pellicule (supra chroides), formée de tissu cellulaire et de globules pigmentaires, a été regardée à tort comme le feuil·let interne d'une membrane séreuse (lamina fuzca) dont nous avons apprécie la nature du feuil·let externe à propos de la selérotique. Les fibres qui la constituent recouvrent toute la surface extériere de la chorotide, à laquelle clles communiquent l'aspect brunâtre et tomenteux que nous y avons constaté; peu nombreuses en arrière, elles deviennent encore plus rares vers le milieu de cette surface, tandés qu'an niveau du bord antérieur de la chorotide, elles se multiplient considérable-

ment et entrent pour beaucoup dans la formation du ligament ou cercle ciliaire.

En dedans de cette lamelle cellquiaire se trouve la coucle qui constitue essentiellement la chroride. Elle est composée de filets nerveux, de tissu cellulaire et d'une multitude de ramifications artérielles et veineuses diversement contournées. Ces différentes parties, en s'unissant, constituent une trame dont les nerfs occupent la superficie, et les vaisseaux la profondeur. Les nerfs, aplatis, parallèles, se dirigent d'arrière en avant vers le ligament ciliaire qu'ils pénètrent après s'étre biurquies, et continuent ensuite à se diviser dichotomiquement; les vaisseaux suivent la même direction, tout en décrivant de nombreuses flexuosités, et se placent de manière que les veines soient en général plus superficielles que les artères, sans toutefois se superposer en deux plaus distincts, comme l'avaient pensé quelques anatomistes. La surface intérieure de cette membrane cellulo-vasculaire set revêtue par une couche très adhérente de substance d'une nature particulière et d'une couleur plus ou moins foncée, selon les individus. Des cellules polyédriques analogues aux cellules épithéilales, et des granulations globuleuses noires, à reflet métallique, sont les éléments constituants de cette couche appelée le pigment de l'esil. Les globules pigmentaires manquent presque entièrement en arrière, où ils laissent un espace blanchâtre autour du nerf optique; ils augmentent à partir de opoint jusqu'il exterimité antérieure de la choroide; là ils sont accumulées en grande quantité, de

sorte que la surface qu'ils recouvrent présente une coloration d'autant plus foncée qu'on l'examine plus près des procès cilaires. Le pigment n'occupe pas seulement la partie intérieure de la choroïde, il est aussi répandu, mais en bien moindre proportion, sur la surface extérieure et dans l'épaisseur du réseau cellulo-vasculaire. Il offre chez les blonds une nuance moins foncée que chez les bruns; dans les yeux des albinos les granulations pigmentaires disparaissent complétement. En haut et en débucs de l'entrée du nerf optique on remarque, cliez certains animaux, une belle couleur bleu d'azur qu'on nomme le topis. Quelques autres particularités de structure de la choroïde seront déveloncées daus l'article consacré à la descrition des vaisseux et nerfs de l'eil.

Usages.— Outre les usages qui sont inhérents à sa nature essentiellement vasculaire, la choroïde, par l'enduit noirâtre de sa surface interne, assure la netteté des images et éloigne les causes d'éblouissements de l'œil par excès de lumière. En effet, si les rayons lumineux qui ont déjà frappé la rétine n'étaient pas absorbés par la choroïde, réfléchis de nouveau, il troubleraient les images, et en s'ajoutant aux autres rayons qui arrivent dans l'œil, ils impressionneraient trop vivement la membrane nerveuse.

# CERCLE CILIAIRE, CORPS ET PROCÈS CILIAIRES.

1. Cercle ciliaire. — Le cercle ciliaire (onneau ciliaire, ligament ciliaire, ganglion ciliaire) est une bandelette annulaire, legèrement prismatique, grisătre, épaisse d'environ 1 millimètre, large de 2 ou 3 millimètres, et placée à l'extrémité antérieure et externe de la choroïde, dont nous avons vu qu'elle était une dépendance. Le cercle ciliaire présente de nombreuses connexions. Sa face la plus étendue, convexe, dirigée en avant et en dehors, est unie à la surface interne de la selévotique; sa face postérieure et interne répond au corps et aux procès ciliaires; sa petite circonférence, ou son bord antérieur, tient à l'iris et se fixe au rebord de la cornée; la grande circonférence, ou son bord postérieur, reçoit les nerés ciliaires et se continue avec la couche superficielle de la cloroïde.

Entre la sclérotique, la cornée et la partie antérieure du cercle ciliaire, se trouve un petit conduit circulaire qui ne renferme presque jamais de sang sur le cadavre, mais qui peut être toujours injecté par les artères. Ce conduit (canal de Fontana) paraît être le réceptacle d'un canal veineux.

L'anneau ciliaire est formé de lissu cellulaire, de vaisseaux et de nerfs; sa consistance est pulpeuse, son aspect blanchâtre. Le tissu cellulaire est la continuation de la conche celluleuse de la choroïde, qui acquiert en cet endroit une grande épaisseur. Les nerfs sont très multipliés, se divisent et s'anastomosent de manière à constituer un plexus. Les vaisseaux, peu nombreux et placés profondement, sont des ramifications des tronces ciliaires.

D'après ce rapide exposé de la structure du cercle ciliaire il est aisé de se rendre compte des différentes opinious que se sont formées les anatomistes sur sa nature et ses usages. Sans entrer à cet égard dans des détails qui ne peuvent trouver place ici, nous dirons qu'on en a fait tour à tour un plexus nerveux, un renflement tendineux et glanduleux, un moyen d'union et d'appui pour les parties mobiles de l'intérieur de l'esil, est

Les globules ganglionnaires qu'on y a remarqués, la grande quantité de nerfs qui le traversent et la manière dont ils se comportent, l'ont fait ranger, par Sœmmerring et d'autres anatomistes, au nombre des ganglions nerveux; mais les vaisseaux sanguins et, le tissu cellulaire qu'il renferme, et surtout l'absence complète de globules ganglionnaires que j'ai constatée au microscope, de concert avec M. Ch. Robin, ne me permettent pas de l'envisager comme un ganglion: ses attributions, comme sa structure, me paraissent complexes.

II. Corps et procèse ciliaires. — Nous avous dit que l'extrégnité antérieure de la choroide se divisait en deux portions : l'une extérieure, c'est le cerele ciliaire dejà décrit; l'autre intérieure, qui constitue le corps et les procès ciliaires dont nous allons maintenant nous occuper. Les procès ciliaires (plis ciliaires, rayons ciliaires) sont de petits prolongements falciformes, rayonnés, accolés les uns aux autres, et disposés en couronne au-devant du corps tirté et de la rétine, en arrière de l'iris et du cercle ciliaire. L'ensemble de ces prolongements forme un disque annulaire appelé corps ou couronne ciliaire.

Les procès ciliaires sont au nombre de 60 à 70; il y en a de petits et de grands: ceux-ci ont une longueur de 2 millimètres 412 ou 3 millimètres et laissent entre eux un intervalle occupé par les petits. Ils augmentent de volume d'arrière en avant, se pressent de plus en plus les uns contre les autres, et deviennent très saillants au niveau de l'iris, derrière lequel lis se terminent. On peut leur considérer deux faces, deux bords et deux extrémités. Les faces, placées à droite et à gauche, sont contigués à celles des procès ciliaires voisins. Le bord autérieur est libre et convexe, il répond à l'iris et au cercle ciliaire; le bord postérieur, concave, est appliqué sur la rétine et la membrane hylotoile. L'extémité externe et postérieure, adhérente, se continue avec la choroïde et s'unit aux extrémités correspondantes et voisines pour former la partie non plissée du corps ciliaire dont la partie plissée est représentée par les procès eux-mêmes; l'extrémité interne et antérieure, renflée, flotante dans la chambre postérieure, est libre en arrière et s'unit en avant avec l'iris.

Le tissa des procès ciliaires est pourru d'une grande quantité de veines; il est d'ailleurs, comme celui de la choroïde, éminemment vasculaire. Le pigment qui recouvre les procès ciliaires, très aboudant en arrière et dans leur intervalle, manque presque entièrement sur leur bord et leur extrémité libre. Lorsqu'on détache le corps ciliaire en enlevant la choroïde, il reste sur la partie antérieure de la membrane hyaloïde un disque noir de la forme et de la grandeur de ce corps et présentant des stries saillantes qui correspondent aux intervalles des procès ciliaires : c'est la zone ciliaire de Zinn, décrite dans certains ouvrages comme un organe distinct, mais qui ne serait, pour quelques anatomistes, qu'une simple empreinte de la matière pigmentaire.

#### 2° IRIS.

L'iris est cette membrane qui, suspendue verticalement au milieu de l'humeur aqueuse, partage l'espace compris entre la cornèc et le cristallin en deux compartiments ou chembres, l'une antirieure, l'autre postérieure. A sa partie moyenne est pratiquée une ouverture à travers laquelle s'étabil la communication des deux chambres de l'osil. Fixé seulement par sa circonférence externe, l'iris s'étale de delors en dedans, libre de tout contact et de toute adherence. Sa forme ne saurait être mieux comparée qu'à celle d'un disque circulaire, aplati et perforé au milieu. La largeur de cette membrane varie avec la grandeur de son ouverture, elle est en raison inverse de celle ci et toujours en rapport direct avec le diamètre du cercle ciliaire; son épaisseur surpasse un peu celle de la chroniéde, elle diminue de la circonférence au centre.

On considère à l'iris deux faces, l'une antérieure, l'autre postérieure; et deux circonférences, l'une extérieure et l'autre intérieure qui limite l'ouverture nommée pupille ou prunelle.

La foce autérieure apparalt à travers la cornée avec cette diversité de nuances qui lui a mérité plus spécialement le nom d'iriz. Elle est plane, d'un aspect rugueux et comme crevassée, et présente une multitude de stries radiées, saillantes, qui partent du bord extérieur et vont se pentre au niveau de la pupille; rectilignes pendant la contraction de la pupille, elles deviennent, à mesure que celle-ci se dilate, de plus en plus flexueuses. Deux zones concentriques se partagent cetle sur; face et different entre elles de teinte et d'étendue; l'interne, moins large, est ordinairement d'untetiente plus foncée que l'externe. La face autérieure de l'iris revêt les couleurs les plus variées; elle offre presque toutes les nuances du noir, du vert, du bleu, et peut même quelquefois être colorée d'une manière différente dans les deux yeux. En général, elle est d'une nuance claire chez, es blonds et d'un brun plus ou moins foncé chez les individus à cheveux noirs. Certains états pathologiques influencent la couleur de l'iris: ainsi daus l'etère, elle devient légèrement jaunâtre; dans la syphilis, elle prend une teinte rouge cuivrée.

La face postérieure, appelée aussi urée, est sillonnée par des lignes radiées analogues à celles de la face antérieure. Placée au devant du cristalein, recouverte vers sa grande circonférence par les procès ciliaires, cette face est enduite d'une épaisse couche de pigment qui se continue avec celui de la choroïde par les intervalles du corps ciliaire. Lorsque le pigment a été eulevé, elle est d'un aspect lisse et blanchâtre.

Le bord extérieur, ou grande circonférence, est fixé en avant au ligament ciliaire, en arrière aux

procès ciliaires. L'uniou qu'il contracte avec ces parties est si faible qu'il suffit, pendant la vie, d'un violent ébraulement imprimé à l'oil pour déterminer un décollement partiel de l'iris. C'est sur ce peu d'adhérence qu'est fondée l'opération de la pupille artificielle.

Le berd intérieur, ou pétite circonference, parfaitement circulaire chez l'homme, déternine les limites de la pupille. Ce bord, ordinairement lisse, présente quelquefois de petites dentelures d'une longueur variable qui peuvent persister ou disparaître au bout d'un certain temps, selon qu'elles constituent une anomalie ou qu'elles tiennent à un état morbide. Le ceutre de la pupille me correspond pas au centre de l'iris, il est plus rapproché du côté interne que du côté externe; le diamètre de cette ouverture varie continuellement par suite des mouvements alternatifs de contraction et de dilatation dont est agitée la petite circonférence: en moyenne, il est de 2 millimètres 4/2 à simillimètres. Sous l'influence d'une vive lumière la pupille se resserre; chas l'obscurité, au contraire, elle se dilate considérablement; certaines maladies, quelques préparations narcotiques, produisent aussi l'un ou l'autre de ces phénomènes. Les chambres de l'œil communiquent entre elles au moven de la pupille

Membrane pupillaire. — Pendant une grande partie de la vie embryonnaire, la communication des deux chambres est interrompue par une membrane plane, transparente, très mines qui obture l'ouverture de l'iris: c'est la membrane pupillaire. Elle est formée de deux lames dont la plus antérieure est une dépendance de la membrane de Demours. Adossées l'une à l'autre, ces deux lames contiennent dans leur intervalle beaucoup de vaisseaux sanguins disposés en arcades à courvexité centrale, et ne s'anastomosant pas d'une côté à l'autre. Vers le troisième mois de la vie extra-utérine, la membrane pupillaire commeuce à se montrer; au septième mois elle se déchire et disparait complétement. On explique cette rupture par le redressement des anses vasculaires du centre vers la circonférence, redressement qu'on pourrait peut-être attribuer à l'influence de la circulation, devenne plus active à cette époque.

Structure. — L'iris présente une grande analogie de structure avec la choroïde. Nous y trouverons, comme dans cette dernière tunique, du tissu cellulaire, des globules de pigment, beaucoup de vaisseaux et peu de nerfs; mais à ces différentes parties vient s'ajouter ici un nouvel élément qui préside à la contraction et à la dilatation de la pupille. On peut distinguer trois couches dans le tissu de l'iris, une postérieure ou pigmentaire, une antérieure ou sércuse, et enfin une moyenne, formée principalement de vaisseaux sanquins, de nerfs et de fibres musculaires.

Le pigment de l'iris se continue sans interruption avec celui du corps ciliaire et de la choroïde. La couche séreuse est une portion de la membrane de Demours; intimement unie à la couche moyenne dont elle revêt la face antérieure, elle ne peut en être détachée que chez certains animaux. Pour quelques anatomistes elle ne se terminerait pas au bord de la pupille, mais se réfléchirait à travers cette ouverture, et irait, sous forme d'une pellicule transparente, recouvir la lame pigmentaire.

La couche moyenne est la plus épaisse; les fibres musculaires qui entrent dans sa composition sont páles, très déliées, et disposées en faiseaux dont les uns sont rayonnants et les autres circulaires. Les faisceaux radiés se dirigent de la grande circonférence, au niveau de laquelle ils semblent s'inseier, vers le bord pupillaire qu'ils n'atteignent jamais; ils se placent les uns à côté des autres en constituant un pân qui occupe les deux tiers externes de l'iris et qui répond à la grande zone colorée qu'on remarque sur la face antérieure. Les faisceaux circulaires sont concentriques, entre-lacés et forment autour du bord interne une sorte de sphincter qui occupe l'espace limité par la petite zone colorée. A l'aide d'une forte loupe il n'est pas difficile de reconnaître cette disposition qui a été décrite pour la première fois par Maunoir, de Genève. Les anciens avaient constaté ou du moins admettaient la nature musculaire de l'iris; cette opinion, diversement contrôtée pendant longtemps, a été confirmée par les observations d'un grand nombre d'anatomistes distingués. Des faits physiologiques, l'existence de nerfs moteurs dans l'iris, sont d'ailleurs autant de preuves qui millient en sa faveur. Aussi la plupart des physiologistes actuels font-ils dépendre les mouvements de l'iris de l'action d'un tissu musculaire, et non pas de la turgescence de vaisseaux sanguins ou de la contraction des fibres cellulaires.

Les artères iriennes proviennent des deux ciliaires longues postérieures, des ciliaires autérieures

et de quelques ramuscules qui se portent directement des procès ciliaires dans l'iris. Ces artères, très fines, très rapprochèes, sout en partie radiées, en partie flexueuses et circulaires. Au voisimes de la pupille elles se divisent, s'anastomosen entre elles et forment un riseau circulaire qu'on a nommé petit cercle artèriet de l'iris. Le grand cercle artèriet de l'iris occupe le bord du ligament ciliaire ol loge divisions des ciliaires longues se réunissent en arcade pour constituer un autre réseau circulaire plus grand et moius délié dans lequel viennent se jeter les ciliaires antérieures. C'est de ce grand cercle que partent les artères iriennes, qui reçoivent au niveau des procès ciliaires quelques annastomoses des ciliaires cortes postérieures.

Les veines sont en général disposées comme les artéres; elles se rendent dans les veines tourbillonnées de la choroïde (vasa vorticosa).

Les nerfs émanent du plexus ciliaire et se dirigent avec les vaisseaux vers le bord intérieur, où its etermineraient par des anses d'inflexion; quelques anatomistes prétendent que ces nerfs sont très nombreux, mais contrairement à cette assertion, l'examen microscopique nous a décelé, à M. Ch. Robin et à moi, fort peu de nerfs dans l'iris. Il existe encore dans cette couche moyenne des fibres de tissus cellulaire qui accompagnent les vaisseaux et les nerfs et les unissent entre eux. Ces fibres sont toujours flexueuses, qu'elles soient rayonnées ou circulaires, tandis que les fibres museulaires sont rectilignes et mois déliées.

Usopei. — L'iris, par sa forme, sa disposition et son enduit noirâtre, est comparable à ces diaphragmes qu'on place dans les instruments d'optique afin de régler la quantité de lumière qui doit y pénétrer. Les rayons qui pourraient être réfléchis après avoir traversé la pupille sont absorbés par le pigment de la face postérieure, de sorte que celui-ci, de même que le pigment choroldien, empêche le trouble de l'unage et assure la netteté de la vision. Le reserrement et l'élargissement de la pupille ue paraissent pas étrangers à la faculté que possède l'œil de s'accommoder aux différentes distances.

#### III. - MEMBRANE NERVEUSE.

#### RÉTINE.

La rétine, on la membrane nerveuse de l'œil, est placée entre la choroïde et le corps vitré. Elle est semi-transparente, d'un gris légèrement jaunâtre, d'une consistance très faible et d'un aspect pulpeux; elle s'altère promptement après la mort. La rétine est très mince; son épaisseur, comme celle des autres membranes de l'œil, diminue depuis l'extrémité postérieure jusqu'à l'extrémité ancheireure, l'endroit où elle est le plus marquèe correspond à la tache jaune. Sa face caterne, convexe, se moule sur la concavité de la choroïde, sans cependant y adhérer; sa face interne recouvre l'humeur vitrée dont elle est séparée par la hyaloïde. Cette dernière face présente des particularités remarquables; on y d'istingue, en arrière, le pli tronspersal, la tache jaune et le trou central.

1º Le pli centrol ou tronscersad de la rétine (Michaelis) est formé par un repli de la membrane dont les parties affaissères font saillie à l'intérieur de la rétine, tandis qu'à l'extérieur, adossées l'une à l'autre. elles ne laissent entre elles aucun vide, aueune dépression; un léger sillon indique soulement leur point de réunion. Le pli commence à la papille du nerfoptique et se dirige du coté externe en décrivant une courbe irrégulière; il est long de h ou 5 millimètres et se divise le plus ordinairement en d'autres plis radiés très vauce.

2º La tache jaune (macula fiava centralis retina) a été décrite et figurée par Sæmmerring. Elle est de forme ovalaire et placée transversalement en delors de la papille, au uiveau même du pli; son grand diamètre est de 3 millimètres. Sa couleur s'affaiblit à partir du ceutre et diminue peu à peu jusqu'à la circonofference, de sorte que celle-ci n'est pas nettement marquée et ne tranche pas sur le fond grisàtre de la rétine. Cette tache ne présente pas d'ailleurs le même degré de coloration dans tous les yeux; d'un jaune-serin elne les adultes et surtout chez les adultes aux yeux noirs, elle est d'une teinte plus claire chez les enfants et les vieillards.

3° Le trou centrel (foramen centrale Sammerringi) est situé au milieu de la taelle jaune, sur le pli transversal, et répond à l'extrémité postérieure de l'axe visuel. Pour beaucoup d'anatomistes la rétine n'offiriait pas de trou en ce point, mais un simple amincissement de ses différentes couches, amincissement qui donnerait lieu à une petite fossette transparente à bord inégal et légèrement ovalaire. Cette opinion est confirmée par des observations microscopiques. La fossette centrale n'est pas constante, ou du moins il n'est pas toujours possible de constater sa présence. La tache jaune et le foramen de Sœmmerring n'existent que chez l'homme et les quadrumanes.

L'inite autérieure.— Tous les automistes ne donnent pas à la rétine les mêmes limites en avant : les uns la font aboutir à la circonférence du corps ciliaire; les autres la prolongent jusqu'au pourtour du cristallin et même jusqu'à la pupille. Isolée des parties environnantes, la rétine présente un bord sinueux (ora servata retina) qui répond à la naissance des procès ciliaires, auxquels il adhère nitimement; mais ce bord doit-il être considéré comme son extérmité antérieure ou seulement comme le résultat d'une déchirure? Nous venous de dire que les opinions étaient partagées à cet égard. Huschke, qui ne voit la qu'une terminaison apparente, l'attribue à un amineissement brusque et considérable de la membrane nerveuse et aux adhèrences que celle-ci contracte avec la lyaloide et le pigment du corps ciliaire. En admettant la continuation de la rétine au delà de l'ora, il resterait erocre à savoir si elle se prolonge tout eutière ou seulement par quelqu'une de ses parties élémentaires; et dans cette dernière hypothèse quelle est la nature de la couche qui arrive jusqu'à la circon-ference du cristallin, sì c'est la membrane de Jacob, la substance médullaire ou la couche vasculaire? Ces questions ne nous paraissent pas résolues d'une manière satisfaisante, aussi nous contenterons-nous de les avoir indiquées. Nous ajouterons que pour ceux qui ne font pas finir la rétine à l'ora, il existe des procès ciliaires du corps virté.

L'imite postérieure. — A sou passage à travers la selérotique, le nerf optique éprouve une constriction, une sorte d'étranglement au delà duquel il forme un mamelon palati qui apparati à la face interne de la rétiue et qu'on a appelle popille du nerf optique. Suivant quelques auteurs, la rétine serait simplement accolée à la papille et constituerait par conséquent une membrane distincte. Cette opinion est rejetée par la plupart des anatomistes, dont les observations tendent au contraire à faire regarder la rétine comme un épanouissement du nerf optique. La disposition fibrillaire qu'elle présente, visible à l'evil nu chez certains animaux et qu'on peut constater à l'aité du microscope chez l'homme, ne laisse aucun doute sur sa continuité avec ce nerf dont les fibres primitives s'étalent en ravonmant pour lui donner missance.

Structure. — La structure de la rétine n'est pas parfaitement connue; les difficultés qu'offre l'étude intime de cette membrane ne tieunent pas seulement à sa texture déjà très compliquée, mais encore à l'impossibilité de se procurer des yeux humains avant qu'ils aient subi les promptes altérations qui surviennent après la mort dans leurs tissus les plus délicats.

Les descriptions qu'on a données de la rétine ont été fuites généralement d'après les yeux des animaux; nous n'entrerons pas dans leurs nombreux détails, d'ailleurs très différents, une pareille tâche nons conduirait trop loin; nous ne devons ici qu'exposer d'une manière succincte la nature et la disposition des parties qui constituent surtout la rétine de l'œil humain.

La superposition des éléments qui entrent dans la composition de cette membrane y fuit reconnaître plusieurs couches, sur le nombre desquelles les auteurs sont loin de s'entendre. Les uns en admettent deux : l'une externe, nerveuse, formée par l'épanouissement du nerf optique; l'autre interne, vasculeuse, constituée par les ramifications des vaisseaux centraux de la rétine. Les autres, avec Langenbeck, y distinguent trois couches, dont les deux premières représentent les substances corticale et médullaire du cerveau, tandis que la troisième est vasculaire. Enfin, Huschke compte dans la rétine cinq couches, qui sont de la superficie vers la profondeur : 1º la couche des bitomets, ou membrane de Acode; 2º la couche fibreuse, produite par l'épanouissement des fibres primitives du nerf optique; 3º la couche des globules (globules gangtionnaires de Valentin); 4º la couche grenue interne; et 5º la couche vasculeuse. Cette dernière division, basée sur des reclereiles microscopiques exactes, nous semble la plus satisfisiante, assis l'adoptona-nous entièrement.

4° Couche des bâtonnets, ou membrane de Jacob. — Assez adhérente à la couche subjacente lorsque la rétine est très fraiche, cette membrane peut en être détachée sons forme de lambeaux minces et argres quelque temps après la mort; plus tard elle s'altère profondément, se liquéfie et semble se changer en un mucilage grishtre. Cette membrane répond immédiatement à la choroïde, mais ne

contracte avec elle aucune union. Sa texture remarquable lui a valu le nom de couche des bâtonness, sous lequel ou la désigne fréquemment. Elle est composée de corpuscules hyalins, à peu près cylindriques, servés les uns contre les autres et disposés à la manière des crius d'une brosse; ces corpuscules, parallèles entre eux, sont obliques à la surface de la rétine et se terminent en pointe à leur extrémité externe. D'après quelques anatomistes, ils n'ont pas tous la même longueur ni le même volume: les plus gros, qui sont en même temps les plus courts, représentent les jumelles ou cômes géminés de Hannover, on les regarde comme formés par l'accolement de deux bâtonnets; les autres, beaucoup plus nombreux, sont les bâtonnets proprement dits. Cette distinction n'est exacte qu'autant qu'on l'applique aux éléments superficiels de la rétine de certains animaux, les coissons par exemple; chez les mammifères, il n'est pas certain, malgré l'assertion de Valentin, qu'il existe des junelles, c'est à peine si l'on trouve quelque chose d'analogue. Les bâtonnets ne se rencoutrent pas à la papille du nerf optique; en avant ils se terminent à la zone ciliaire, selon Valentin, tandis que Pappenheim les fait arriver à la circonférence du cristallin.

2º Couche fibreuse.— A la face interne de la membrane de Jacob sont répandues les fibres primitives du nerf optique. Elles partent en rayonnant de la papille et se dirigent à peu près uniformément d'arrière en avant; très serrées à leur origine, elles s'écartent à mesure que leur trajet augmente, et deviennent en même temps de plus en plus grêtes. Il est probable qu'elles s'anastomosent entre elles pour former un vaste plexus et qu'elles se terminent par des anses comme tous les nerfs. Treviranus, qui considérait la couche des bâtonnets comme une membrane nerveuse, la croyait formée par les inflexions de ces fibres, mais aucune observation positive ne vient à l'appui de cette livroothèse.

3º Couche des globules. — A l'expansion du nerf optique succèdent des cellules arrondies, demiransparentes, renfermant un noyau pourvu d'un ou plusieurs nucléoles. Ces globules, qui constituent la coucle globuleuse (stratum globulosum de Krause, ne se trouvent pas seulement en dedans des fibres nerveuses; ils remplissent leurs intervalles ou plutôt les mailles du plexus qu'elles forment et les recouvrent même en debors.

Le Couche greuse interne. — Plus profondément, au côté interne des globules, on a décrit des graules jaunâtres, anguleux, comparables pour la forme et le volume aux corpuscules du sang. Huschke en a fait une couche particulière qu'il appelle couche greune interne. Henle rejette l'opinion de Valentin, qui regarde les globules comme identiques avec les globules ganglionnaires : ils n'ont de commun, dit-il, que les caractères propres à toutes les cellules animales, ils different sous le rapport de la forme, du volume et par la manière dont ils se comportent avec les réactifs chimiques. L'analogie qui existe entre eux et les cellules extérieures du cristallin lui fait penser qu'ils appartiennent plutôt aux parties transparentes de l'œil.

5º Conche vasculaire. — L'artère et la veine centrales de la rétine, ainsi que quelques rameaux provenant des vaisseaux citaires de l'ophultalinique, produisent par leurs divisions et leurs auastomoses un réseau vasculaire extrémement délié qui tapisse toute la face interne de la substance médullaire et envoie dans les couches voisines, à l'exception de la membrane de Jacob, ses branches les plus fines et les plus delicates. Les artères sont moins flexueuses et bien moins nombreuses dans ce réseau que les veines; toutes paraissent se terminer avec la rétine à la zone ciliaire; Huschike copendant les prolonge jusqu'à l'iris où elles constituent la couche vasculaire de l'uvée. D'après cet anatomiste, tous les vaisseaux de la rétine sont accompagnés par de très petites branches nerveuses qui viennent du plexus carotidien et des nerfs ciliaires.

De ce qui précède il résulte qu'entre deux couches extrêmes, l'une externe, en rapport avec la choroïde et formée de corpuscules presque cylindriques ou bâtonnets, et l'autreinterne, vasculaire, appliquée sur la membrane hyaloïde, se trouve l'expansion du nerf optique au milieu de cellules superposées, différentes par leur forme et leur nature, ce qui permettrait, à la rigueur, de ne considérer à la rétine que trois couches.

Usage. — La rétiue est, de toutes les membranes de l'œil, la plus importante, en ce sens qu'elle transmet au cerveau, par l'intermédiaire du nerl'optique, les impressions produites sur elle par les images qui sont venues se peindre à sa surface.

#### HUMEURS OU MILIEUX.

# 1º HUMEUR AQUEUSE ET CHAMBRES DE L'OEIL.

Avant de parler de l'humeur aqueuse, il est nécessaire d'entrer dans quelques détails sur le lieu qu'elle occupe. Nous avons vu plus haut que l'iris divisait l'espace intermédiaire au cristallin et à la cornée en deux compartiments d'inégale capacité, l'un antérieur, l'autre postérieur, qui communiquaient entre eux au moyen de l'ouverture pupillaire. Ces compartiments sont les chambres de l'ail, qu'où distingue en amérieure et on postérieure.

La chambre antérieure est la plus grande; sa forme est à peu près celle d'une leutille plano-convex dont la surface sphérique est tournée en avant. Elle est limité en arrière par la face antérieure de l'iris, en avant par la face concave de la cornée, circulairement par la portion de la membrane de Demours qui se réfléchit de la cornée sur l'iris. Son diamètre est de 11 millimètres; son axc, de 22 millimètres.

La chambre postérieure a des dimensious beaucoup plus petites, aussi son existence a-t-ellé été longtemps coutestée. Elle est bourée en avant par la face postérieure de l'iris, en arrière et au pourtour par le cristallin et les procès ciliaires. Son diamètre est de 10 millimètres; sa profondeur augmente du centre à la circonférence, seulement de 0,4 millimètre au niveau de la pupille; elle serait, suivant Krause, de 1,3 millimètre à la périphérie. La chambre postérieure a la forme d'une leutille plano-concave à surface sphérique dirigée en arrière; sa forme n'est donc pas la même que celle de la chambre antérieure.

L'hamear aqueuse est le liquide qui remplit ces deux chambres; elle se meut librement de l'une à l'autre, à travers la pupille et baigne de toutes parts l'iris. Incolore, très limpide, légèrement visqueuse, elle est la plus fluide des humeurs de l'œil. Brewster a trouvé pour son poids spécifique 1,0053, et pour son pouvoir réfringent, 1,336. Examinée au microscope, elle ne présente aucune particule solide; elle se compose de 98 parties d'eau et de 2 parties de chlorure de sodium, de matières extractives et d'albumet.

La quantité de l'humeur aqueuse est d'environ 28 centigrammes ; elle varie suivant la courbure de la cornée, le diamètre du cristallin et l'état de réplétion de l'cilit ; la chambre postérieure en contient un tiers el la chambre autérieur les deux autres tiers. Lorsque, par une cause quelonque, ce liquide a disparu, il se reproduit avec beaucoup de facilité, ainsi qu'on l'observe à la suite de l'opération de la cataracte; après la mort il s'évapore et disparaît en grande partie, ce qui explique l'affaissement de la cornée vur le cadavre.

L'humeur aqueuse n'est pas en contact direct avec les parois de la chambre antérieure, elle en est séparée par la membrane de Demours ou de Descemet, appelée encore membrane de l'humeur aqueuse. Par la coction, par la macération, cette membrane peut être séparée de la face concave de la cornée à laquelle elle est étroitement unie; alors elle se détache quelquefois d'une scule pièce, le plus souvent en larges lambeaux transparents, vitreux et d'une consistance cartila-gineuse. Mais, en arrière, l'adhérence qu'elle contracte avec l'iris est si intime qu'il est impossible de l'isoler; on l'aperçoit sur la face antérieure de l'iris sous la forme d'un mince feuillet transparent, pourvu d'un épithélium pavimenteux. Ce feuillet, qu'il est facile de détacher chez certains animaux, représente la portion de la membrane de l'humeur aqueuse, qui se réfléchit de la cornée sur la paroi postérieure de la chambre antérieure. D'après quedques uns, elle ne se terminerait pas au bord de la pupille, mais passerait sur ce bord pour aller recouvir l'uvée; suivant d'autres, au contraîre, elle manquerait à la face antérieure de l'iris, et la membrane de Demours serait uniquement formée par la lame qui tapisse la concavité de la cornée. Il est même des anatomistes qui, adoptant une opinion extrême, considèrent cette dernière lame comme la couche la plus postérieure du tisse de la cornée.

Du troisième au septième mois de la vie intra-utérine, lorsque la pupille est obturée, la membrane de Demours forme un sac séreux sans ouverture. Il est probable qu'elle concourt à sécréter l'hunseur aqueuse; mais celle-ci est principalement produite par les épithéliums de la chambre postérieure, comme l'indique son accumulation derrière l'iris, quand la pupille est oblitérée.

# 2° CRISTALLIN.

Le cristallin est le corps lenticulaire, transparent, situé en arrière de l'humeur aqueuse et audevant du corps vitré. Par sa consistance, il appartient plutôt aux parties solides qu'aux parties liquides de l'économie.

Sa forme est celle d'une lentille bi-convexe dont les surfaces ont des rayons inégaux; chez le fœtus, elle est à peu près sphérique.

La coloration, la consistance et le poids du cristallin, offrent de grandes variations: rougeâtre chez le fœtus, il est incolore et transparent chez l'enfant et l'adulte, légèrement jaunâtre et moins transparent chez le vieillard; sa consistance est plus grande dans l'âge adulte que dans l'enfance, où il est pulpeux; quant à son poids, il est en général de 16 à 27 centigrammes, et moins considérable chez l'Européen que chez le nègre.

On considère au cristallin une face antérieure, une face postérieure, une circonférence, un diamètre, un axe et deux pôles, l'un antérieur, l'autre postérieur.

La face antérieure est moins bombée que la face postérieure; chacune d'elles ne reproduit pas un segment de splère: c'après les recherches de F. Petit et de Krause, l'antérieure est elliptique et la postérieure parabolique. Le degré de courexité de ces deux faces présente de nombreuses variations individuelles. En général, la courbure de la première a un rayon de 6 à 8 millimètres, elle de la seconde, un rayon de 6 à 6 millimètres, Mais souvent cette diférence de combure est à peine sensible, la face autérieure ne paraît pas moins bombée que la postérieure, et il n'est pas rès rare de rencontrer des cristallins dans lesquels la convexité est au contraire plus pronoucée en avant qu'en arrière. La face antérieure, baignée par l'humeur aqueuse, est tournée vers l'iris, et limite en arrière la clambre postérieure; l'intervalle qui la sépare de l'uvée et qui détermine la profondeur de cette chambre, n'a pas partout les mêmes dimensions; au niveau du rebord pupillaire il est de 0,5 millimètre, taudis qu'à la grande circonférence irieune il est de 1,3 millimètre.

Dans l'état ordinaire de la pupille, la face autérieure du cristallin est en partie visible à travers la cornée et l'humeur aqueuse; mais elle apparaît tout entière, lorsque l'iris, par une dilatation considérable de son ouverture, se réduit à une bandelette circulaire.

La face postérieure repose dans une dépression du corps vitré auquel elle est simplement contigué. Chez quelques animaux, on trouve en cet endroit un espace rempli de liquide et formant une troisième chambre.

La circonférence, arrondie, circulaire, quelquefois légèrement ovalaire, répond en arrière au pourtour de la dépression du corps vitré et en avant à la lame ciliaire, qui la recouvre et lui adhère fortement. Tout autour de cette circonférence règne le canal de F. Petit qui sera décrit à l'occasion de la membrane hyaloide. Nous verrons aussi plus tard de quelle manière le cristallin, dont les faces sont libres de connexions intimes, est solidement fixé par sa circonférence dans le lieu qu'il occupe.

Le d'amètre et l'aze varient beaucoup suivant les individus, ordinairement ils augmentent et diminuent avec le volume de l'œil. Le diamètre, ou l'étendue en largeur du cristallin, est de 8,5 à 9 millimètres et même de 9,5 millimètres. L'axe ou l'épaisseur du cristallin ext peut-être plus variable encore que le diamètre; en moyenne, il est de 5 millimètres. Un axe trop grand déterminerait la myopie, un axe trop court serait la cause de la presbytie. L'axe du cristallin coîncide avec l'axe visuel; à ses extrémités sout les pôles.

Le pôle antérieur, situé au milieu de la face antérieure, répond au centre de la pupille et se trouve à 2 millimètres 1/2 de la concavité de la cornée; le pôle postérieur occupe le centre de la face postérieure, sa distance au foramen de Sœmmerring est de 12 à 14 millimètres. Le cristallin se compose d'une membrane ou capsule et d'une substance propre, que la membrane enveloppe de toutes parts.

1º Capsule du cristallin. — C'est un sac sans ouverture, hyalin, transparent, très mince, qui renferme la substance propre du cristallin. Sa surface interne s'applique sans adhérence à la couche la plus superficielle de la substance cristalline; sa surface externe est reçue en arrière dans la dépression du corps vitré et proémine en avant dans la chambre postérieure de l'œil ; sa circonférence s'unit à la zone ciliaire et forme la paroi interne du canal de F. Petit. La capsule du cristallin est parfaitement lisse tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ; elle n'offre ni lames ni fibres dans sa texture (Henle), et rappelle sous beaucoup de rapports le feuillet qui recouvre la concavité de la cornée. Comme ce feuillet, elle est sèche, ferme, rigide, se roule sur elle-même lorsqu'on l'isole de son coutenu, ne s'altère et ne se trouble pas par l'action de l'alcool, des acides et de l'eau bouillante. Elle est pourvue en avant d'un épithélium pavimenteux. Cette capsule qui reuferme la substance cristalline est à son tour logée dans un dédoublement de la membrane de l'humeur vitrée; au niveau de la zone ciliaire, la hyaloïde se partage, ainsi que nous le verrons, en deux lames qui se moulent sur la capsule et contribuent principalement à la maintenir en place : l'une, superficielle, se confond d'une manière intime avec son segment antérieur; l'autre, profonde, est au contraire simplement accolée à son segment postérieur, dont on peut toujours l'isoler par la macération. Les deux segments ou parois n'ont pas la même épaisseur, la paroi postérieure est deux ou trois fois plus mince que la paroi antérieure. A leur point de réunion il existerait, suivant M. Ribes, une série de feutes transversales qui occuperaient tout le pourtour de la menibrane cristalline.

On décrit généralement autour de la capsule un réseau artériel formé par les ramifications de l'artère centrale de la rétine, après qu'elle a traversé le canal hyaloidien. Cette disposition, si elle existe chez l'enfant, doit être très rare chez l'adulte, car il ne m'a pas eucore été donué de l'y rencontrer.

2º Substance du cristallin. — Une masse incolore, visqueuse, collante, dont la densité s'accroit de la périphérie au centre, constitue la presque totaluté du cristallin. Cette masse, qu'on appelle humeur ou substance propre du cristallin, est formée de cellules et de fibres, et se décompose en un grand nombre de lames inégales en courbure et en épaisseur qui s'emboltent les unes dans les autres.

Lorsqu'on pratique une ouverture à la capsule, celle-ci paraît se contracter, une goutlelette de liquide trausparent s'écoule et la substance de la lentille s'échappe aussitôt de son enveloppe. Le liquide qui apparaît alors a été désigué sous le nom d'hameur de Morgogni; il est en très petite quantité et se trouve répandu entre la face interne de la capsule et la superficie de la masse cristalline. A la partie antérieure, il est plus abondant qu'à la circouférence et surtout qu'à la partie postérieure, où souvent même di semble manquer entiérement.

L'humeur de Morgagni n'a pas de propriétés spéciales, elle ne diffère de la substance du cristallin que par une plus grande fluidité, et renferme des cellules identiques avec celles qui constituent la couche subjacente.

Ces cellules à parois minces, incolores, d'un volume variable et d'une forme hexagonale, sont superposées, servées les unes contre les autres, et s'accumulent principalement à la région autérieure; elles sont moins nombreuses en arrière et seulement dispersées en amas irréguliers à la circonférence.

Aux cellules qui forment la couche extérieure succèdent, sans transition bien marquée, une immense quantité de fibres disposées régulièrement à côté et au-dessus les unes des autres : ce sont les véritables éléments de la substance cristalline. Les fibres voisines de la surface sont moins pressées et moins déliées que celles qui se rapprochent du centre de la lentille ; chacune représente un prisme hexagonal, aplati, allougé, parfaitement hyalin, terminé en pointe à ses deux extrémités. De la réunion de ces fibres résultent des lames à peu près concentriques, excessivement multipliées, plus minces aux pôles que vers la périphérie, et se recouvrant à la manière des tuniques de l'oiuno, Cette stratification. d'évà visible à l'état frais, devient évident aurès l'immersion du cristalin dans l'ean bouillante et les réactifs capables de conguler l'albumine; on aperçoit alors au ne coupe transversale une série de couches mines, superposées on mieux embotiées les unes dans les autres, qui répètent plus ou moins régulièrement la forme de la lentille, s'amincissent au niveau de l'acs, es pressent et se resserrent de plus en plus à mesure qu'elles s'éloignent de la superficie. Les fibres d'une même couche s'anissent entre elles par leurs bords latéraux, qui présentent des granulations ou dentelures au moyen desquelles elles s'engrènent réciproquement; les fibres de deux couches contigués, au contraire, se correspondent par leurs faces superficielle et profonde, se recouvrent exactement dans toute leur étendue et ne contractent pas d'adhièrence aussi intime. De cette disposition, résulte la possibilité de partager le cristallin en lames circulaires et superposées, surtout lorsqu'il a été préalablement endurci par la coction dans l'acou ou l'immersion dans l'alcoul, ou acide étendu, etc.

Il faut en outre remarquer que les fibres de ces diverses couches se comportent comme des méridiens, qu'elles se dirigent d'un pôle à l'autre, en coupant perpendiculairement l'équateur ou la circonférence de la lentille. Elles n'aboutissent pas toutefois à deux points fictifs situés sur l'axe, mais viennent se perdre dans une substance peu étudiée encore, qui occupe le centre du cristallin et apparaît sur ses deux faces, comme des espaces ou des vides parfaitement circonscrits (Werneck), Ces espaces, qui ne sont autre chose que les pôles, affectent en avant et en arrière une disposition différente. Le pôle antérieur a l'aspect d'une figure triangulaire à côtés concaves en dehors, dont l'un des angles est dirigé en haut et les deux autres latéralement et en bas. Le pôle postérieur se présente sous la forme d'un quadrilatère, dont les côtés sont courbes et se regardent par leur convexité. Les fibres se terminent au pourtour de ces figures sur le prolongement de leurs angles et de leurs bords, de sorte qu'elles occupent à la face antérieure trois segments triangulaires adossés par les côtés, et à la face postérieure, quatre de ces mêmes segments, mais d'une moindre étendue. Aussi le cristallin, faiblement comprimé entre les doigts, se partage-t-il avec une grande régularité en trois ou quatre portions, qui diminuent d'épaisseur de la superficie au centre et qui convergent toutes vers les points de terminaison des fibres. Mais comme la substance qui remplit l'espace médian envoie des prolongements secondaires dans toute l'épaisseur de la lentille, chacun des trois ou quatre segments triangulaires peut être subdivisé à son tour autant de fois qu'il existe de ces cloisons rayonnantes.

Nous venons de voir que la substance cristalline se compose de deux couchesprincipales : l'une, mince, superficielle, formée de cellules dont une partie est libreau milieu d'un liquide assez rare et dont le plus grand nombre se réunit et se superpose irrégulièrement; l'autre, profonde, très épaisse, constituée par des fibres qui s'arrangent et se dirigent de manière à produire des lames d'une épaisseur variable et d'une courbure déterminée, s'emboltant toutes les unes dans les autres.

Sous le rapport de sa consistance, on a divisé le cristallin en trois couches ou segments concenriques, qui sont, de la périphérie au centre : 4º une couche très mince, en partie molle, en partie liquide (cellules, humeur de Morgagni); 2º une couche beaucoup plusépaisse, collante, visqueuse, s'écrasant facilement : c'est l'écorre ou la couche corticole; 3º enfin une couche assez dure, analogue à une petite boule de gomme, et désignée sous le nom de noque du cristallin.

Usage. — Le cristallin est l'organe principal de la réfraction; son pouvoir réfringent surpasse celui des autres milieux de l'œil: Brewster le porte à 1,384. Mais il n'est pas également réfringent dans toute son étendue: les couches profondes, qui sont les plus solides et les plus denses, sont aussi les plus réfringentes.

# 3° CORPS VITRÉ.

Le corps vitré, limpide, transparent, apparaît comme un globe de cristal lorsque les membranes de ciui ont été enlevées. Il occupe les trois quarts postérieurs de la cavité oculaire, et répond, dans la plus grande partie de son étendue, à la rétine, qui se moule sur a surface et lui forme une enveloppe immédiate. En avant, il présente une fosse ou excavation d'un diamètre de 9 ou 10 millimètres, qui s'adapte exactement à la convextié postérieure du cristallin : cure la rétine et le cris

tallin, les procès ciliaires s'appliquent sur lui et le recouvrent à la manière d'une bandelette circulaire. Le corps vitré est presque partout libre de connexions intines, mais en arrière il tient à la papille du nerf optique par les vaisseaux capsulaires, et, au niveau du pourtour de l'excavation, il adhère aux procès ciliaires et à la capsule cristalline. Son épaisseur, mesurée du centre de l'excavation antérieure à la tache jaune, est de 12 ou 14 millimètres; son diamètre en largeur, vers le milieu de l'œil, est généralement de 2 centimètres. D'après Petit, il pèse 5,51 grammes; tandis que Krause ne lui a trouvé en moyenne qu'un poids de 3,78 grammes. Son pouvoir réfringant est représenté par le nombre 1,335, celui de l'air étant 1.

On distingue dans le corps vitré la membrane hyaloïde et l'humeur vitrée.

4º La membrane hyaloide forme une enveloppe complète à l'humeur vitrée. C'est un feuillet très mince, parfaitement incolore, assez résistant, dépourvu de nerfs et de vaisseaux sanguins, se troublant par l'action de l'alcool et des acides. Sa surface extérieure, convexe et lisse, est en rapports directs avec la rétine, qui s'applique sur elle sans y adhérer. De sa surface intérieure part une multitude de filaments qui plongent et s'entrecroisent dans toute l'épaisseur de l'humeur vitrée, dont ils sout difficiles à isoler.

Arrivée à la circonférence externe du corps ciliaire, la membrane hyaloïde semble s'épaissir et se plisser, contracte des connexions intimes avec les procès ciliaires, les abandonne ensuite et se porte en avant pour se diviser en deux lames qui embrassent la capsule cristalline. Toute cette portion de la hyaloïde qui s'étend depuis l'ora servate jusqu' au pourtour du cristallin constitue une couronne rayonnée, teinte par des globules pigmentaires, moins large du côté male que du côté temporal, et offrant la forme et l'aspect des procès ciliaires de la choroïde, quoique d'une étendue plus considérable. Cette couronne, appelée zone de Zinn, lame ciliaire, procès ciliaires de corps vitré, se compose de lignes radiées, alternativement noires et transparentes; les premières représentent des plis saillants, les autres des dépressions qui correspondent aux intervalles de ces mêmes plis.

Le corps ciliaire de la choroïde et la zone de Zinn s'unissentaj une manière intime; quand on vient à les séparer, on voit qu'il existe entre eux un véritable engrènement, de sorte que les rayons saillants de l'un sont reçus dans les intervalles de l'autre, et réciproquement; anssi la plupart des anatomistes considèrent-ils la lame ciliaire comme l'empreinte des procès ciliaires de la choroïde sur la membrane de l'humeur vitre. Tout à fait en avant, la zone de Zinn ne contracte pas d'union avec les procès ciliaires et se trouve simplement recouverte par leurs sommets renflés. On doit done lui considèrer une partie alhérente et une partie ilbre: la prenière, beaucoup plus considérable, placée en arrière; la seconde, très petite, située à la région antérieure.

Au moment où la membrane hyaloïde se dégage du corps ciliaire, elle se divise en deux feuillets: l'un antérieur, il autre postérieur. Le feuillet autrérieur, qui forme la portion libre de la meliaire, passe sur la circonfèrence du cristallin et va se continuer avec la pavoi antérieure de la capsule. Le feuillet postérieur se dirige vers l'axe de l'œil, tapisse l'excavation du corps vitré, et sapplique sur la paroi correspondante de la membrane capsulaire. Muis tandis que le feuillet antérieur se confond intimement avec celle-ci et ne peut en être distingué qu'au pourtour de la lentille, le feuillet postérieur, au contraire, est seulement contigu à son segment postérieur dont il est facile de le détacher à l'aide d'une macération prolongée. Les deux feuillets, à partir du point de leur origine, se portent en divergeant l'un en arrière et l'autre en avant, de manière à limiter tout autour de la circonfèrence du cristalli un espace prismatique qui porte le nom de canal godronné, ou canal de F. Petit. Cet espace circulaire, dont les dimensions en profondeur et en largeur ne dépassent jamais un millimètre, contient, dit-on, quelques gouttelettes de liquide. Ses parois affnissées et presque contiguês sont formées, l'antérieure, par la portion libre de la zoue de Zinn; la postérieure, par la portion libre de la zoue de Zinn; la postérieure, par la portion libre de la zoue de Rin la paroi interne, par le bord de la capsule cristalline.

Lorsqu'on insuffle le canal de Petit, la paroi antérieure se soulève et paraît ondulée; elle présente une série circulaire de bosselures placées de distance en distance, à des intervalles réguliers et simulant autant de cellules distinctes. Cette disposition est due à la présence d'un grand nombre de brides ou faisceaux fibreux qui se dirigent de l'extrémité des procès ciliaires à la cap sule du cristallin et qui étranglent le canal distendu par l'insufflation.

M. Dugès rejette l'existence d'un conduit circulaire unique, et décrit à la circonférence du cristallin une rangée de canalicules coniques, antéro-postérieurs, disposés les uns à côté des autres. Le canal godronné, suivant lui, se trouve aiusi divisé, par des plis ou cloisons dont le nombre égale celui des procès ciliaires, en une multitude de compartiments qui s'ouvrent au moyen d'une fente dans les intervalles des faisceaux fibreux et établissent une libre communication entre l'humeur vitrée et la cliambre postérieure.

M. Bibes admet également des canalicules distincts, destinés au passage de l'humeur aqueuxe qu'il regarde comme un produit du corps vitré. A l'appui de cette opinion, il cite une expérience qui consiste à suspendre l'œil par le nerf optique après avoir détaché la cornée; l'humeur vitrée suinte alors au pourfour du cristallin et s'écoule à moitié ou aux deux tiers dans l'espace de vinst-matre beures.

La membrane hyaloïde, au niveau de la papille du nerf optique, se réfléchirait sur elle-même, d'après M. Jules Cloquet, et formerait autour de l'artère capsulaire une gaine infundibuliforme (eanal hyaloïdien) qui traverserait d'arrière en avant le corps vitré pour veuir se terminer à la fosse cristalline.

2º L'humeuv vitrée est le liquide incolore, légèrement visqueux, qui remplis le sac clos de toute part, formés par la membrane hysloide. Il ne peu plus dense que l'humeur aqueuse, elle offre avec elle une grande aualogie dans sa composition chimique. L'adhérence qu'elle contracte à la surface interne de son enveloppe, adhérence telle qu'on ne peut en détacher celle-ci, la disposition qu'elle présente après avoir été congelée, son écoulement presque toujours incomplet à la suite d'une incision, ont fait penser qu'elle n'était pas uniquement composée de liquide, et qu'un tissu solide strouvait dissérmie dans toute sa masse. La membrane lyasloide enverrait de sa surface interne une multitude de prolongements lamelleux qui s'entrecroiseraient et formeraient des loges ou cellules dans toute l'épaisseur du corps vitré. Les cellules et le liquide qu'eltes contiennent seraient les parties constituantes de l'humeur vitrée. Dans l'œil soumis à la congélation, le corps lyaloidien se reduit en effet en petits glaçons qu'il est facile d'isoler au bout d'un certain temps, lorsque l'œil commeuce à degleet. D'apres Demours, on parvient, à l'aide d'une aiguille, à enlever de leur surface une pellicule membraneuse qui les enveloppe et représente les parois des cellules qu'ils remplissaient.

On croit généralement que toutes ces cellules communiquent entre elles, parce qu'il suffit d'une piqu're faite à la hyaloide pour que son contenu s'écoule presque en totalité. Le corps vitré prend dans l'alcool une teinte opaline; placé dans l'eau bouillante, il disparaît bientôt et laisse un petit noyau de substance colorée qui est sans doute formé par la membrane et les parois des cellules de l'humeur vitrée.

#### VAISSEAUX ET NERFS DE L'ORBITE ET DE L'OEIL.

#### 1º ARTÈRE OPHTHALMIQUE.

Née de la carotide interne, cette artère pénètre dans l'orbite par le trou optique et passe successivement au-dessous, en dehors, au-dessus et en dedans du nerf optique. Dans son trajet, qui est ordinairement flexueux, elle fournit treize branches principales, dont onze colluterales et deux terminales.

. Des branches collatérales, deux, la lacrymale et l'artère centrale de la rétine, naissent en dehors du nerf optique; cinq, la sus-orbitaire, les musculiares supérieures et inférieures, les cliaires postérieures et autrieures, pernent leur origine lorsque l'artère principale est au-dessus du nerf optique; quatre naissent en dedans de ce nerf, ce sont les ethmoïdales postérieure et antérieure, et les palpèbrales supérieure et inférieure. Les deux branches terminales sont la frontale et la nasale.

Branches qui maissent endehors du verf optique. — 1º La lacryunde se distribue à la glande lacrymale et à la paupière supéricure. 2º L'artère centrale de la rétine s'enfonce dans le nerf optique et se distribue dans la retine dont elle constitue la couche vasculaire; elle fournit l'artère centrale du corps vitré, et les divisions de cette dernière forment un réseau qui double la capsule du cristallin.

Bronches qui naissent au-dessus du nerf optique. — 1º La sus-orbitaire longe la partie moyenne de la voûte de l'orbite, sort de cette cavité conjointement avec le nerf frontal externe par l'échancrure sourcilière, et se distribue dans l'épaisseur des parties molles du front et même dans le périoste et le diploé de l'os frontal. 2º Les ciliaires ont été divisées en ciliaires antérieures (émanées des hranches musculaires), et ne ciliaires patieireures longues et courtes, svivant qu'elles perforent la selérotique en avant près de la cornée, ou en arrière près du nerf optique. Les postérieures longues et les antérieures vont former le grand cercle artériel de l'iris; les postérieures courtes edistribuent à la selérotique, à la choroide, à la circonférence externe du cercle ciliaire, aux procès ciliaires; et quelques unes de leurs ramifications vont s'anastonoser avec de petites branches fournies par le grand cercle de l'iris, 3º Les musculaires forment habituellement deux faisceaux, l'un supérieur, l'autre inférieur : le premier se distribue dans les muscles droit supérieur, d'oùt interne, grand oblique de l'œil et élévateur de la paupière supérieure; le second se perd dans les muscles droit externe, droit inférieur et petit oblique.

Bronches qui naissent en dedans du nerf optique.— 1º Artères ethnoïdales antérieure et postérieure. La première s'engage dans le trou orbitaire interne et autérieur, coujointement avec le fliet ethnoïdal de la branche unsaise du nerf optithalnique de Willis; la seconde penière dans le conduit orbitaire interne et postérieur. Toutes les deux se dirigent, de ces conduits, vers la lame criblée de l'ethnoïde, où elles se divisent en rameaux méningiens destinés à la faux du cerveau, et en rameaux nasaux qui pénètrent dans les fosses nasales par les trous de la lame criblée. Ces rameaux edistribuent dans la membrane muqueuse pitutiaire, où ils s'anastomosent uu grand nombre de fois entre eux et avec les divisions de l'artère sphéno-palatine (branche de la maxillaire interne). 2º Artères papièbrales supérieure et inférieure. Celles-ci, nécs de l'ophthalmique, au uiveau de la poulie cartilagineuse du grand oblique, se distribuent l'une à la paupière supérieure, l'autre à la paupière inférieure; clacune d'elles forme, dans toute la longueur de la paupière qui lui corrèspond, une areade située entre le cartilage tarse et la portion palpèbrale de l'orbiculaire. La palpèbrale inférieure s'anastomose avec la branche orbitaire de la sous-orbitaire, et de cette auastomose natu un ramea and dans la muqueuse du canal nasal.

Branches terminales de l'ophthalmique. — 4º L'arrère nasale, née à la partie antérieure et interne de l'orbite, en sort au-dessus du tendon de l'orbitealier; après avoir fourni quelques ramuscules au sac lacrymal, elle se divise en deux rameaux, dont l'un (rameau angulaire) s'anastomosc par inoscultaton avec l'artère faciale, tandis que l'autre (dorsal du nez) se distribue sur le dos du nez et s'anastomose avec l'artère de l'aile du nez (émanation de la faciale). 2º L'arère r'ontale se réfléchit de bas en haut sur le front, parallèlement à l'artère sus-orbitaire, avec laquelle elle sanastomose fréquements de tre d'istribue dans tous les téguments du front, avec laquelle elle sanastomose fréquements, et se distribue dans tous les téguments du front.

#### 2º VEINE OPHTHALMIQUE.

Très volumineuse, elle commence par une forte anastomose avec l'angulaire, sur le dos du nez, et se jette en s'élargissant (sinus ophthalmique), dans le sinus caverneux, formant ainsi une large voie de communication entre les veines extérieures et intérieures du crâne. Dans son trajet, elle reçoit toutes les veinules de l'œil et de l'orbite, qui correspondent aux divisions des artères. Sui-ant M. Denovilliers, les deux veines qui correspondent aux artères cliaires antérieures sont formées par quatre ou cinq petites veines venues de chacun des groupes de vaisseaux toncbillonnés (neus verticesa), vaisseaux oui recoivent eux-mêmes le sang des veines iriennes.

# 3º NERFS DE L'ORBITE ET DE L'OEIL.

Indépendamment du nerf optique (nerf de la deuxième paire) et des nerfs ciliaires, qui sont entièrement destinés au globe oculaire, on trouve encore dans l'orbite le moteur oculaire commun (nerf de la troisième paire), le pathétique (nerf de la quatrième paire), la branche ophithalmique de Willis (portion de la cinquième paire), et le moteur oculaire externe (nerf de la sixième paire).

Ces quatre derniers se rendent aux parties accessoires de l'œil, et ont été désignés sous le nom de nerfs de l'orbite; on rattactic encore à leur description celle du gauglion ophthalmique.

4º Nerf optique. — A partir du chiasma, où ce nerf se sépare de celui du côté opposé, il pénètre dans l'orbite par le trou optique, environné par une gaîne fibreuse de la dure-mère; atteint la partie postérieure, inférieure et interne du globe de l'œil, traverse la sclérotique et s'épanouit en rayonnant pour former la rétine.

Nous savons déjà quelle est la texture du nerf optique, jusques et y compris le chiasma; à partir de cet ednoit, le nerf s'enveloppe d'une gaine névrifientatique formée d'abord par les trois membranes du cerveau; l'arachnoide l'abandonne au niveau du trou optique et se réflécilit sur la dure-mère; celle-rivares le trou optique et se partage en deux feuillets, dont l'un, externe, se continue avec le périoste de l'orbite, tandis que l'interne accompagne le nerf jusqu'à la sclérotique. Quant à la pie-mère, non seulement elle entoure le nerf optique, mais elle envoie encore dans son intérieur des prolongements ou cloisons qui le divisent en canaux longitudinaux de plus en plus ténus, dans lesquels est contenue la substance nerveuse; aussi est-ce avec raison que M. Cruveillipier a comparé la structure de ce nerf à celle de la moelle de jonc.

Au centre du nerf optique, on trouve l'artère centrale de la rétiue et sa veine satellite, mais ce ne sout pas les seuls vaisseaux que l'on puisse signaler dans son intérieur. D'après Hyrl, l'artère ophthalmique lui fournit encore deux branches : l'une, externe ou vaginale, qui pénètre sa gaîne; l'autre, interne ou interstitielle, qui passe entre la gaîne et la substance nerveuse, se divise en rameux flexueux et déliés qui décrivent autour de cette substance, des tours distants de un quart à une demi-ligne, pénètrent dans son intérieur et se placent entre les fibres nerveuses, avec lesquelles elles marchent parallèlement.

2º Norfs de l'orbite. — Ils pénêtreut dans l'orbite par la fente sphémoidale, en passant, les uns (moteur oculaire commun, nasal et moteur oculaire externe) dans l'anneau des muscles droits, les autres (pathétique, lacrymal et frontal) au-dessus de l'anneau. Les nerfs moteur oculaire commun, pathétique et moteur oculaire externe, fournissent à tous les muscles de l'eil, ainsi qu'à l'élévateur de la paupière supérieure, des rameaux répartis de la manière suivante: ecux du moteur oculaire commun se rendent aux muscles droit supérieur, droit inférieur, droit interne, petit oblique et dévateur de la paupière supérieure; le pathétique est uniquement destiné au muscle grand oblique; enfin le moteur oculaire externe se distribue entièrement dans le muscle droit externe. Les nerfs frontal, lacrymal et nasal, tous rameaux de l'ophthalmique de Willis (branche du trijumeau), se rendent à la glande lacrymale, à la paupière supérieure, aux téguments cutanés du front et du nez et à la muqueuse nasale; le nasal envoie au ganglion ophthalmique un filet qui constitue sa racine sensitive.

Ganglion ophthelmique. — Rectangulaire, situé au côté externe du nerf optique, immédiatement du rou optique, ce renflement reçoit par son angle postérieur et supérieur un rameau long et gréle du nerf nasal, et par son angle postérieur et inférieur un rameau gros et court d'une des branches du moteur conlaire commun (branche du muscle petit oblique); entre ces deux filets, qui sont considérés comme les raciues sensitive et motrice du ganglion, on voit aboutir une troisième racine, émanée du ganglion cervical supérieur, et envisagée à casse de cela comme racine untriture. Des deux angles autérieurs du ganglion ophthalmique, nais: n. les nerfs ciliaires très gréles, rassemblés en deux faisceaux qui traversent la sclérotique autour au nerf optique et se rendent dans le cercle ou ganglion ciliaire.

# USAGE DES ORGANES DE LA VISION.

L'appareil de la vision se compose de parties essentielles, le ner optique et le globe oculaire, et de parties accessiores ou tutamina ocult. Les parties essentielles sont destinées à nous rendre sensibles à l'action de la lumière, à nous faire connaître par son intermédiaire la couleur des corps, leur forme, leurs dimensions et leur position par rapport aux objets environnants. Les parties accessoires servent à mouvoir et à protéger les parties essentielles. J'ai déjà indiqué rapidement l'usage de chacune de ces parties constituantes, à mesure que je les ai dicerites; aussi je me propose actuellement de tracer en quelques mots la marche des rayons lumineux depuis leur entrée dans le globe coulaire jusqu'a la rétine, et de donner une idée de la formation des images sur cette dernière membrane.

On sait que tous les points d'un corps lumineux par lui-même ou éclairé lancent en tous seus des rayons divergents de manière à former des cônes répondant par leur sommet à claucun des points du corps. Supposons un de ces faisceaux lumineux tombant sur la cornée transparente : une partie des rayons qui le composent est réfléchie par cette membrane et lui donne son brillant, l'autre partie la traverse. Parmi ces dérniers, le rayon central, ou axe optique, qui arrive perpendiculairement sur la cornée, n'est pas dévié et traverse également en ligne droite toutes les humeurs de l'œil; les autres, obliques à une surface convexe, et passant de l'air dans un milieu plus dense, subissent une réfraction qui les rapproche du rayon central. Parvenus derrière la cornée, ils trouvent l'humeur aqueuse, dont la force réfringente un peu moindre leur conserve à peu de chose près la convergence qu'ils viennent d'acquérir. Rendus moins divergents par ces deux milieux, les rayons pénètrent en plus grand nombre par l'ouverture de la pupille et rencontrent le cristallin, qui, en raison de sa densité et de sa forme lenticulaire, les réfracte avec force et augmente leur convergence; enfin se présente le corps vitre, milieu d'une densité et d'un pouvoir réfringent inférieurs à ceux du cristallin, mais dont la face antérieure concave permet aux rayons de se rapprocher encore et d'aller former leur forers ur la rétieur.

Si maintenant chacun des cones lumineux lancés par un objet éclairé ya former son foyer sur la rétine et y peindre ainsi l'image du point dont il est émané; tous ces cônes conservant entre eux les mêmes rapports d'obliquité et subissant les mêmes réfractions, on aura sur la rétine une image complète de l'objet. Cette image produit sur la membrane nerveuse de l'œil un ébranlement qui se communique au nerf optique et est transmis par lui au sensorium commun, dans lequel s'opère la sensation.

Les images qui se forment au fond du globe oculaire sont toujours renversées, parce que les rayos lumineux s'entrecroisent avant d'arriver sur la rétine, de manière que ceux partis du haut de l'objet se trouvent à la partie inférieure de l'espace occupé par l'image, tandis que ceux venus de la partie inférieure sont placés en haut du même espace; mais le jugement naturel, rectifié d'abord par le toucher et fortifié ensuite par l'habitude, nous fait rapporter les objets à leur véritable situation.

En résumé, les milieux diaphanes du globe oculaire laissent passer les rayons lumineux et changent leur direction de manière à les faire converger sur la rétine; celle-ci est doublée d'une couche pigmentaire noire qui absorbe la lumière et l'empéche de troubler la metteé des images; enfin la sensibilité de la rétine est encore ménagée, au moyen d'un voile membraneux, mobile, sensible au contact des rayons, qui se contracté ou se dilate suivant qu'ils sont plus intenses ou plus faibles, et n'en laises jamais passer qu'une quantité convenable.

Tout cet ensemble constitue un instrument d'optique supérieur à ceux qu'il est permis à l'homme de construire, car en même temps qu'il donne des images parfaites, qu'il est achromatique, que l'aberration de sphéricité est empéchée par la présence de l'iris, il peut encore s'adapter pour la vision à distance, excepté toutefois dans les infirmités connues sous le nom de myopie et de presbutie.

#### PLANCHE 78.

Elle présente la sclérotique et la cornée transparente, la choroide et l'iris, ainsi que les vaisseaux et les nerfs de ces membranes.

Prágnantos. — Pour obtenir la face extérieure de la selérolque, il suffit de couper, en rasant, les insertions des muscles sur le globs de l'euit, et de détacher celut-ci des paties moiles qui l'environment. On avra la face intérieure, en faisant une section horizoniale ou verticale da globe oculaire, en débarrassant sa cavité de son contenn, et en enlevant avec des pinces les membranes qui tajassent la face intérieure de la selérollement.

La face extérieure de la choroide se prépare de la manière soivante : On saisit la sclérotique avec le mors d'une pince, en tenant le globe oculière suspendit ; on incise la portion pincée; puis, introduisant la pointe monsse des clseaux entre la sclérotique et la choroile, on coup- la première de ces membranes circulairement, dans le sens vertical ou horizontal, en ayant soin de ne pas déclitrer la choroide, sans quoi les humeurs de l'enil s'échappensient. On enière ensuite avec précaution le lambeau de la sclérotique, en coupant les vaisseaux et les nerfs qui retiennent les deux membranes, et l'on redouble d'attention au niveau du ligament ciliaire où l'adilérence est plus intense.

Pour la face intérieure de la choroïde, la préparation est la même que pour la face intérieure de la sciérotique, seulement on n'eulève pas les humeurs et la rétine,

# Explication de la figure 1.

a. Nerí optique et sa gaine fibreuse. — b. Surface extérieure de la sclérotique. — c. Cornée transparente au travers de laquelle on voit l'iris.

# Explication de la figure 2.

a. Sclérotique vue par la face antérieure. - b. Cornée transparente.

## Explication de la figure 3.

Sciérolique traversée en arrière et en avant par les valsseaux ciliaires, qui envolent aussi des ramifications aur sa surface extérieure.

#### Explication de la figure 4.

a. Surface intérieure de la selérotique. — b. Gaine du nerf optique. — c. Surface intérieure de la cornée. Cette figure, aint-que la figure 7, permet d'apprécer les différences d'épaiseur que la selérotique présente en avant, en arrière et au niveau des insertions des mu-cles droits; on voit encore que la cornée transparente, plus épaises au contre qu'à la circonférence, est aussi plus épaises au contre qu'à la circonférence, est aussi plus épaises au contre qu'à la circonférence.

#### Explication de la figure 5.

a, a, g. Coupe de la seferatique. — b. Surface extérieux de la choroide, sur laquelle on voit, c, c, le vaiseaux veineux ionubilionnés (couse vorticosa). Sur un plan plus susperiéciel, on voit encorre, d, d, les neré ciliaires qui, apres avoir traversé la selévoique, rampent entre elle et la choroide pour se rendre, en se divisaux vers e, cercle ou anneau elliaire egagion collaire, — f. Esce antérieure de l'fris. — g. Ouverture pupillaire.

# Explication de la figure 6.

a,a. Surface extérieure de la choroïde et de l'tris. On voit les réseaux artériels de ces deux membranes, riournis par les artières ciliaires qui, après avoir traversé la selérotique, se divisent en b,b, ciliaires postérieures pour la choroïde, et en c,c,c, ciliaires antérieures, d'asilorès à l'Tris.

#### Explication de la figure 7.

a, a. Coupe de la sclérolique. -b. Coupe de la cornée. -c. Surface intérieure de la choroide. -d. Corps et procès clilàtres. -c. Iris reçu dans une rigole circulaire formée en arrière par le corps clilàtre, et en avant par f. le ganglion clilàtre. -g, g. Coupe du canal de fontans. -h. Prottou de la rétine se continuant en arrière avec, i, la substance du nerf optique. -j, j, Gaine du nerf optique se continuant avec la selérotique provonement dite

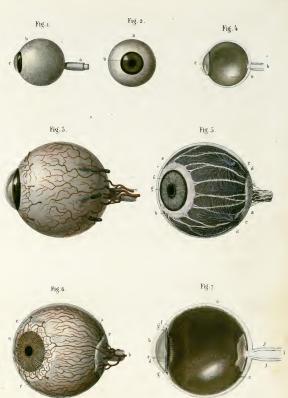

PL.79.















# PLANCHE 79.

On voit sur cette planche, l'emboîtement des trois membranes de l'œil, l'iris, la membrane pupillaire et la rétine.

#### · FIGURE 1.

PRÉPARATION. — Incisez la sedérolique, comme on l'a indiqué dans la planche précédente, et renversez les deux lambeaux de chaque côté, pour découvrir les nerfs cilialres rampants entre la sclérolique et la chorolite, Échaucrez cette dernière membrane, pour mettre à nu la rétine; enfin l'ablation d'une portion de celle-ci permet de voir plus profondément le corps vitré et le cristallin. Une section verticale moutrerà l'épaisseur de la comée et de l'Iris.

#### Explication de la figure 1.

a, a. Lambeau de selérotique renvérsé. — b. Chorofde, — c, c. Nerfs ciliaires traversant la selérotique, pour se placer entre elle et la chorofde, — d. Bétine échancrée, — e. Corps vitré. — f. Cristallin. — g. Coupe médiane de l'Iris, — b. Coupe médiane de l'Iris, — b. Coupe médiane de l'action de l'action de la cornée transparente. — i. Clambre antérieure, — j. Clambre postérieure, — k. Canal de Fontana, placé entre le cerde ciliaire et l'iris, d'une part, et la selérotique et la cornée, d'une autre part, et la selérotique et la cornée, d'une autre part per l'action de l'action de

#### FIGURE 2.

Práźanatriox. — Sur la face antérieure du globe oculaire faites une section médiane et verticale d'une portion de la séderótique et de la cornée, et enlevez un des lambeaux, de manière à mettre à nu l'iris, la pupille, le cercle ciliaire et la choroide. L'ablation d'une partie de l'iris vous montrera les procès ciliaires placés derrière extet doison.

# Explication de la figure 2.

a. Cornée transparente taillée en biscou aux dépens de sa face extérieure, pour s'enchásser dans le bissou all à sur la surface intérieure de b, b, la sclérolique. -a, if.s. -d. Pupille. -a, -c Crecle ciliafre. -f, Choroide, sur laquelle on voit la terminaison dichoiomique des nerfs ciliaires. -g. Procès ciliafres. -b. Cristallin.

#### FIGURE 3.

Phépanation. — Parlagez le globe oculaire en deux moitiés, l'une antérieure, l'autre postérieure, et étudiez sur la face postérieure de la moitié antérieure le corps et les procès ciliaires ainsi que la face postérieure de l'iris.

# Explication de la figure 3.

a, a. Coupe de la sclérotique. — b, b. Cloroïde. — c, c. Corps ciliaires. — d, d. Procès ciliaires, dont une partie est renversée en dehors. — e. Face postérieure de l'iris. — f. Ouverture pupillaire au travers de laquelle on voit la cornée.

#### FIGURE 4.

PRÉPARATION. — Injectez les artères ciliaires de l'œil d'un fœtus âgé de trois ou quatre mois, et découvrez le réseau vasculaire de la membrane pubillaire.

# Explication de la figure 4.

A, A. Artères ciliaires se divisant et s'anastomosant pour former le réseau de la membrane pupillaire.

#### FIGURES 5, 6 et 7.

PRÉPARATION, -- Découvrez la rétine par l'ablation de la sclérotique et de la choroïde,

#### Explication de la figure 5.

a, a. Rétine vue de profil, se continuant en arrière avec la substance du nerf optique. — b. Couronne clitaire de Zinn, empiétant sur, c, la circonférence externe du cristallin. — d. Lambeau de la choroïde renversé. — e. Lambeau de la selérotique renversé. — f. Veines de la rétine, vues par transparence et sans injection.

# Explication de la figure 6.

a, a. Rétine. - b, b. Couronne ciliaire de Zinn. - c. crisiallin. Le tout vu de face.

#### Explication de la figure 7.

a,a. Surface intérieure de la moitlé postérieure de la rétine avec son réseau veineux, — b. Tache jaune. — c. Insertion du nerf optique, — d. Choroïde, — e. Sclérotique.

#### PLANCHE 80.

Corps vitré, cristallin, et résumé général de tout le globe oculaire.

Phéparation des onze premières figures. — Pour obtenir le cristallin et le corps vitré, il suffit d'enlever les trois membranes de l'œil. Cette préparation pent se faire sur un œil frais, ou sur un œil que l'on a soumis préalablement à une macération de vingt-quatre leures dans l'alcol ou dans un acide affaibil; on voit alors la texture intime du cristallin, et l'ou peut constater la présence de la membrane byaloide, devenue demi-transparente par la macération. On ne peut s'assurer de la texture cellaidre du corps vitré que sur un œil congelé.

#### Explication de la figure 1.

a, a, Corps vitré vu de profil; son excavation antérieure se moule sur le cristallin.

# Explication de la figure 2.

a,a. Segment antérieur du corps vitré, et, b, du cristallin. — c. Couronne cillaire de Zinn, dépourvue de pigment.

# Explication de la figure 3.

Section verticale et antéro-postérieure de : a, Cristallin ; b, membrane hyaloïde; c, couronne ciliaire de Zinn; d, humenr vitrée, et e, canal de F. Petit.

# Explication des figures 4, 5 et 6.

a. Cristallin d'enfant, — b. Cristallin d'adulte. — c. Cristallin de vieillard,

# Explication des figures 7 et 8.

a, a, a. Les trois segments de la face antérieure du cristallin. — b. Pôle antérieur. — c, c, c, c. Les quatre segments de la face posiérieure. — d. Pôle posiérieur.

# Explication de la figure 9.

Segmentation de la face antérieure du cristallin, écartement des segments et leur division en lames. — a. Noyan du cristallin en partie recouvert.

#### Explication de la figure 10.

a, Cristallin vu de profil. - b, Pôle antérieur. - c, Pôle postérieur.

#### Explication de la figure 11.

Coupe verticale et antéro-postérieure du cristallin, sur laquelle on voit la disposition concentrique des lames.

#### FIGURE 12.

Préparation. — Après avoir soumis un œil à la congélation, partagez-le verticalement et d'arrière en avant en deux moltiés.

# Explication de la figure 12.

a. Paupière supérieure, et le, paupière inférieure; on voit les différentes couches qui les composent. — c, c. Conjonctive se réfléchis-ant de la face postérieure de la paupière sur la face antérieure du globe oculaire, — d, d. Aponérvose orbilo-oculaire, »e prolongeant sur, «, la gaine du nerf optique, et envoyant des gaînes sur les muscles, f, droit supérieur, «t, g, droit inférieur. — h, h. Sclérotique renforcée en arrière par la gaîne du nerf optique, et en avant par l'expansion des aponérvoses des muscles droits. — i. Cornée transparente coupée de manière à montrer sa texture lamelleuse. — j, j. Chorotiè. — h. Cerde ciliaire. — l. Corpe st procès ciliaires. — m. Iris et pupille. — n, n. Canal de Fontana. — o, o. Rétine se continuant avec la substance du nerf optique. — p. Couronne ciliaire de Zinn. — q, q. Membrane bytabidé. — r, Arrère capsulaire logée dans le caual hyalotiden. — s, s. Humeur vitrée et ses cellules. — l. Cristallin et sa capsule. — u, u. Canal godrouné ou de F, Pettt. — r. Chambre antérieure. — x. Chambre postérieure.



# ORGANES DE L'OUIE.

Les oreilles, ou organes de l'ouie, sont deux appàreils destinés à recueillir, à renforcer les vibrations des corps sonores, et à transmettre à l'encéphale, au moyen du nerf spécial de l'audition, les
impressions produites par ces vibrations. Elles sont placées de chaque côté de la base du crâne,
dans l'épaisseur du temporal, au-devant de l'apophyse mastoidienne. Clincune d'elles se compose
de trois parties distinctes par leur organisation aussi bien que par leur rôle physiologique. Darties sont : 1' l'oreille externe, qui comprend le pavillon et le conduit auditif externe;
2' l'oreille moyenne, formée par la cavité tympanique et ses annexes; 3' l'oreille interne ou lobyrinthe, constituée par une série de cavités osseuses diversement contournées (vestibule, limaçon,
canaux d'emi-circulaires), dans lesquelles viennent se répandre les ramifications du nerf auditif.

# OBEILLE EXTERNE.

C'est la partie la plus extérieure de l'organc; évasée en dehors, rétrécie en dedaus, elle semble faire l'office d'un cornet acoustique destiné à recueillir les ondes sonores et à les diriger vers les organes situés plus profondement. Elle se compose du pærillon et du canduit auditif externe.

# PAVILLON (AURICULE).

Mince, aplati, élastique, de forme à peu près ovalaire, plus large en haut qu'en bas, le pavillou est situé derrière l'articulation de la màchoire inférieure. Il est fixé très solidement en avant, par la peau, par des muscles et des ligaments, et par sa continuité avec le conduit auditif externe; mais en arrière il est libre, et semble comme détaclé des parties latérales du crâne, avec lesquelles if forme un angle de 30 à 55 degrés, ouvert en arrière. Cet angle varie beaucoup suivant les individus; il est plus petit chez ceux qui ont l'habitude de porter des coiffures qui appliquent les orelles contre la tête; rarement il mesure moins de 10 degrés; son développement est en rapport direct avec la finesse de l'ouic plus de l'avec de l'ave

On considère au pavillon, une face interne, une face externe et une circonférence.

A. La face externe, excavée profondément dans sa partie moyenne (conque), pour se continuer avec le conduit auditif externe, présente des éminences et des enfoncements, qui sont :

4º L'hélix, repli à peu près demi-circulaire qui borde la circonférence de l'oreille. Il commence vers la partie postérieure de la conque, au-dessus de l'orifice du conduit auditif externe, se dirige obliquement en avant et en haut au-dessus du tragus, puis-se prolonge en s'amincissant sur le contour du pavillon et se termine en mourant sur le lobule et l'anthélix.

2º Rainure de l'hélix. — C'est la rainure demi-circulaire concentrique à l'hélix. Très profonde à son origine, c'est-à-dire dans la conque, elle est à peine marquée à sa terminaison.

3° Anthélix. — On appelle ainsi l'éminence concentrique à l'hélix et à sa rainure. L'anthélixnait au-dessus de la conque et à la partie antérieure de l'oreille, par deux branches : l'une inférieure, saillante, comme tranchante, qui limite la conque en haut en arrière; l'autre supérieure, mousse et moins longue; il se termine par une petite saillie, au-dessus de l'autitragus.

Ses deux branches ou racines interceptent entre elles un enfoncement plus large en avaut qu'en arrière, qui a reçu le nom de fossette movieulaire (fossette de l'anthélix), et qui est appelé par Huschke, fossette triangulaire; la fossette uaviculaire est, pour cet anteur, le sillon de séparation de l'hélix et de l'anthélix (rainure de l'hélix).

d' Trogus. — Le tragus est une petite lame triangulaire, de consistance cartilagineuse, aplatie de dehors en dedans, placée au-devant du conduit auriculaire qu'elle peut boucher quand on l'absise, et séparée de l'hélix par un sillon. Son sommet, arrondi, est dirigé en dehors et en arrière; sa base regarde en dedans et en avant; une de ses faces, concave, tournée vers l'orifice du conduit auriculaire, est garnie de poils chez l'adulte et le vieillard; l'autre face, convexe, se continue insensiblement avec la ioue.

. 5° Antitragus. — De même forme que le tragus, vis-à-vis duquel il est situé et dont le sépare en avant une échancrure assez profonde (échancrure de la comque), l'antitragus se continue en arrière avec l'extrémité antérieure de l'anthélix. Sa face interne, hérissée de poils comme celle du tragus, regarde en haut et en dedans; sa face externe regarde en bas et en dehors.

6º Conque. — La conque est un enfoncement infundibuliforme, borné par l'anthélix, le tragus et l'anthiragus, qui se continue en dedans et en bas avec le conduit auriculaire. Elle est séparée par l'origine de l'hélix en deux parties d'inégale capacités l'une supérieure (cgmba), petite, étroite, profonde en avant et qui n'est autre chose que l'origine de la rainure de l'hélix; l'autre inférieure (conque proprement dite ou cavité innominée), plus grande, profonde, dans laquelle s'ouvre le conduit audité externe.

7º Lobule. — Le lobule est un appendice cutané qui termine inférieurement le pavillon de l'oreille. Il est mou, souple, aplati de debors en dedans, arrondi en bas; sa face externe est un peu convexe et sa face interne l'égèrement concave; sa circonférence se continue en arrière avec l'hélix, en avant avec la peau de la joue. On a l'habitude de percer le lobule, chez la femme, pour y suspendre des boucles d'oreille.

B. La face interne du pavillon, obliquement dirigée d'arrière en avant et de deltors en dedans, ne présente rien de remarquable, si ce n'est des saillies et des cavités répondant aux cavités et aux saillies de la face externe.

C. La circonférence, libre et arroudie en haut, en arrière et en bas, est adhérente en avant à la peau de la joue et coupée par deux échancrures, l'une, petite, située au-dessus du tragus, l'autre, plus grande, placée au-dessous de cette lamelle ou plutôt entre elle et l'antitragus.

Le pavillon de l'oreille n'existe que chez les mammifères aériens, et encore il ne présente pas outes les saillies et les cavités que nous avous décrites; cette forme si compliquée ne s'observe que dans l'espèce humaine, et, à mesure qu'on descend dans la série des animaux, le lobule disparait, la moitié inférieure du pavillon se supprime, la moitié supérieure, au contraire, se déroule et s'allonge en cornet.

Structure.— Il entre dans la conformation intérieure du pavillon, un squelette cartilagineux, des ligaments, des muscles, du tissu cellulo-graisseux, des vaisseaux, des nerfs, et enfin une enveloppe cutanée qui renferme toutes ces différentes parties.

Cartilage du pavillon. — Ce cartilage est une lame mince, élastique et très solide, qui constitue la charpente du pavillon et lui donne sa forme et ses dimensions; pourtant il ne se prolonge pas dans le lobule et pénètre au contraire dans le conduit auditif externe.

Les particularités les plus remarquables qu'il présente, outre les saillies et les cavités que nous avons déjà décrites, sont : "une éminence apoplysaire (*quaphyque de Hékix*), naisant du bord antérieur de l'hélix, au-dessus du tragus, et donnant attache au ligament auriculaire antérieur ou zygomato-auriculaire; 3º l'extrémité commune de l'hélix et de l'anthélix (extrémité caudade), sépa-rée de l'antirragus par une seissure; 3º une saillie verticule (agger, ou épaississement de la conque) d'un blanc mat, située à la face interne de la conque et sur laquelle s'insère le muscle auriculaire postérieur.

Suivant Purkinje, Pappenheim, Krause, Valentin et Huschke, le cartilage du pavillon est formé ef fibres élastiques entrecroisées, renfermant dans chacune de leurs mailles un ou deux corpus cules cartilagineux, sphériques ou ovalaires, terminés en pointe à leurs deux extrémités. Son épais-seur est surtout considérable dans l'agger, puis dans la conque, l'antitragus, le tragus et dans le fond de la fossette de l'ambléix.

Ligaments du pavillon. - On peut les diviser en intrinsèques et en extrinsèques.

Les ligaments intrinsèques se trouvent principalement dans le fond de la rainure qui existe à la face interne et qui correspond à l'anthélix; ce sont des fibres ligamenteuses étendues de la saillie de la conque à la saillie formée par la rainure de l'hélix. Ces fibres servent à maintenir les plis du pavillon.

Les ligaments extrinsèques sont au nombre de trois, savoir : 1° un supérieur ou temporo-auriculaire, qui s'insère d'une part à la partie supérieure de la conque, et de l'autre part à l'apnoisvrose épicrànienne; 2° un antérieur ou zygmato-auriculaire, maissant de la base du tragus et de l'apophyse de l'hélix, et s'attuchant à la base de l'apophyse zygomatique; 3° enfin un postérieur ou mastotio-auriculaire se porte de la saillie de la conque à la face externe de l'apophyse mastoidienne. Ces ligaments, et surtout l'antérieur, sont formés par un tissu lamineux assez dense.

Muscles du pavillon. — Un appareil musculaire, qui est chez l'homme à l'état rudimentaire, est annexé au pavillon. Il se compose de muscles extrinsèques et de muscles intrinsèques. Les premiers, qui meuvent le pavillon en totalité et servent à le fixer, sont au nombre de trois, savoir : l'antérieur ou zygomato-auriculaire, le supérieur ou temporo-auriculaire, le postérieur ou mastidio-auriculaire. Les muscles intrinsèques font exécuter des mouvements partiels à quelques portions du pavillon ; on en compte cinq, quatre situés à la face externe et un à la face interne. Ceux de la face externe sont : le grand muscle de l'héliz, le petit muscle de l'héliz, le muscle du tragus et celui de l'antiraqus; celui de la face interne a recu le nom de muscle transresse.

Muscles extrinsèques. — 1º Auviculaire antérieur (zygomato-auviculaire). — Mince, aplati, quadrilatère ou plutôt triangulaire, ce petit muscle natt de la portion de l'épicràne qui se prolonge sur la région zygomatique et se termine, en convergeant, à la partie antérieure de l'hélix et du tragus.

Recouvert par la peau, il recouvre l'aponévrose temporale dont il est séparé par l'artère et la veine temporales; son bord supérieur se continue le plus souvent avec le bord antérieur de l'auriculaire supérieur.

Action. - Par la contraction de ses fibres il porte l'auricule en avant.

2º Auriculaire supérieur (temporo-auriculaire). — Triangulaire et rayonné, plus développé que le précédent, il s'attacle, par sa base, au bord externe del l'aponèvrose épicrànieune et par son sommet à la partie supérieure de la conque et antiérieure de l'hélix. Comme le fait remarquer M. Cruveilhier, il remplit « tout l'intervalle qui sépare, d'une part, le muscle frontal du muscle occipital, et, d'une autre part, le bord externe de l'aponèvrose épicrànienne de la partie supérieure de la conque et de l'hélix. »

Sous-cutané, il recouvre l'aponévrose temporale.

Action. - Lorsque ses fibres se contractent, elles élèvent le pavillon et le tirent en avant.

3° Auriculaire postérieur (mastoido-auriculaire). — Plus développé et plus rouge que les précédents, ce muscle est formé de deux ou trois faisceaux allongés. Il s'insère: 3° d'une part, à la base de l'apophyse mastoïde, à la ligne courbe occipitale supérieure et quelquefois même à la protubérance occipitale externe; 2° d'une autre part, à la partie inférieure et convexe de la conque.

Action. - Il porte le pavillon en arrière.

Muscles intrinsèques. — 1º Grand muscle de l'héliz. — C'est un petit faisceau allongé, vertical, qui s'insère par ses deux extrémités sur la partie antérieure et verticale de l'hélix, un peu au-dessus du tragus.

Action. — Il pourrait fléchir la portion supérieure de l'hélix sur l'inférieure et augmenter ainsi la concavité du pavillon.

2° Petit muscle de l'hélix.—De forme allongée comme le précédent, il est placé transversalement sur l'origine de l'hélix dans la cavité de la conque.

Action. —Il peut aider l'action du grand muscle de l'hélix, en tirant cette saillie cartilagineuse en bas et en dedans.

3° Muscle du tragus. — Sous-cutané, irrégulièrement quadrilatère, il s'attache entièrement sur la face externe du cartilage dont il porte le nom.

Action. — Il tire en avant la portion saillante du tragus et découvre de cette manière l'entrée du conduit auditif externe.

4° Muscle de l'antitragus. — De même forme que le précédent; il va de la face externe de l'antitragus à l'extrémité caudale de l'hélix.

Action. — En prenant pour point fixe l'extrémité caudale de l'hélix, il tirerait l'antitragus en bas et en arrière et concourrait à ouvrir l'entrée du conduit auditif externe.

5º Muscle transverse. — Situé transversalement sur la face postérieure du pavillon, il se fixe d'une part à la convexité de la conque, et de l'autre sur la saillie correspondante à la racine de l'hélix. Ce petit muscle est à peine développé et formé de fibres plase chez quelques sujets.

Action. - Il rapproche l'hélix de la conque.

l'ai rencontré chez quelques sujets un autre petit musele transcerse, moins développé que le précédent, au-dessus duquel il est placé, et s'étendant de la partie supérieure de la convexité de la conque à la saillie de l'hélie.

Bien que j'aie indiqué les différents mouvements que les muscles intrinsèques pourraient imprimer aux diverses parties du pavillon, il est évident que ces mouvements sont nuls, ou du moins extrêmement bornés.

Penu et tissu cellulo-graisseuz. — Le pavillon est revétu sur ses deux faces d'une peau minec et transparente, remarquable par sa grande vascularité et les nombreuses ramifications nerveuses qui la parcourent. Cette enveloppe n'est pas séparée des parties sous-jacentes par du tissu cellulograisseux; elle leur adhère intimement, surtout dans la conque, recouvre toutes leurs sailles et leurs dépressions; et n'abandonne le cartilage qu'au pourtour de l'héix; où elle le déborde un peu, et au niveau du lobule. Ce dernier repli est uniquement formé par un double feuillet de la peau, contenant de la graisse et du tissu tendineux et élastique.

La peau din pavillon renferme une grande quantité de glandes sébacées, qui sont plus nombreuses, plus grosses et plus largement ouvertes dans les dépressions que sur les saillies; on les observe principalement dans la fossette de l'anthélix, et surtout dans la conque, à mesure qu'on approche du conduit auditif.

Sur la face interne du tragus et de l'antitragus, on trouve chez les vieillards des poils généralement moins foncés en couleur que les cheveux, un peu frisés, et dépassant rarement la longueur d'un demi-pouce.

Le tissu cellulaire du pavillon est ordinairement très dense et contient très peu de graisse; excepté cependant su pourtour de l'hélix où l'on en rencontre un peu, et dans le lobule, qui renferme une graisse fine, lache et assez abondante.

Voisseuze et nerfs.— Les artières proviennent: 1 de la temporale superficielle, dont les branches auriculaires antirieures se ramifient sur la face externe du pavillon; 2 de l'auriculaire postérieuro, branche de la carotide externe, qui se distribue à la face interne du pavillon et envoie une branche à la face externe. Les reines sont satellites des artières; elles se jettent dans les veines occipitale et temporale superficielle. Les tymphatiques de la face externe aboutissent aux ganglions parotidiens, ceux de la face interne aux ganglions mastoidiens.

Les merfs viennent de trois sources, de la cinquième paire, de la septième et du plexus cervical. Le maxillaire inférieur, par sa branche auriculo-temporale superficielle, donne à la peau de la face externe du pavillon; le facial, par sa branche occipito-auriculaire, fournit aux muscles auriculaires postérieur et supérieur, et par ses rameaux temporaux et frontaux au muscle auriculaire 
autérieur; les divisions de l'auriculaire du plexus eervical se répandent dans la peau des deux faces 
du pavillon.

### CONDUIT AUDITIF EXTERNE.

Le conduit auditif, portion la plus étroite de l'oreille externe, est un canal placé derrière l'articulation de la mâchoire inférieure, qui s'étend depuis le pavillon jusqu'à l'oreille moyenne.

Il commence à la partie inférieure et antérieure de la conque, au-dessous de l'origine de l'hélix, en arrière du tragus, par un orifice garni de poils, elliptique, à grand diamètre vertical (orifice externe),

à partir duquel il se dirige obliquement de dehors en dedans, de haut en bas et un peu d'arrière en avant, en décrivant une courbure à concavité inférieure.

Son ortifec interne, plus petit que le précédent, clliptique aussi, mais à graud diamètre horizontal, est bouché par la membrane du tympan, et coupé obliquement d'arrière en avant, de haut en bas et de dehors en dedans. De cette disposition, il résulte que le conduit est plus long en avant qu'en arrière; sa longueur, prisc du milieu de l'orifice externe au milieu de la membrane du tympan, varie de 10 à 17 lignes. Sa hauteur va en diminuant de dehors en dedans; sa largeur est plus considérable vers les extrémités qu'à la partie moyenne.

La courbure à concavité inférieure n'est pas la seule que présente le conduit aurieulaire, dout les parois sont flexueuses et presque contournées en pas de vis. Aiusi, au niveau de son orifice externe, il forme avec la conque une courbure concave en avant, qui empêche d'apercevoir la membrane du tympan, mais qu'il est facile de détruire en tirant le pavillon en haut et en arrière, dans le reste de son étendue, il s'infléchit légèrement en avant, pour se porter eusuite en arrière, puis de nouveau en avant, à la manière d'un S italique un peu allongé, de telle sorte que ses parois présentent à l'intérieur une suite de saillies et de dépressions favorables à la réflexion des ondes sonores et au renforcement du sou.

Structure.—Il entre dans la composition du conduit auditif externe, un squelette osseux, cartilagineux et membraneux; un prolongement aminci de la peau, du tissu cellulaire, des vaisseaux, des nerfs et des follicules.

La partion osseuse appartientau temporal ; chez l'adulte, elle est formée en majeure partie par l'apophyse vaginale (Imme du condui auditif), qui imanque complièmement chez le fetus et ne se développe que peu à peu après la naissance; à sa place, existe un cerele (cerele tympanal) qui encadre la membrane du tympan. La longueur de cette portion est à peu près égale à la moitité de la longueur totale du conduit; son orifice externe, très irrégulier inférieurement, donne attache à la partie membrano-cartilagineuse; son orifice interne oftre une rainure elliptique, dirigée obliquement en bas et en avant, dans laquelle se fixe la membrane du tympan.

La portion cortilogineuse est placée en dehors de la précédente, à la partie antérieure et inférieure du conditi. Elle est constituée par une lame pliée en goutière, se continuant en delous avec le tragus et avec le cartilage du pavillon, et unie en dedans à l'aide d'un tissu très dense, à la partie externe, rugueuse, du conduit osseux. On trouve constamment sur ce cartilage deux et quelquefois trois fentes transversales (inciaures de Sautoriar), qui le partagent incomplètement en trois ou quatre demi-anneaux réunis entre eux par du tissu fibreux. De la partie inférieure antérieure et interne du dernier ameau part une apophyse triangulaire épaisse, qui s'insinue cutre les apophyses mas-toide et styloide et est réunie à cette dernière par des fibres ligamenteuses ou par un petit muscle décrit par quelques anniomistes.

La portion fibreuse occupe la partie supérieure et postérieure du conduit auditif et complète le demi-canal formé par le cartiliage précédent auquel elle se fixe par ses bords. Par ses extrémités interne et extreme. elle s'attache au conduit auditif osseux et au parillion.

Peau du conduit auditif externe. — Elle est d'autant plus molle, plus rouge, plus facile à détacher des parties sous-jacentes et plus mince, qu'elle s'enfonce davantage. Vers le fond du conduit, réduite à sa couche épidermique, elle se réfléchit sur la membrane du tympan et la tapisse complétement. Dans presque toute son étendue, elle est couverte de poils assez longs chez les vieillards, nombreux vers l'orifice externe, moins nombreux et plus fins à mesure qu'on s'approche de l'orifice interne, où ils disparaissent.

Follicules.—La peau renferme un grand uombre de follieules (glandes cérumineuse), qui sécrètent une matière grasse, piamitre, très amère, désignée sous le nom de cérumen. Ces follieules, nombreux surtout vers la partie moyenne du conduit, ne sont autre chose que de petites glandes en cul-desac, dont la partie inférieure est roulée sur elle-même, de manière à former une petite masse arroulie, tandis que la partie suprérieure, verticale, remplit l'office de conduit excréteur.

Tissu cellulaire. — Il est très dense ct dépourvu de graisse.

Vaisseaux et nerfs. - Ils sont peu nombreux et émanent des mêmes sources que ceux du pavillou :

néanmoins un petit rameau nerveux vient du nerf auriculaire d'Arnold ou rameau de la fosse jugulaire, fourni par le pneumo-gastrique.

Usages de l'orcille externe. — Le pavillon sert à réfléchir, à renforcer et à transmettre les ondes sonores ; en effet, celles qui tombent dans la conque sont réfléchies vers le tragus, d'où une nouvelle réflexion les envoie dans le conduit auditif; celles qui rencontrent une autre partie du pavillon produisent sur le cartilage un ébranlement qui se communique au conduit. Les saillies et les dépressions de l'orcille externe out pour avantage de présenter un grand nombre de petites surfaces diversement inclinées, que les ondes sonores peuvent frapper presque toujours perpendiculairement, d'où résulte un ébranlement alus considérable.

Le conduit auditif rassemble et conduit à la membrane du tympan les vibrations qui lui arrivent directement de l'air extérieur et celles qui lui viennent du pavillon et de la conque.

### OREILLE MOYENNE OU CAVITÉ TYMPANIOUE.

Cette partie de l'appareil de l'audition consiste chez l'homme en une cavité creusée dans l'intérrieur du rocher, et siutée en dedans de l'oreille externe, en dehors de l'oreille interne. Elle est aplatie transversalement, plus large en haut qu'en bas, plus étendue d'avant en arrière que dans tout autre sens. Elle communique en arrière avec les cellules mastoidiennes, en avant avec le pharynx au moyen de la trompe d'Eustache, en dedans avec l'oreille interne. Une membrane muqueuse la tapisse, et l'on trouve dans son intérieur une chaîne formée de quatre osselets, qui sont : le marteau, l'enclume, l'étrier et l'os lentieulaire.

On peut décrire dans la caisse du tympan six parois: une externe, une interne, une supérieure, une inférieure, une postérieure et une antérieure.

#### PAROI EXTERNE.

Elle est constituée par la membrane du tympan et par le cadre osseux qui la reçoit.

La membrane du tympan est une cloison mince, blanchâtre, élastique, qui sépare l'oreille externe de l'oreille moyenne. Elle est placée obliquement de haut en bas, de dehors en dedans et d'arrière en avant, de telle sorte qu'elle forme avec la voûte et la paroi postérieure du conduit auditif un angle obtus, tandis qu'elle se réunit au plancher et à la paroi antérieure sous un angle aigu-

Sa eirconférence, elliptique, est reçue dans une rainure de même forme creusée sur le pourtour de l'orifice interne du conduit; chez le fœtus elle est encadrée de la même manière dans le cercle tympanal, mais sa forme est un peu plus arrondie.

Sa face externe, concave, regarde en bas et en dehors ; on y trouve un peu au-dessus de sa partie moyenue une petite dépresson due à l'adhérence de la membrane avec le manche du manteau, et vers sa partie supérieure et antérieure, une saillie correspondant à l'apophyse externe du même os.

Sa face interne, convexe, est tirée en dedans par le manche du marteau, qui descend un peu audessous de la partie moyenne.

Il est maintenant parfaitement démontré que la cloison tympanique n'est pas perforée, et que le trou signalé par quelques auteurs n'existe qu'accidentellement.

Structure. — Il entre dans la structure de la membrane du tympan trois feuillets: un extérieur ou épidermique, continuation de la peuu du conduit, extrémement aminicie à cet endroit; un intérieur ou muqueux, qui est une expansion de la muqueuse de la caisse; un moyen, constitué par une membrane propre. Ce dernier, plus solide que chacun des deux autres, formé de fibres élastiques suivant les uns, musculaires suivant les autres, présente d'après Huschke des fibres tendineuses brillantes, entrecroisées sous diverses directions, les unes concentriques, les autres radiées; se circonférence est unie à la rainure du conduit auditif par un petit cercle fibro-cartilagienex; sa face interne donne attache dans une partie de sa moitié supérieure au manche du marteau, qui se trouve ains renfermé entre les feuillets moyon et interne.

La membrane du tympan est très vasculaire; ses artères sont les mêmes que celles du couduit, mais elle reçoit en outre un rameau de la stylo-mastoïdienne, branche de l'auriculaire postérieure, et un autre (rameau tympanique) de la maxillaire interne. Ces vaisseaux forment surtout à la face interne un réseau très serré.

Les veines se comportent comme les artères ; les lymphatiques aboutissent aux ganglions mastoïdiens et parotidiens.

Les uerfs sont fournis principalement par le temporal superficiel du trijumeau.

#### PAROI INTERNE.

Elle sépare l'oreille moyenne de l'oreille interne. On y remarque principalement : 1° la fenêtre ovale, 2° la fenêtre ronde, 3° le promontoire, et h° une saillie osseuse qui dépend de l'aqueduc de Fallope.

1º Fenêtre ocale (oucerture vestibulaire du tympan). — Placée à la partie supérieure de la paroi interne, à trois lignes de la membrane du tympan, au fond d'une fossette limitée en haut par la saillie de l'aqueduc, en bas par celle du promontoire, cette ouverture a la forme d'un ovale à grand diametre dirigé un peu obliquement en bas et en arrière. Supéricurement, elle est presult demi-circulaire, un peu aplatie en arrière; liferieurement elle est droite. Sur le squelette, elle fait communiquer la cavité de la caisse avec une petite cavité du labyrinthe appelée vestibule; dans l'état frais elle est bouchée par la base de l'étier.

2º Fenêtre ronde ou cochléenne. — Placée au-dessous et en arrière de la fenêtre ovale, moins grande que celle-ci, la fenêtre ronde est cachée au fond d'une fossette du promontoire (fossette de la fenêtre ronde). Elle est irrégulièrement circulaire et fait communiquer sur le squelette la cavité du tympan avec la rampe interne du limaçon et avec le vestibule.

Dans l'état frais, d'après F. Ribes, cette dernière voic est interceptée par la fin de la cloison spirale du limeçon, de sorte qu'il ne reste plus que l'ouverture limacienne. Celleci serait ellemême bouchée par une membrane (tympanum secundarium) dirigée obliquement de haut en bas, de déhors en dedans et d'arrière en avant, comme la fenétre ronde, et que l'on suppose formée, comme la membrane du tympan, de trois feuillets: un feuillet moyen d'une nature particulière, un externe, prolongement de la muqueuse tympanique, et un interne, qui est une dépendance de la muqueuse de la ramueu.

3º Promontoire. — C'est une éminence placée entre les deux ouvertures décrites précédemment, leloignée de 1 à 2 lignes de la membrane du tympan, et produite par une saillie du vestibule et du premier tour du limaçon, qui sont derrière. Sa surface, arrondie, est sillonnée par des cannelures superficielles, quelquefois par des canaux complets, destinés aux ramifications du nerf de Jacobson.

h° La saillie de l'aqueduc de Fallope, située au-dessus de la fenètre ovale, est allongée d'arrière en avant et formée par une portion d'un caual osseux que nous décrirons plus loin.

## PAROI SUPÉRIEURE.

Large, mince, criblée de trous vasculaires, cette paroi est excavée pour loger la tête du marteau et le corps de l'enclume. Elle répond à une suture qui se conserve jusqu'à l'âge le plus avancé, et qui réunit la portion écailleuse du temporal à la portion pierreuse.

## PAROI INFÉRIEURE.

Moins étendue que la supérieure, également concave, la paroi inférieure présente un grand nombre de pertuis vasculaires. On y remarque encore, le long de la face interne de la caisse, un trou vers lequel convergent les petits canaux signalés sur le promontoire, et qui est l'orifice supérieur du canal de Jacobson. On sait déjà que l'orifice inférieur de ce conduit est situé sur la crête de séparation du canal carotidien et de la fosse jugulaire.

## PAROI POSTÉRIEURE.

Elle est plus large que la paroi antérieure, et répond à l'apophyse mastoïde. On y trouve:

4º l'ouverture de communication avec les cellules mastoidiennes; 2º une saillie qui appartient à l'aqueduc de Fallope; 3º la pyramide, et 4º une petite ouverture servant au passage de la corde du tympan.

4º L'ouverture de communication avec les cellutes mastoidiemes, placée en haut de la paroi postérieure, est l'orifice d'un canal court et raboteux auquel succèdent les cellules. Celles-ci, dont le développement est en raison directe avec celui de l'apophyse mastoide, existent à peine chez l'enfant, où l'on evoit le plus souvent qu'une petite cavité. Chez l'adulte, et surtout chez le viellard, elles sont multiples, se prolougent dans la portion pierreuse du temporal, quelquefois jusqu'au-dessus du conduit auditif interne, et occupent même, dans les cas rares, toute l'épaisseur de l'apophyse mastoide, dont les parois sont alors très minese. Elles communiquent les unes avec les autres, et forment à l'oreille moyenne une arrière-cavité que l'on a comparée avec raison aux situs des fosses nasales.

2º La saillie de l'aqueduc de Fallope présente deux portions: l'une à peu près horizontale, située au-dessous de l'ouverture précédente, et faisant suite à la saillie déjà décrite sur la paroi interne; l'autre verticale et plus rapprochée de la paroi externe que de l'interne. Ces deux portions sont réunies de manière à former une courbure à concavité antérieure.

3- La pyromide est une très petité éminence conique, à base implantée perpendiculairement sur la portion verticale de l'aqueduc de Fallope, à sommet tronqué, libre, tourné en avant et percé d'un orifice étroit, par lequel sort le musele de l'étrier. Elle est creusée d'un canal, d'abord horizontal comme elle, et plus large au niveau de sa base; puis vertical et parallèle à l'aqueduc de Fallope au-devantiduque il est placé et avec lequel il comminique. Ce canal, qui renferme le musel ce l'étre; le filet nerveux et les vaisseaux qui s'y rendent, se termine, d'après les uns, par un enl-de-sac, d'après les autres, comme je l'ai vérifié moi-même, par un ou deux petits trous situés en declaus du trou stylo-mastodien.

Constamment la pyramide est unie à la partie postérieure du promontoire par deux filaments osseux ou deux petits eanaux, au-dessous desquels on voit une excavation comprise entre la saillie verticale de l'aqueduc et la paroi interne, au niveau de la fenêtre ronde; cette excavation a reçu le nom de fosse tymponique ou fossette sous-pyramidale.

45 Ouerture de la corde du tympon. — Celle-ci, à peine appréciable, est placée au-dessous et eu arrière de la pyramide; elle s'ouvre au moyen d'un conduit particulier dans l'aquedue de Fallope, près du trou stylo-mastoldien.

## PAROL ANTÉRIEURE.

Cette paroi très étroite répond à l'angle rentrant formé par la portion pierreuse et la portion écailleuse du temporal.

Elle présente: 1º le trou de sortie de la corde du tympan, 2º la fissure de Glaser, 3º et à deux orifices superposès, éparès l'un de l'autre par une lamelle minee, recourbée, appelée bée de œuller, et enfin quelques petits trous qui établissent la communication avec le canal carotidien.

4º L'orifice de sortie de la corde du tympan, situé le long de la paroi externe, appartient à un petit conduit placé au-dessus de la fissure de Glaser, dirigé obliquement en bas et en avant, et allant se terminer par une ouverture étroite, en dehors de la trompe d'Eustache, derrière l'épine du soblénoide.

2º La fissure de Glaser, fente oblique comme le conduit présédent, est formée par la soudure incomplète de l'apophyse vaginale avec la portion pierreuse du temporal; elle laisse passer le muscle antérieur du marteau, l'apophyse grêle du marteau et quelquefois même la corde du tympan.

3° et l'\* Les deux ouvertures que l'on voit encore sur la paroi autérieure de la eaisse dépendent: la supérieure, du couduit du muscle interne du marteau, l'inférieure de la trompe d'Eustache. Ces deux eanaux sont superposés de telle sorte, qu'on les a comparés à un canon de fusil double.

Le premier, réduit à sa partie antérieure, sur la face externe du rocher, à un simple sillou, se change bientôt en un canal séparé de la trompe d'Eustache par une lame osseuse très minee. Audevant de la fenêtre ovale, il se termine par une extrémité coudée en rapport avec la réflexion du muscle interne du marteau, et formant avec la paroi interne un angle presque droit. La saillie qui en résulte a roçu le nom de bec de cuiller; sur le squelette elle présente rarement un canal complet; presque toujours sa moitié antérieure et externe est détroite par la macération.

#### TROMPE D'EUSTACHE.

La trompe d'Eustoche, ou conduit guttural de l'oreille, est un canal long de 2 1/2 à 4 centimètres, qui s'étend obliquement de haut en bas, d'arrière en avant et de dehors en dedans, depuis la paroi antérieure de la caisse du tympan jusqu'à l'ouverture postérieure des fosses nasales, au niveau du cornet et du mêta inférieurs.

Elle est placée, en partie dans l'angle reutrant formé par la réunion de la portion écailleuse avec la portion pierreuse du temporal, en partie dans le pharyux. Ses rapports principaux sont en haut, avec le canal du muscle interne du marteau, avec le trou déchiré antérieur et le bord postérieur du sphénoïde; en bas, avec le canal carotidien et les muscles péristaphylins interne et exteme; en dehors, avec le bord postérieur du sphénoïde et l'alie interne de l'apophyse ptérygoïde; en delans, avec le constricteur supérieur et la muqueuse du pharyux.

A peu près rectiligne dans toute son étendue, elle se recourbe en delaus et s'évase à son extrémité antérieure, pour constituer le pavillon. Sa forme est celle d'un tube aplati, présentant une coupe elliptique. Sa capacité, moins considérable à son orifice postérieur qu'à son orifice antérieur, diminue à partir de ces deux points extrêmes, jusqu'à la réunion de la portion osseuse avec la portion fibreuse, où on ne lui trouve guère que 1 millimétre de largeur et 3 de hauteur.

On lui considère deux portions, l'une osseuse, l'autre fibro-cartilagineuse.

La portion osseuse est d'abord un canal complet, long de 1 à 2 centimètres, qui dégénère ensuite en une goutière comprise entre le rocher et l'extrémité postérieure de la grande aile du sphénoïde (suture pétro-sphénoïdale et rainwer de la trompe d'Eustacke).

La portion fibro-cartilagineuse est constituée, en bas et en dehors par une lame fibreuse, en hant et en dedans par une lamelle cartilagineuse faisant saillie à l'intérieur du pharyux. La membrane fibreuse se compose de fibres d'apparence ligamenteuse, et donne attache en bas et en arrière au musele péristaphylin interne.

La lamelle cartilagineuse est triangulaire, pliée en gouttière, plus large, plus épaisse et d'une coloration plus jaunaître en avant qu'en arrière. Elle s'atache à l'extrémité antérieure rugueuse de la portion osseuse, au sommet du rocher, à la substance cartilagineuse qui bouche le trou déchiré antérieur et à la base de l'aile interne de l'apophyse ptérygoïde. Le muscle péristaphylin externe s'y insère en bas et en dehors, en se contractant simultanément avec le péristaphylin interne; il peut, suivant la remarque d'Haller, dilater la trompe. L'extrémité antérieure ou base de la lamelle est fixée en dehors, au bord postérieur et à la face interne de l'alie interne de l'apophyse ptérygoïde, elle forme la lèvre interne et une partie de la lèvre externe du pavillon, dont l'orifice reste toujours béant.

D'après quelques anatomistes, il entre dans la composition du cartilage de la trompe deux lamelles superposées: l'une, interne, plus longue, plus large et plus épaisse, qui va de la portion osseuse jusqu'au pavillon; l'autre, externe, qui se termine plus en arrière. Ces deux lamelles sont réunies l'une à l'autre par du tissu ligamenteux.

Une muqueuse, prolongement de celle des fosses nasales et de celle du pharynx, tapisse à l'intérieur toute la trompe d'Eustache; cette membrane, épaisse, vasculaire et pourvou d'épithélium pavimenteux, à mesure qu'elle s'approche de la caisse. Sa continuité avec les muqueuses nasale et pharyngienne explique comment on peut éprouvre de la gêne, de la douleur dans l'oreille et quelquefois même de la surdité, dans la pharyngite et le corvey ainterses.

L'ages. — La trompe d'Eustache n'a pas seulement pour usage de donner issue aux mucosités tympaniques; les expériences plysiologiques ont prouvé qu'elle servait encore à rendre les sons moius sourds, et qu'eu permettant à l'air de la caisse de rester en équilibre avec l'air extérieur, elle s'opposait à une tension trop considérable de la membrane du tympan, soit en dehors, soit en dehors.

## OSSELETS DE L'OUÏE.

La eavité tympanique renferme quatre petits os, le marteau, l'enclume, l'os lenticulaire et l'étrier, qui sont réunis entre eux par des ligaments propres, et articulés de manière à former un levier brisé et angulaire, étendu de la membrane du tympan à la fenêtre ovale. Ces os sont recouverts par la membrane muqueuse de la caisse, qui constitue leur principal moyen de fixité; ils sont mis en mouvement par un petit appareit musculaire.

Marteau. — Cet os, appliqué perpendiculairement sur la face interne de la paroi externe du tympan, a été divisé en trois parties principales; la tête, le col et le manche.

La tête, généralement arrondie et convexe, placée au-dessus de la membrane du tympan, est la partie la plus volumineuse. Elle s'articule en arrière avec l'enclume, à l'aide d'une petite facette encroîtée de cartilage, à la fois convexe et concave.

Le col, ou portion étranglée, supporte immédiatement la tête. Il est obliquement dirigé en bas et en avant, et surmonté en avant d'une apophyse longue et grêle (apophyse grêle de Raw, apophyse antérieure) réduite souvent à un simple ligament qui s'introduit dans la fissure de Glaser et fournit des points d'insertion au muscle antérieur du marteau.

Le manée, ou mambérium, fait suite au col, avec lequel il forme un angle obtus saillant en avant et en dehors. Cette saillie est habituellement décrite sous le nom d'apophyse externe ou courte; elle repousse un peu en dehors la membrane du tympan. Au-dessous d'elle, le manche descend obliquement en dedans et en arrière et se termine à peu près au centre de la membrane du tympan, par une extrémité arrondie et légèrement courbée en dehors. Son côté externe excavé est fixé au feuillet moyen de la membrane du tympan; son côté interne courbé en sens inverse est recouvert par la muqueuses tympanique, et donne attache immédiatement au-dessous de l'apophyse antérieure au muscle interne du marteure.

Enclume. — Placée en arrière et en dedans du marteau, l'enclume offre un corps et deux branches, l'une supérieure, l'autre inférieure. Le corps, aplati de dehors en dedans, concave à sa face interne, convexe à sa face externe, est creusé en avant pour s'articuler avec la tête du marteau, en arrière il se continue avec les deux branches.

La branche supérieure, horizontale, grosse, courte et conoïde, s'engage par son sommet dans l'ouverture des cellules mastoïdiennes.

La branche inférieure, verticale, plus grêle, plus longue que la précédente, et un peu recourbée à son extrémité inférieure, descend parallèlement au manche du marteau. Son sommet s'articule avec l'os lenticulaire; il est terminé d'après les uns par une pointe, d'après les autres par une petite fossette.

On lenticulaire. — C'est un grain osseux, arrondi, intermédiaire à l'enclume et à l'étrier. Quelques anatomistes le considèrent comme une épiphyse de l'enclume à laquelle on le trouve presque toujours soudé; d'autres au contraire en font un petit os particulier, et lui décrivent deux portions: 4º le pédicule, qui fait corps avec la branche verticale de l'enclume; 2º le chapiteau, dont la face externe est concave, tandis que la face interne convexe s'articule avec l'étrier.

Errier. — Siué horizontalement au-dessous de l'enclume, au niveau de la fenêtre ovale, ce petit os, dont la figure rappelle l'instrument qui lui donne son nom, présente une tête, un col, deux branches courbes et une base.

La tête, très petite et arrondie, s'articule en dehors avec l'os lenticulaire, au moyen d'une facette concave.

Le col est un étranglement placé entre la tête et les branches; il donne attache en arrière au muscle de l'étrier.

Les branches, l'une antérieure, l'autre postérieure, se regardent par leur concavité; l'antérieure est la plus courte et la moins courbée.

La base est aplatie de dehors en dedans et de même forme que la fenêtre ovale qu'elle bouche assez exactement. Elle laisse entre elle et les branches un espace ogival occupé par une membrane

s'insérant par sa circonférence dans une cannelure de la face concave des branches et dans un petit sillon creusé le long du bord inférieur de la base.

#### ARTICULATIONS DES OSSELETS.

Elles peuvent être divisées en complètes et en incomplètes.

Les premières possèdent tous les éléments qui constituent une articulation, c'est-à-dire jonction de deux surfaces articulaires, ligaments, membrane synoviale et mouvements. Dans cette catégorie se trouve: 4º l'articulation du marteau avec l'enclame, dont les surfaces emboltèes réciproquement sont maintenues par une capsale fibreuse et par la membrane maqueuse qui se déploie sur elles; 2º l'articulation de la face interne de l'apophyse horizontale de l'enclume avec la paroi postérieure du tympan; 3º l'articulation de lo's lenticulaire avec l'étrier. Ces deux dernières sont aussi pourvues d'une capsule fibreuse; d'après Pappenheim, il en existerait également une qui réunirait l'enclume avec l'o's lenticulaire.

Les articulations incomplètes n'ont qu'un des éléments des articulations, savoir les moyens de fixité. Ainsi : 1º le manche du marteau est uni aux feuillets moyen et interne de la membrane du tympan par des couches tendineuses; 2º la tête du marteau est fixée à l'aide d'un ligament à la paroi supérieure de la caisse; 3º la branche verticale de l'enclume est retenue par un ligament on ar un repil de la muqueuse à la paroi postérieure de la caisse; enfil de un ligament annulaire, plus fort et plus court en arrière qu'en avant, s'étend de la circonférence de la base de l'étrier au pourtour de la fenêtre ovale. Cette disposition donne à l'extrémité antérieure de l'étrier un peu plus de mobilité qu'à l'extremité postérieure.

Monvements.— Le mode d'articulation des osselets ne leur permet d'exécuter les uns sur les autres que des mouvements de glissement assez inimités; mais la moindre impulsion, dounée à l'un d'eux, se transmet immédiatement à tous les autres, produit l'allongement ou le raccourreissement de la chaîne. Lorsque celle-ci s'allonge, la membrane du tympani est refoulée en dehors, la base de l'étrier est tirée dans le même sens, la cavité tympanique et le vestibule sont garandis; lorsqu'au contraire elle se raccoureit, la membrane et la base de l'étrier sont tirées en dedans, la cavité tympanique et le vestibule sont rétrécis.

## MUSCLES DES OSSELETS.

Ils sont au nombre de quatre: trois se fixent au marteau, et sont distingués en externe, interne et entérieur; un seul est destiné à l'étrier.

1º Muscle externe du marteau. — Co muscle, signalé par Casserius et sur l'existence duquel Haller, Licutaud et quelques anatomistes modernes ont élevé des doutse, existe récliement, mais il est très grêle, très difficile à préparer et quelquefois même il manque. Il s'insère sur la paroi supérieure du conduit auditif externe, immédiatement au-dessus de la peau; de la il se porte en dedans, s'engage ontre la membrane du tympan et son cadre, et se termine sur l'apophyse du manche du marteau.

Action. - Il tire en dehors le manche du marteau et relâche la membrane du tympan.

2º Muscle interne du marteau. — Celui-ci, beaucoup plus long et plus volumineux que les autres muscles des osselets, naît de la portion rugueuse de la face inférieure du rocher et de la partie externe et supérieure du cartilige de la trompe d'Eustache. Il s'engage dans le canni osseux supérieur du canon de fusil double, et parvenu à l'extrémité postérieure de ce conduit, au niveau du bec de cuiller, se réfléchit de dedans en dehors pour aller se fixer au côté interne du manche du marteau, au-dessous de l'apophyse antérieure.

Action. - Il tire le manche du marteau en dedans et tend la membrane du tympan.

3º Muscle autérieur du marteau. — Le muscle antérieur du marteau, très grêle, d'apparence tendineuse, prend naissance sur l'épine du sphénoïde, pénètre dans la fissure de Glaser et se termine au sommet de l'apophyse grêle de Raw.

Action. — En tirant le marteau en avant et en dehors, il allonge la chaîne des osselets et relâche la membrane du tympau.

A" Muscle de l'étrier. — C'est un petit faisceau très grêle, fusiforme, presque tendineux, dont on attribue la découverte à Varole. Il commence dans le canal osseux de la pyramide par des fibres charnues qui marchent d'abord parallèlement à l'aqueduc de Fallope, puis aboutissent à un petit tendon brillant qui se réfléchit d'arrière en avant en traversant la pyramide, et vient s'attacher à la partie postérieure du col de l'étrier.

Action. — En entraînant en arrière lecol de l'étrier, il fait rentrer l'extrémité postérieure de la base de cet os dans la fenêtre ovale, tandis que l'extrémité antérieure se porte en dehors. Ce mouvement est communiqué à l'enclume et au marteau, allonge la chaîne des osselets et repousse en dehors la membrane du tympan.

## MEMBRANE MUOUEUSE DE LA CAISSE.

C'est une membrane mince, rougeâtre, habituellement humectée par un mucus jaunâtre qu'elle sécrète en plus ou moins grande abondance, suivant l'âge et l'état de santé ou de maladie. Elle tapisse toules les parois de la cavité tympanique et se réfléchit sur la face interne de la membrane du tympan, qu'elle concourt à former, sur les osselets et leurs muscles. En avant, elle se continue avec les muqueuses nasale et pharyngienne, par l'intermédiaire de la trompe d'Eustache; en arrière, elle pénêtre dans les cellules mastoldiennes.

## VAISSEAUX ET NERFS DE LA CAISSE DU TYMPAN.

Les artères viennent du rameau stylo-mastoïdien de l'auriculaire postérieure, de la méningée movenne, de la maxillaire interne et de la carotide interne.

Les veines se jettent dans l'auriculaire postérieure ou dans la temporo-maxillaire.

Les lymphatiques sont peu connus.

Les merfs sont : 1º la corde du tympan, qui traverse la caisse sans y laisser aucun filet; 2º les filets du muscle interne du marteau émanés du ganglion otique; 3º le nerf de Jacobson, qui, après s'être distribué à la muqueuse de la caisse, établit la communication entre le ganglion d'Andersi et le grand sympathique, entre le ganglion d'Arnold et le ganglion de Meckel; 4º le filet du muscle de l'étrier, Courri par le facial.

Usages.— La caisse reçoit les ébraulements de la membrane du tympan et les transmet à son tour, par l'intermédiaire de l'air qui la remplit, des osselets, de la fenêtre ovale et de la fenêtre ronde, aux diverses cavités du labvrinthe.

#### OREILLE INTERNE.

L'oreille interne, ou labyrinthe, creusée dans l'épaisseur du rocher, en dedans de la cavité tympanique, est la partie la plus profonde et la plus essentielle de l'organe de l'ouie. Elle se compose de deux portions, l'une osseuxe, l'autre membraneuse, mouldes en quelque sorte l'une sur l'autre (labyrinthe osseux, labyrinthe membraneux), et formées par une suite de cavités anfractueuses qui communiquent entre elles et avec la caisse du tympan, et reçoivent les expansions terminales du nerf acoustique.

## LABYRINTHE OSSEUX.

Il comprend : le vestibule, les canaux demi-circulaires et le limaçon.

#### VESTIBULE.

Le vestibule est une cavilé irrégulièrement sphéroidale située au centre du labyriutle; c'est une sorte de carrefour communiquant en arrière avec les canaux demi-circulaires, en avant avec le limaçon, en déhors avec la cavilé tympanique, en dedans avec le conduit auditif interne. On lui considère six parois, une externe, une interne, une antérieure, une postérieure, une supérieure et une inférieure. La paroi externe présente l'ouverture de la fenêtre ovale, qui est bouchée par la base de l'étrier; sur les os macérés, on y aperçoit en outre la moitié supérieure de la fenêtre ronde.

La paroi interne est formée par la lame criblée qui se trouve au fond du conduit auditif interne; elle est traversée par les filets du nerf auditif.

La paroi antériaure est percée inférieurement par l'ouverture de la rampe externe ou vestibulaire du limacon.

La paroi postérieux se fait remarquer par la présence de quatre orifices, dont trois conduisent dans les canaux demi-circulaires; ce sont: 1º l'ouverture commune des deux canaux verticaux; 2º l'ouverture ampullaire du canal vertical postérieur; 3º l'ouverture postérieure du canal horizontal. La quatrième ouverture, placée dans un sillon qui se continue avec l'orifice commun des deux canaux verticaux, anonarient à l'aucudeu du vestibule.

La paroi supérieure offre l'ouverture ampullaire du canal demi-circulaire vertical supérieur, et celle de l'extrémité antérieure du canal horizontal.

La paroi inférieure n'est remarquable que par quelques petits trous qui laissent passer des vaisseaux et des nerfs.

On voit encore dans le vestibule deux fossettes, l'une supérieure, elliptique (fosse evole), faisant suite à l'ouverture ampullaire du canal vertical supérieur; l'autre inférieure, circulaire (fosse ronde), située en avant et en dedans de l'extrémité antérieure, de la fenêtre ovale, sur la paroi antérieure, et séparée de la précédente par une crête saillante en forme de pyramide. Ces fossettes, aiusi que la pyramide, sont cribiées de petits trous par lesquels pénètrent des ramifications très fines du nerf anditif.

#### CANAUX DEMI-CIRCULAIRES.

Les canaux demi-circulaires, aiusi nommés à cause de leur forme, occupent la partie postérieure ct supérieure du labyrinthe. Ils sont au nombre de trois, deux verticaux et un horizontal ou transverse, désignés d'après leur position, en vertical supérieur, vertical postérieur ch horizontal. Chacun d'cux, aplati latéralement, plus étroit à sa partie moyenne qu'à ses extrémités, à concavité tournée vers une des parois du vestibule, présente deux branches, l'une ampullaire, renflée en ampoule à son ouverture vestibulaire, l'autre simple, non renflée.

Ces six branches devraient s'ouvrir dans le vestibule, chacune par un orifice particulier, mais les deux branches simples des canaux verticaux aboutissent à un orifice commun, et l'on ne voit que cinq ouvertures, dont trois sont ovalaires et en ampoules, tandis que les deux autres se rapprochent davantage d'une circoniférence.

Les parois des canaux demi-circulaires sont formées d'un tissu compact très dur et très adhérent à la substance spongieuse et corticale du rocher.

4º Canal vertical supérieur.—Moyen pour la longueur, ce canal coupe perpendiculairement le bord supérieur du rocher et s'y traduit chez l'adulte par un relief qui se voit en arrière de l'hiatus Fallopii; chez le fœtus, il est presque entièrement à découvert. De ses deux extrémités, l'unc, dilatée en ampoule, s'ouvre à la paroi supérieure du vestibule et se continue avec la fosse ovale; l'autre, non dilatée, se termine par un orifice qui lui est commun avec l'extrémité supérieure du canal vertical postérieure d'un postérieure et interne du vestibule.

2º Canat vertical postérieur. — Le plus long de tous, il est situé en arrière et au dessous du précéparallèlement à la face postérieure du rocher, sur laquelle il fait relief en arrière et au-dessus de l'orifice de l'aqueduc du vestibule. Sa branche ampullaire on inférieure s'ouvre en bas de la paroi postérieure du vestibule; sa branche simple se réunit à angle presque droit avec l'extrémité interne du canal vertical sunérieur.

3. Canal harizontal outransverse.—Ce canal, le plus petit des trois, est placé transversalement dans la profondeur du rocher, entre les deux précédents, et divise l'espace qu'ils interceptent en deux parties inégales dont la supérieure est plus considérable. Il s'ouvre dans le vestibule, par son extrémité reuliée, entre la fenêtre ovale et l'orifice ampullaire du canal vertical supérieur; par son

extrémité non dilatée, entre l'ouverture commune des deux canaux verticaux et l'ouverture ampullaire du canal vertical postérieur.

#### LIMACON.

Le limaçon, ou codice, ainsi appelé à cause de sa ressemblance avec les coquilles de ce nom, est la partie la plus antérieure du labyrinthe. C'est un caual ou une cavité conoïde, décrivant près de trois tours de spire sur un noyau osseux, et situé dans l'épaisseur du rocher entre le vestibule et le canal carotidien. Sa base répond au fond du conduit auditif interne, son sommet au conduit numscle interne du marteur.

La torsion des deux limaçons (droit et gauche) ne se fait pas de la même manière : le droit est contourné de droite à gauche, comme une coquille ordinaire; le gauche l'est au contraire en sens opposé.

L'existence de la cochlée n'est pas constante dans tous les animaux : chez les oiseaux, les poissons et reptiles elle est incomplétement développée; ou ne la trouve à l'état de perfection que chez l'homme et les mammifères.

Trois parties entrent dans sa construction: 4° la lame des contours, 2° la cloison spirale, 3° l'axe ou columelle.

4º Lame des contours. — Elle forme les parois du limaçon, On peut s'en faire une idée, en supposant une lame triangulaire pliée en cornet et décrivant près de trois tours de spire autour d'un noyau central. La partie du cornet attenante à l'axe a reçu le nom de paroi interne; la partie convexe à l'extérieur, adhérente au tissu compacte du rocher, est la paroi externe.

Des trois tours du l'imaçon, le premier commence à la fenêtre ronde, descend uu peu en dehors et en avant, marche directement dans ce dernier seus, puis monte et se contourne comme pour atteindre son point de départ. Près de son origine, il se traduit en dehors dans l'oreille moyenne, par la saillie du promontoire; en dedans il constitue avec le fond du couduit auditif interne la base du limacon.

Le second tour est placé en dehors et un peu au-dessus du précédent, il répond au premier coude de l'aqueduc de Fallope.

Le troitième, stuté au-devant du bec de cuiller, présente à l'intérieur des particularités remarquables. Si l'on enlève la coupole ou sommet du limagon, on aperçoit dans ce troisième tour une sorte de demi-entonnoir ouvert inférieurement, évasé en dehors, étroit en dedans, qui se continue en avant avec la fice excavé de la paroi externe, et se termine en arrière par un bord libre, côncave en bas et légèrement contourné. Cet entonnoir a été longtemps décrit comme une dépendance de l'axe, comme sa tomelle terminale; mais il est parfaitement établi qu'il est formé par la lame des contours, dont la paroi interne, plus courte, s'arrête la fin du deuxième tour, tandis que la paroi externe, constituant à elle seule le troisième tour, s'enroule en demi-gouttière et va rejoindre la paroi interne au niveau du bord libre de la lamelle terminale.

<sup>2</sup> Cloison spirale. — C'est une lamelle osseuse placée transversalement à l'intérieur du canal limacien, qu'elle parcourt dans presque toute son étendue et qu'elle divise en deux cavités ou rampes. On lui considère deux bords, l'un concave, l'autre convexe; une base, un sommet et deux faces.

Le bord concave ou interne répond à l'axe, autour duquel il s'enroule en spire, et lui adhère jusqu'à la fin du deuxième tour, c'est-à-dire jusqu'au bord libre de la lamelle terminale.

Le bord convexe ou externe, libre sur les os macérés, tourné vers la paroi externe du limaçon, donne attache, sur les pièces fraiches, à la lame spirale molle qui complète la séparation des deux rampes.

La base se voit à la fenêtre ronde et occupe presque toute la largeur de la cavité limacienne : mais, à partir de ce point, la cloison spirale se rétrécit de plus en plus jusqu'à sa terminaison.

Le sommet est un petit crochet (hamulus) qui s'étend depuis le bord libre de la lamelle terminale jusqu'an milieu de l'entonnoir; par son bord convexe et par sa pointe, il se continue avec la lame pétite avec la concavité du bord inférieur de l'entonnoir, une petite ouverture en pas de vis (hélicotrème) faisant communiquer les deux rampes.

Des deux faces de la cloison, l'une appartient à la rampe vestibulaire, l'autre à la rampe lympanique: la première regarde en avant et en débors, la seconde en sens opposé. Ces deux faces sont sillonnées par des canalicules qui se dirigent du bord concave vers le bord convexe, et livrent passage aux divisions de la branche limacienne du nerf auditif.

La cloison spirale est constituée par deux lamelles juxtaposées qui se séparent au niveau du bord concave pour se continuer avec les parois du limaçon. Ces deux lamelles laissent entre elles et l'axe un canal triangulaire (canal spiral de l'axe) sur les parois duquel on voit les orifices des canalicules dont je viens de parler; du côté de la rampe tympanique, ces orifices sont séparés les uns des autres par des sailliés osseuses appelés trabécules ou colonnes de la rampe tympanique.

Indépendamment de la cloison spirale, il existe encore sur la paroi externe du llimaçon, dans la première moitié du première tour, vis-à-vis le bord libre de la cloison spirale, une petite crête osseuse, décrite par M. Huschke sous le nom de cloison spirale accessoire (1).

3º Axe. — L'axe ou columelle est un noyau osseux, conique, couché horizontalement au centre du limaçon, dans l'étendue des deux premiers tours.

Sa surface adhère à la paroi interne de la lame des contours et à la cloison spirale; sa base répond au fond du conduit auditif interne; son sommet est percé d'une petite ouverture circulaire (ouverture du canal central de l'axe), et tient au sommet de l'entonnoir de la lamelle terminale. Nous savons déjà qu'on a voulu regarder cette dernière comme un prolongement de l'axe, qui serial alors composé de deux cônes se touchant par leur sommet.

Le fond du conduit auditif interne présente plusieurs fossettes, dont la plus grande, placée en bas et en avant, sert de base à la columelle. Cette fossette est creusée d'une gouttière (tractus spiratis foramimilentus) décrivant à peu près deux tours de spire, et percée d'une multitude de petits trous à peine visibles, à l'exception d'un seul plus considérable, qui s'aperçoit au centre. Toutes ces ouvertures appartieunent à des canaux de l'intérieur de l'axe, qui, d'abord parallèles à direction de ce dernier, s'infiéchissent bientôt pour aller rejoindre les canalicules de la cloison spirale; les plus courts au niveau du premier tour, les autres au niveau du second. Le conduit correspondant à l'orifice central (email central de l'axe) gagne le sommet de la columelle, où il se termine par un orifice visible au sommet de l'entonnoir, mais bien distinct de l'hélicotrème, qui est placé plus en debors et un peu en avant.

L'axe est formé non seulement par la paroi interne de la lame des contours, mais encore par un tissu osseux très facile à écraser, très poreux, à cause des nombreux canaux qui le parcourent.

Rampes du limaçon (scalae). — Nous avons dit plus haut que la cavité limacienne était partagée par la cloison spirale en deux rampes. On les distingue en supérieure (externe ou vestibulaire), et en inférieure (interne ou tumpanique).

La première, plus étroite et plus longue, commence à la partie autérieure et inférieure du vestibule, par un orifice semi-elliptique; vers le sommet du limaçon, elle est plus grande que la rampe tympanique.

La seconde, moins longue mais plus large, présente près de sou origine l'orifice de l'aqueduc du limaçou; elle commence à la feuêtre ronde et est séparée de la caisse du tympan par le tymponum secundarium.

Les deux rampes vont toujours en se rétrécissant à mesure qu'elles approchent du sommet du limaçon; un peu avant leur terminaison, elles communiquent entre elles par l'héliciotrème. Cet hiatus, compris entre le bord concave du crochet de la cloison spirale et le bord libre de l'entonoir, est fermé en haut et en arrière par la lame spirale molle, qui va gagner la face excavée de la lamelle terminale et forme à elle seule la séparation des deux rampes.

## LABYRINTHE MEMBRANEUX.

Le labyrinthe membraneux se compose :  $1^\circ$  du périoste, qui tapisse le vestibule, les canaux demicirculaires et le limaçon;  $2^\circ$  des canaux demi-circulaires membraneux;  $3^\circ$  et  $4^\circ$  de deux poches

(1) Encyclopédie anatomique, t. V, Splanchnologie. Paris, 1845, p. 798.

placées à l'intérieur du restibule, l'utricute et le saccute; 5° du limaçon membraneux, ou portion molle de la cloison spirale. Il renferme encore deux liquides: l'un qui est contenu dans les canaux demi-circulaires, l'utricule et le saccute (endolymphe); l'autre qui entoure ces organes, les sépare du périoste et remplit le limaçon (péritymphe).

1º Périoste. — C'est une membrane très mince, adhérente par sa surface extérieure aux parois du labyrinthe osseux, en contact par sa face intérieure avec la périlymphe.

Àprès avoir tapissé les canaux demi-circulaires et le vestibule, le périoste pénètre dans le limaçon par l'ouverture vestibulaire, recouvre les parois osseuses des deux rampes, ainsi que les deux faces de la cloison spirale, et vient so terminer sur le tympanum secundarium, dont il constitue le feuillet interne.

Il est formé d'une couche externe fibreuse et d'une couche interne épithéliale. On le considère comme un prolongement du feuillet externe de la dure-mère, avec laquelle il communique par l'aqueduc du vestibule; d'autre part il se continue par l'aqueduc du limaçon, avec le périoste de la face inférieure du rocher.

2º Canaux demi-circulaires membraneux. — Ces canaux, distingués par Breschet en antérieur (canal vertical supérieur), postérieur (canal vertical postérieur) et externe (canal horizontal), ont une forme analogue à celle des tubes osseux, et présentent comme eux une branche simple et une branche ampulliire. Ils n'occupent guère que le tiers ou le quart de leur enveloppe osseuse, dans laquelle ils flottent, entouvés par la périlymphe et reteuus seulement par quelques prolongements fibreux. Tous s'ouvrent dans l'utricute de la même manière que les cauaux osseux s'ouvrent dans le vestibule, c'est-à-dire : l'externe par deux orifices distincis; l'antérieur et le postérieur par deux orifices ampullaires et par un tube commun dû à la ionction de leurs brauches simples.

Les ampoules membraneuses ne sont pas exactement contenues dans les ampoules osseuses, qu'elles débordent vers le vestibule. A l'extérieur, chacune d'elles est excavée du côté de la concavité du tobe, et couvexe en sens opposé; à la face convexe arrivent les filets nerveux, qui aboutissent, vers le milieu de la hauteur de l'ampoule, à une petite dépression. A l'intérieur, au niveau de cette dépression, on trouve une cloison semi-luanier, libre par son bord concave et continue aux parois de l'ampoule par son bord convexe. Les nerfs se ramitient et s'anastomosent dans l'épaisseur de la cloison; les uns s'y terminent en anses, les autres l'abandonnent pour se distribuer aux parties voisines.

Chaque tube membraneux ne reçoit d'expansion nerveuse qu'à son extrémité ampullaire; son extrémité simple n'est pas cloisonnée, à l'exception de celle du canal externe, qui est aussi un peu renflée, mais dépourvue de nerfs.

3º Urricule (sima médian de Breschel). — C'est une poche allongée, située à l'intérieur du vestibule et maintenne en place par les filets nerveux, les tubes membraneux et le saccule. Sa face extérieure, en grande partie libre et entourée par la périlymphe, n'adulère aux parois ossenses qu'an niveau de la fossete semi-elliptique, où elle est retenue par les nerfs utriculaires. Sa cavité est remplie par l'endolymphe, et communique probablement avec le sac; on y voit, près de l'endroit où pénètrent les nerfs, un peu en arrière des ampoules antérieure et externe, un petit amas blanchâtre de matière caloaire, sur lequel je retiendrai tout à l'heure.

4º Sac ou saceute. — Il est placé en partie dans la fosse ronde, à laquelle il est fixé par les file:s sacculaires; son extrémité postérieure tient à l'utricule, et, d'après Scarpa, y est reçue dans une excavation particulière. Sa cavité, remplie par l'endolymphe, renferme également un petit amas calcaire.

Structure, — Les tubes membraneux, l'utricule et le zaccule, offrent une structure analogue; ils sout constitués par une membrane mince, transparente, plus épaisse là où s'épanouissent les filets nerveux, et formée d'un feuillet externe celluleux et d'un feuillet interne épithélial. Les vaisseaux et les nerfs se ramifient dans la tunique celluleuse; les nerfs s'y terminent en anses, et leurs extrémités n'arrivent jamais à l'intérieur des cavités: d'après Huschke, elles sont toujours séparées de l'endolympe, soit par l'épithélium, soit par les concrétions calcaires.

Concrétions calcaires. - Dans les ampoules, le saccule et l'utricule, on voit, là où pénètrent les

norfs, de petits amas d'une poudre crétacée, désignée par Breschet sous le nom d'otcomie. Cette poudre n'est que le rudiment de véritables pierres auditives (totlithes), qui existent chec certains poissons; examinée au microscope, elle est formée de petits cristaux prismatiques appliqués sur la couche celluleuse, et affectant des rapports immédiats avec les extrémités nerveuses. M. Huschke la regarde comme une transformation particulière de l'épithélium.

Liquides du labyrinthe. — J'ai déjà dit qu'il y avait à l'intérieur du labyrinthe deux liquides ap-

pelés par Breschet périlymphe et endolymphe.

La périlymphe (huneur de Cotugno), indiquée par Valsal va, mais étudiée principalement par Cotugno, qui lui a laissé son nom, est une humeur limpide et transparente, légèrement troublée par l'alcool, qui entoure les tubes membraneux, le saccule et l'entricule, et remplit les deux rampes du limaçon. Elle est plus abondante chez l'homme et les mammifères que chez les oiseaux et les repüles, où elle disparaît presque entièrement. On la considère comme un produit de sécrétion du périoste.

L'endotymphe, découverte par Scarpa, est renfermée dans les tubes membraneux, le saccule et l'uttricule; che l'adulte, elle ne diffère pas sansiblement de la périlymphe, mais chez le fetus elle s'en distingue par une couleur roussàtre. Sa consistance varie dans les diffèrentes espèces; fluide comme de l'eau chez l'homme et les mammifères; elle est plus visqueuse dans l'oreille des oiseaux et des reptiles, et principalement chez les poissons chondroptérggieus, où elle ressemble à une pe-

tite masse gélatineuse.

5° Limaçon membraneux. — Il se compose du périoste et de la portion molle de la cloison spirale. Le périoste est la continuation de celui du vestibule, et a déjà été décrit; nous n'avons donc plus

à nous occuper que de la portion molle de la cloison spirale.

Celle-ci, examinée dans sou ensemble, tient par son bord concave au bord convexe de la cloison osseuse, et par son bord convexe à la paroi externe du limaçon. Étroite à son origine dans le vestibule, elle s'élargit de plus en plus jusqu'au sommet du limaçon, où elle complète en laut et en arrière l'hélicotrème, et s'épare à elle seule les deux rampes. On la divise en deux zones, l'une cartilagineuse, l'autre membraneuse.

La zone cartilagineuse ou moyenne, întermédiaire à la cloison osseuse et à la zone membraneuse, est mince, transparente, et de nature fibre-cartilagineuse. Vers son bord convexe, elle semble se partager en deux lames qui interceptent entre elles un sillon visible seulement sur la face vestibulaire. Une des lames se continue avec la zone membraneuse, l'autre est libre dans la rampe vestibulaire, saillante en forme de créte, recourbée et surmonté de petites éminences placées les unes à côté des autres comme des dents (créte auditive). Le sillon est le vestige d'un canal complet qui existe chez le fœtus et communique avec le saccule. M. Corti, dans un travail publié récemment, décrit aussi la crète auditive et le sillon qui sépare les deux lames, mais il indique en outre, sur la face vestibulaire de la seconde lame, une nouvelle rangée de dents (deuts de la deuxième rangée). D'après cet anatomiste, les filets nerveux limaciens n'aboutissent pas à ces nombreuses sailles, ils sont appliqués sur la face tympanique de la zone cartilagineuse, où ils forment un réseau; les divisions de ce réseau s'entrelaçent avec des ramifications vasculaires qui s'ouvrent à angle droit dans un petit vaisseux (vos spirale de M. Huschke) situé au niveau des dents de la deuxième rangée.

La zone membraneuse, transparente, plus mince à son bord concave qu'à son bord convexe, où elle est percèe, d'après Breschet, d'un sinus veineux, est formée de trois couches superposées, deux

superficielles, épithéliales, et une movenne, fibreuse,

Les couches épithéliales ne sout probablement qu'un prolongement du périoste aminei; le couche fibreuse résulte, suivant Breschet, de l'entrecroisement des gaînes névrilématiques des filets nerveux limaciens, mais les autres anatomistes n'y ont vu que des fibres parallèles dirigées de la zone cartilagineuse vers la paroi externe du limaçon. M. Corti a noté un épaississement remarquable de la zone membraueuse au moment où elle se continue avec le périoste; celui-ci présenterait à cet endroit des plis ou des espèces de colonnes.

#### CONDUIT AUDITIF INTERNE ET NERF ACOUSTIQUE.

1° Conduit auditif interne. — Le conduit auditif interne est creusé dans la partie interne et antérieure du rocher, en dedans du limaçou, avec lequel il a des connexions directes. Sa direction est horizontale et oblique de dedans en dehors et d'avant en arrière; sa profondeur est de trois à quatre lignes; sa largeur, d'une ligne et demie à deux lignes et dernie.

Son orifice interne, coupé obliquement, se voit à la face postérieure du rocher, plus près du sommet que de la base, et à égale distance des bords supérieur et inférieur.

Son extrémité exterue, ou fond du conduit, plus large que l'interne, est remarquable par la présence de deux fossettes superposées, séparées l'une de l'autre par une crête transversale. Dans la fossette supérieure, on trove : 1º l'orifice supérieur, assez considérable, de l'aqueduc de Fallope; 2º une sorte de petit canal qui laisse passer la branche vestibulaire supérieure du nerf auditif, et s'ouvre dans le vestibule par une trentaine de petits trous visibles dans la fosse elliptique et sur la pyramide.

La fossette inférieure est également divisée par une crête verticale en deux fossettes, dont l'une répond à la face interne du vestibule, tandis que l'autre forme la base de la columelle. La première (l'ame criblée auditive) est percée d'un grand nombre de pertuis, au niveau de la fosse ronde et de l'ampoule postérieure; la seconde est parcourue par une ligne spirale perforée (tractus spiralis foraminulentus), dont nous avons déja parlé.

2º Ner acoustique. — Il naît de la moelle allongée, et plus particulièrement de la substance grise de la paroi antérieure du quatrième ventricule, où il forme les barbes du calamus seriptorius. Nous savons d'ailleurs qu'il s'anastomose avec la grosse racine de la cinquième paire. De là il se dirige obliquement en dehors, en avant et en haut, en contournant le corps restiforme, et s'engage, conjointement avec le nerf facial et le nerf de Wrisberg, auxquels il ets subjacent, dans le couduit auditif interne. Parvenus au fond du conduit, ces nierfs es séparent, le facial gagne l'orifice supérieur de l'aqueduc de Fallope, l'auditif se divise en deux branches, l'une vestibulaire, bifurquée elle-même (vestibulaire subrérieure, vestibulaire inférieure, l'autre l'imacienne.

La branche vestibulaire supérieure se partage en un graud nombre de filets qui arrivent dans le vestibule par les pertuis de la fosse elliplique et de la pyramide, pour se perdre dans l'utricule et les ampoules antérieure et externe.

La branche vestibulaire inférieure présente deux rameaux, dont les divisions terminales, très gresses, traversent les trous de la lame criblée auditive et se distribuent au saccule et à l'ampoule postérieure.

Quant à la branche limacienne, nous savons déjà que ses ramifications arrivent dans la columelle par les trous du tractus spiralis foraminulentus et qu'elles s'insinnent entre les deux lames de la cloison spirale osseuse. Ces filets, une fois parvenus à la zone cartilagineuse, s'y terminent au nivean de la crête auditice, en s'anastomosant deux à deux, de manière à former des anses.

Suivant Breschet, au niveau des anses, chaque nerf est constitué par une gaîne névrilématique renfermant des globules; ceux-ci s'arrêteraient au bord convexe de la zone cartilagineuse, tandis que la gaîne névrilématique se prolongerait au delà, et formerait avec les gaînes voisines la trame de la zone membraneuse.

#### VAISSEAUX DU LABYRINTHE.

Les artères sont principalement fournies par une branche qui vient soit de l'artère basilaire, soit de la cérèbelleuse antérieure et inférieure. Cette branche s'engage dans le conduit auditif interne avec les nerfs facial et auditif, et se divise en rameaux vestibulaires et limaciens.

Les rameaux vestibulaires accompagnent les filets nerveux correspondants et se distribuent avec eux au saccule, à l'utricule et aux tubes membraneux, qui reçoivent encore du sang de l'artère stylo-mastodienne.

Les rameaux limaciens traversent la base de la columelle et se comportent aussi comme les

filets nerveux; mais à peine sont-ils arrivés entre les deux lames de la cloison osseuse, qu'ils les perforent pour se répandre sur les faces vestibulaire et tympanique. Suiv ant Breschet, ils se blûtrquent domme les artères mésentériques, de manière à former deux rangées d'aradés anastomotiques, placées l'une au niveau du bord externe de la zone osseuse, l'autre au niveau du bord externe de la zone cartilagineuse. De la dernière rangée partent des ram ifications très fines, qui se perdent dans la zone emerbaneuse.

Les veines affectent pour la plupart la même disposition que les artères; cependant un certain nombre, tant de celles du limaçon que de celles du vestibule, se rendent au sinus veineux logé dans la circonférence externe de la zone membraneuse. Toutes aboutissent par un tronc commun au sinus pétreux supérieur.

Les lymphatiques n'ont pas encore été parfaitement démontrés,

## DES AQUEDUCS.

Ce sont des canaux osseux creusés dans l'épaisseur du rocher; on en compte trois , savoir : l'equeduc du vestifude, l'aqueduc du tinnaçon et l'aqueduc de Fallope. Tons les trois communiquent à l'extérieur par des ouvertures appelées hiatus, situées sur les trois faces du rocher : ainsi, l'hiatus du vestibule sur la face posté-icure, l'hiatus du limaçon sur la face ufiérieure, l'hiatus de Fallope sur la face supérieure. L'aqueduc du vestibule et celui du limaçon renferment chacun un repli de la dure-mère, une artère et une veine; l'aqueduc de Fallope loge le nerf fa cial et l'artère stylomastolidienne.

4º Aquoduc du vestibule. — Il commence par une fente étroite, semi-lunaire (hiatus du vestibule) placée sur la face postérieure du rocher, derrière le conduit auditif interne, au-dessous d'ine sorte d'écaille osseuse, et se termine dans le vestibule près de l'ouverture commune des deux canaux demi circulaires verticaux, par un orifice auguel fait suite une petite gouttière (gouttière ou fossette sulciforme). Son trajet et sa terminaison offerat quelques variétés. D'apres P. Ribes, tantoit il s'arréte dans le diploé du rocher, tantôt il se subdivise en plusieurs conduits plus petits, dont les uns aboutissent au vestibule et les autres au canal vertical postérieur. Mes observations m'ont donné des résultats à peu près analogues.

2º Aqueduc du limaçon. — C'est un canal large et triangulaire inférieurement, très étroit supérieurement. Son ouverture triangulaire (hiatus du limaçon) se voit à la face inférieure et rugueuse du rocher, tout près du bord inférieur, et sur l'extrémité interne de la crète de séparation du canal carotidien et de la fosse jugulaire. A partir de cet orifice, l'aqueduc monte vers le limaçon en se rétrécissant de plus en plus, et se termine dans la rampe tympauique, près de la fenêtre ronde.

3º Aqueduc de Fallope. — Remanquable par son trajet tortueux et long de huit à dix lignes, l'aqueduc de Fallope s'étued de la partie supérieure du fond du conduit auditi interne au trou stylo-mastodien. Il se dirige d'abord presque horizontalement en haut et en dehors jusqu'à l'hiatue Fallopii, pertuis situé sur la face supérieure du rocher; puis il s'iniléchit brusquement, forme un coude à augle aign, et se porte presque horizontalement en arrière, en proéminant un peu sur la paroi interne de la cavité tympanique, au-dessus de la fenêtre ovale. Parvenu à la paroi postérieure de cette même cavité, il change de nouveau de direction, se coude à angle obtus, devient vertical et se termine au trou stylo-mastoiden. Ces différentes inflexions ont permis de lui distinguer deux courbures ou coudes, et trois portions, deux horizontales, la troisième verticale.

L'aquedue de Fallope est percé de plusieurs trous par les juels passent les divisions du nerf facial. Ainsi, indépendamment de l'hiatus de Fallope, destiné au grand nerf pétreux superficiel, on trouve : au niveau du promontoire, un pertuis pour l'anastomose avec le merf de Jacobson; plus bas, le trou de la pyramide pour le filet du muscle de l'étrier, et enfin les conduits de la corde du tympan et du nerf auriculaire d'Arnold.

Usages de l'organe de l'ouïe. — L'organe de l'ouïe est destiné à nous faire connaître les sons. Les ondes sonores recueillies par le pavillon et le conduit auditif externe arrivent à la membrane du tympan, qu'elles ébranlent ; celle-ci transmet ses vibrations à l'air de la caisse et aux osselets , qui les portent à l'eau du labyrinthe et jusqu'aux divisions du nerf acoustique.

Chacune de ces différentes parties est construite de la manière la plus favorable à l'audition.

En effet, la position du pavillon, libre sur les côtés du crane, sa structure cartilagineuse, son élasticité, lui permettent de vibrer facilement sous l'influence des ondes qui viennent frapper les nombreuses surfaces de ses saillies et de ses enfoncements; nous savons déjà comment son inclinaison influe sur la finesse de l'oute.

Le conduit auditif externe n'a pas seulement pour usages de réfléchir les vibrations par ses courbures, et de les porter à la membrane du tympan; il sert encore à faire apprécier la direction du son. Lorsqu'un son frappe notre oreille, nous écoutons en tournant la tête de divers côtés, et nous disons qu'il vient de droite, si c'est dans ce sens qu'il nous a paru plus fort; mais alors te nodes sont tombées perpendiculairement sur la surface du pavillon, et ont pénêtré en graud nombre dans le conduit auditif externe, tandis que, de tout autre côté, elles out rencontré obliquement la surface du pavillon, et beaucoup ont été perdues par réflexion.

Les vibrations sonores ne se transmettent pas facilement de l'air à un corps solide; au contraire, comme M. Savart l'a démontré, elles ébrailent sans peine une membrane médiocrement tendue. Lu membrane du tympan est donc parfaitement placée pour accroître et communiquer aux osselets les ébranlements de l'air du conduit auditif externe. En outre, M. Müller (1) a prouvé que la disposition des osselets, appuyés d'une part sur la membrane du tympan et de l'autre sur l'eau du labyrinthe, au moyen de la fenêtre ovale, donnait une intensité notable aux ondes qui passaient de l'air à l'eau.

Les muscles des osselets, lorsqu'ils se contractent, produisent la tension ou le relachement de la mémbrane du tympan; celle-ci peut donc en quelque sorte s'accommoder pour les différents sons, se tendre davantage pour les sons aigus, se relacher un peu pour les sons graves. Ces divers mouvements augmentent ou diminuent la capacité de la cavité tympanique, dont l'air ne resterait pas en équilibre avec l'air extérieur sans la présence de la trompe d'Eustaclie, qui sert en même temps à l'écoulement des mucosités.

Les usages du labyrintile sont encore enveloppés d'obscurité; son enchàssement dans la substance pierreuse du rocher est favorable à la transmission des ondes qui se propagent par les os du cràne; ses parties membraneuses présentent une surface assez étendue, où s'étalent les ramifications nerveuses, et celles-ci, plongées dans un liquide, c'est-à-dire dans un milieu qui leur est presque homogène, receivent de tous cétés et sans secousses les vibrations sonores.

Toutes les impressions auditives n'arrivent pas au nerf acoustique par le conduit auditif externe et la caisse du tympan, quelques unes sont transmises par les os du crâne à l'eau du labyrinthe ou même directement aux filets nerveux qui traversent la cloison spirale osseuse du limaçon; mais les sons perçus de cette manière sont généralement obscurs: il est facile de s'en assurer en bouclant le conduit auditif externe.

(1) Manuel de physiologie, nouvelle édition, aunotée par E. Littré, Paris, 1851, t. II. p. 527.



## PLANCHE 81.

Pavillon de l'oreille et conduit auriculaire.

Priferantion. — La figure 1 ne demande aucune indication, son étude pouvant se faire même sur le vivant. In o'en est pas de même des figures 2 et 3, qui moutrent les muscles extrinsèques et intrinsèques du pavillon, leur petitesse et eleur pâteuren rendent la dissection difficile. Nous conseillerons donc de choisir des sujets vigoureux, d'un système musculaire bien prononcé, dont le pavillon sera saillant et assez développé; et alors il suffira d'enlever la peau aussi superficiellement que possible, au niveau de ces muscles, pour les mettre à nu. Pour les muscles extrinsèques, il conviendrait de tirer le pavillon dans le sens opposé à celui du muscle qu'on veut disséquer.

Le cardilage du pavillon et la surface extérieure du conduit auriculaire représentés par les figures  $\hat{u}$  et 5 s'ocardilage du pavillon et la surface et les muscles qui recouvrent le premier; la peau, la glaude parotide et les parties molles voisines qui environnent le second.

L'intérieur du conduit auriculaire, figure 6, doit être étudié, d'abord sur l'os temporal dépourvu de ses paus moles, ensuite avec esparites; pour cela, scéez en long le rocher ainsi que la partie moyenne du conduit auditif en faisant attention de ne pas intéresser la membrane du tympan.

Les figures 7 et 8 s'obtiennent en poursuivant les artères après les avoir rendues visibles par une injection générale ou partielle.

FIGURE 1.

Peau du pavillon.

## Explication de la figure 1.

a. Excavation de la conque. — b. Tragus. — c. Aultiragus. — d. Échancrure de la conque. — e. Aultielix. — f. Fosse scapholde ou naviculaire formée par les deux branches de bifurcation de l'authélix. — g. Hélix. — h. Sillon de V authélix. — h. Lobule.

FIGURE 2.

Cartilage, ligaments et muscles extrinsèques et intrinsèques du pavillon.

## Explication de la figure 2.

a. Muscle auriculaire supérieur. — b. Auriculaire antérieur. — c. Auriculaires postérieurs, ordiuairement au nombre de deux, quelquefois trois et même plus. — d. Grand muscle de l'hélix. — e. Petit muscle de l'hélix. — f. Muscle du tragas. — g. Muscle de l'antiragus. — h. Ligament de l'hélix. — i. Ligament du tragas. — j. Tissu cellulo-graisseux du lobule. — k. Extrémité caudale de l'hélix et de l'antitélix. — l. Émiuence apophysaire.

FIGURE 3.

Muscles et ligaments vus sur la face postérieure du pavillon renversé.

#### Explication de la figure 3.

a, Muscle auriculaire supérieur. — b, b, Auriculaires postérieurs. — c, c, Muscles transverses. — d. Ligament postérieur. — e, Tissu cellulo-graisseux du lobule.

FIGURE 4.

Cartilage du pavillon vu par sa face interne et détaché du conduit auriculaire.

IGURE 5.

Cartilage du pavillon et conduit auriculaire vu par ses faces externe et inférieure.

## Explication de la figure 5.

a, Éminence apophysaire. — b. Extrémité caudale de l'hélix et de l'anthélix. — c. Portion cartilagineuse du conduit auditif externe. — d. Sa portion fibreuse. — e. Sa portion osseuse. — f, f. Incisures du cartilage,

FIGURE 6.

Surface intérieure du conduit auditif.

## Explication de la figure 6.

a. Orifices des glandes cérumineuses vus sur le prolongement cutané du conduit auriculaire, — b. Membrane du tympan en rapport avec les osselets,

FIGURES 7 et 8.

Artères des faces externe et interne du pavillon de l'oreille.

## Explication des figures 7 et 8.

A, A. Artères temporales fournissant les auriculaires antérieures. — B, B. Artères auriculaires postérieures.



## PLANCHE 82.

Oreille moyenne ou tympan présenté de différentes manières, et trompe d'Eustachi.

PRÉPARATION. — La plupart des figures de cette planche, reproduísant les os qui entrent dans la composition de la caisse du tympan de l'enfant et de l'adulte, n'exigent aucune indication des coupes. Les figures 3 et 5, 7 et 19, qui montrent la membrane du tympan du fectus et de l'adulte, doivent être préparées de la manière suivante : 1º Enlevez sur le fœtus le pavillon et rous découvrirez enlêtement la face externe de la membrane du tympan; pour examiner sa face interne ainsi que ses rapports avec les asseltes du tympan, il souff de séparer la portion écallicuse de la portion pierreuse du temporal et la lame du condoit auditif externe par un trait de sete prestique le long du rocher, depuis le mille ud condoit aurichaire jusqu'au milleu de la troupe d'Estastchi.

FIGURE 1.

Elle montre sur un temporal en entier plusieurs parties constituantes de l'oreille movenne.

## Explication de la figure 1.

a. Lame du conduit auditif ou sa parol antérieure et inférieure, -b. Ligne ponctrée indiquant la situation et la direction de la rainnre circulaire dans laquelle est encadrée la membrane du tympan. -c. Cavité génotic, -d. Fissure génotiale ou de Glaser, par laquelle passent le muscle antérieur du marteau, l'apophyse gréde de Raw et quelquefois la corde du tympan. -c. Conduit auditif externe s'ouvrant dans la coisse du tympan et donnant attache au cartilage de l'oreille, -f. f, Encies de l'apophyse zygométque. -g. Tubercule de jonction de ces deux racines donnant insertion au ligament latéral externe de l'articulation temporo-maxillaire, -h. Apophyse masiodie -r enfermant les cellules masiodielmens. -i. A pobphyse siyoliche. -f. Trou stylo-masiodiel ou orifice inférieur de l'aqueduc de Fallope, livrant passage au meri facial et aux vaisseaux stylo-mastoldiens. -k. Trou masiolièm possage d'une arbre et d'une veine.

FIGURE 2.

Lame du conduit auditif vu par sa face interne.

#### Explication de la figure 2,

a. Orifice externe du conduit auditif. - b. Lame du conduit auditif. - c. Cadre tympanique.

FIGURE 3.

Anneau ou cercle tympanal tenant à la portion écailleuse du temporal, et vu par la face externe.

#### Explication de la figure 3,

a. Cercle tympanal remplaçant le conduit auditif qui manque chez le fœtus. -b. Membrane du tympan, encadrée dans une rainure du cercle et laissant voir par sa transparence le manche du marteau et la branche de l'enclume. -b. Portion écalilleuse du temporal.

FIGURE 4.

Cercle tympanal isolé, vu par la face externe et en rapport avec les osselets de l'ouïe.

FIGURE 5.

Cercle tympanal et portion écailleuse du temporal d'un fœtus représenté par la face interne et en rapport avec les osselets et la membrane du tympan.

### Explication de la figure 5.

a. Marteau. — b. Enclume. Ces deux petits osselets, articulés ensemble, sont appliqués à la face interne de la membrane du tympan. — c. Cercle tympanal. — d. Portion écallieuse du temporal.

#### FIGURE 6.

Cercle tympanal vu par la face interne, sur la circonférence intérieure duquel on aperçoit la rainure d'encadrement.

#### FIGURE 7.

Coupe du temporal destinée à faire voir la direction de la membrane du tympan et ses rapports avec le fond du conduit auditif, d'une part, et avec le marteau, de l'autre.

## Explication de la figure 7.

a. Portion ossense du conduit auditif montrant la différence de longueur de ses parois supérieure et inférieure.
 b. Face externe de la membrane du tympan. On voit ici la dépression centrale de cette membrane ainsi que son adhierence avec le manche du marteau.

## FIGURE 8.

Coupe verticale de la membraue du tympan grossie, afin de faire voir, d'une part, les trois feuillets qui la composent, et, de l'autre part, la situation du manche du marteau entre les feuillets interne et moyen.

## FIGURE 9.

Paroi interne de la cavité tympanique appartenant à un fœtus.

#### Explication de la figure 9.

a. Etier bouchant la fenétre ovale. – b. Promontoire. – c. Pyramide livrant passage au tendon du muscle el étrier. – d. Penêtre ronde. — e. Conduit of muscle interne du marteau. – f. Conduit osseux de la trompe d'Eustachi. Ces deux conduits nes sont séparés que par une lamelle osseuse très mince, et sont appelés canon de fusit double.

#### FIGURE 40.

Elle a pour but de montrer l'ensemble de l'oreille externe et la cavité tympanique en communication avec la trompe d'Eustachi.

#### Explication de la figure 10.

a. Conduit auriculaire. — b. Membrane du tympan. — c. Marteau. — d. Enclume. — e. Cavité tympanique. — f. Trompe d'Eustachi, — q. Muscle interne du marteau.





## PLANCHE 83.

Oreille moyenne ou caisse du tympan, trompe d'Eustachi, osselets de la caisse, muscles des osselets et nerfs de la caisse. Le tout vu du côté droit.

PRÉPARATION. - Ouvrez sur un temporal isolé la cavité tympanique de la manière suivante :

4- En enlevant la portion écalileuse, la membrane du tympan et la moitié antérieure de l'apopityse mastoide au moyen d'un trait de sele qui, dirigé d'avant en arrière et vertitalement, sur la face supérieure du rocher, passerait par le milieu de l'aqueduc de Fallope et de la trompe d'Eustache;

2° En cassant avec le ciseau et le marteau la bosselure de la face supérieure du rocher, bosselure qui répond à la partie supérieure de la caisse ;

3° En emportant la paroi antérieure et inférieure avec la cisaille,

Pour mettre à nu le labyrinthe osseux, il faut employer successivement la scie, le ciseau et le marteau, la râpe ou un fort scalpel.

Quant aux osselets, après les avoir étudiés en place et articulés ensemble, il convient de les extraire et de les examiner séparément; il faut seulement prendre quelques précautions à l'égard de l'étrier qui reste quelquefois adhérent à la fenêtre ovale, et à l'apophyse grèle du marteau qui est très fragile.

FIGURES 4 et 2.

Paroi interne de la caisse du tympan.

## Explication des figures 1, et 2.

a, a. Penêtre o vale ou auverture vestibulaire du tympan. — b. Relief de l'aqueduc de l'allope. — c. Aqueduc le Fallope ouvert. — d, d. Promontoire. — e. Sillons destinés à contenir les divisions du nerf de Jacobson. — f, f. Pyramide ou canal osseux du musele de l'étrier. — g, g. Penêtre ronde ou ouverture cochleidre du tympan. b. Possette sous-pyramidale. — i. Arrière-cavité de la caisse répondant à une bosselare du rociter. — f. Ouvernure qui conduit dans k, k, cellaise mastoidiennes. — i, k. Conduit du musele interne du marteun. — m. Bec de cuiller. — n. n. Portion osseuse de la trompe d'Eustache se continuant sans ligne de démaccation avec la cuit it ympanique. — o. Histure de Fallope. — p. Conduitére desiinée à logre le nerf grand pérteux superficiel. — q. Portion osseuse du conduit audiit fexterne. — r. Rainure dans laquelle s'enchàsse la membrane du tympan. — s. 8. Artère caroidé interne logée dans on canal osseux.

DICTIPE 9

Cavité tympanique en rapport avec ses osselets, ses muscles et ses nerfs.

### Explication de la figure 3.

- a. Marteau tenant par la partie antérieure et supérieure de son manche, et par son extrémité arrondle, à b, la membrane du tympan.— c. Muscle Interne du marteau.— d. Etrier bouchant la fenêtre ovale.— c. Muscle de l'étrier.
- Nerf facial communiquant avec: 2, grand pétreux superficiel, et 3, petit pétreux superficiel, --h, 4. Corde du tympas, -- B. Filet nerveux du muscle interne du marteux demanant de la portion mortrée de la ciquième paire, et tra-cesant le ganglion otique. -- 6. Filet nerveux émanant du facial et se rendant au muscle de l'étrier.
   7. Ganglion de Gasser.

FIGURE 4.

Ensemble de l'oreille externe, de l'oreille moyenne et de l'oreille interne, en rapport avec les osselets, leurs muscles et la trompe d'Eustachi.

## Explication de la figure 4,

a, a. Pavillon et conduitaudiil externe, ou orelle externe. — b. Cavité tympanique contenant les osselets. — c. Marteau et ses trois musels, savoir ± d. musele interne, logé dans l'épaisseur de la paroi supérieure de la trompe d'Eustache; ce muscle se réfléchit à angle droit pour venir s'insérer à la partie supérieure du manche du marteau; e, muscle antérieur du marteau, né de l'épine sphénoidale; li traverse la fissure génoidale pour se rendre à l'apophyse grête du marteau; f, se micra externe du marteau; f, se micra é el sparie supérieure du conduit auriculaire, où l'inait, vers l'apophyse courte du marteau. — g. Moilté inférieure de la membrane du tympan tenant au manche du marteau. — h. Tompe d'Eustache. — 6. Ortellé interne ou labyrinduit.

FIGURE 5.

Ensemble de l'oreille moyenne et de l'oreille interne, vu par la face supérieure du rocher.

## Explication de la figure 5.

a. a. Ligne ponctué indiguant le trajet du conduit auditif externe. — b. Marteau et enclume appliquée contre la paroi externe de la carité (suppanique. — c. Cavité vestibulaire offinat plusieurs ouvertures. —d. Fenétre ovale bouchée par la base de l'étrier. — a. Canal demi-circulaire supérieur. — f. Canal demi-circulaire postérieur. — g. Canal demi-circulaire outpoud. — f. modit output duit interne.

FIGURE 6.

Osselets de grandeur naturelle et articulés ensemble.

## Explication de la figure 6,

a. Marteau. - b. Enclume. - c. Etrier.

FIGURE 7.

Enclume, os lenticulaire et étrier de grandeur naturelle et articulés ensemble, vus de côté.

FIGURE 8.

Marteau, enclume et os lenticulaire articulés ensemble, et vus par leurs faces externes. Cette figure, ainsi que toutes celles qui suivent, représente les parties grossies trois fois.

FIGURE 9.

Enclume, os lenticulaire et étrier articulés ensemble et vus de côté.

FIGURE 10.

Deux marteaux vus en sens opposé.

#### Explication de la figure 10.

a. Tête du marteau sur laquelle on volt, en  $b_s$  sa surface articulaire avec l'enclume. — c. Col. — d. Manche. — e. Apophyse courte. — f. Apophyse grêle de Raw.

FIGURE 11.

Enclume et os lenticulaire.

# Explication de la figure 11.

a. Corps de l'enclume offrant, b, b, ses facettes articulaires. — c. Branche horizontale. — d, d. Branche verticale de l'enclume articulée avec e, os lenticulaire.

FIGURE 12.

Etrier et son muscle.

## Explication de la figure 12.

a, a. Tête de l'étrier offrant une petite excavation pour s'articuler avec l'os l<mark>enticulaire. — b.</mark> Branche antérieure. — c. Sa branche postérieure. — d. Muscle de l'étrier attennat au col. — e, e. Base de l'étrier.



## PLANCHE 84.

Oreille interne, ou labyrinthe du côté gauche, vue de différentes manières.

Préparation. — Le labyrinthe osseux, offrant chez l'adulte des difficultés très grandes pour l'isoler de la substance osseuse dense qui l'entoure, il convient de commencer sa préparation sur les tempora ux ramoills par les acides ou sur ceux des fœtus et des enfants très jeunes, chez lesquels la substance osseuse environante, eacore molle et spongieuse, est facilement attaquable par les instruments. Après s'être ainsi exercé, on parviendrait plus facilement à l'exécuter sur les os non macérés de l'adulte.

Chee is très jeunes sujets, les canaux verticaux sont presque entièrement découverts. Le vertical supérieux, prependiculaire au bord supérieur du rocher, se traduit cles l'adulte par une bosselure qu'on trouve au bord supérieur du rocher, près de sa base. Le caual vertical postérieur, parallèle à la face postérieure du rocher, sur laquelle il est en relief dans l'intervalle quis éspare l'hiaus ost une setibule du fond du conduit audiff interne, est complétement mis à un par l'ablation d'une petite quantité de tisse spongieux qui masque sa substance compacte. Le canal horizontal se prépare en cressnait entre les canaux verticaux.

On découvre le vestibule en enlevant la portion osseuse placée au-devant du canal vertical supérieur.

Le limaçon est mis à nu en emportant avec précaution, à l'aide d'un fort scalpel, d'une lime ou du ciseau et du maillet, la substance spongieuse comprise entre le conduit auditif interne et le canal carotidien.

Pour voir l'intérieur du limaçon, il est nécessaire de l'ouvrir, soit par l'ablation de la lame des contours, soit en pratiquant une section médiane verticale, dirigée de sa base vers son sommet.

FIGURE 4

Face externe ou tympanique du labyrinthe.

## Explication de la figure 1.

a. Paroi externe du vestibule sur laquelle on remarque: b, fenêtre ovale; e, fenêtre ronde, et d, trajet parcouru par le nerf facial. — e. Canal demi-circulaire superieur. — f. Canal demi-circulaire postérieur. — g. Canal demi-circulaire horizontal. — h. Limaçon. — i, f. i. Paroi du limaçon ou lame des contours. — j. Aquedac du limaçon. — h. Portion du rocher correspondant à la goutifier qui précède le conduit auditi finerue.

MICHIER 6

Face interne ou crânienne du labyrinthe, grossie trois fois.

#### Explication de la figure 2.

a. Paroi interne du vestibule. — b. Aqueduc du vestibule. — c. Base du limaçon. — d. Aqueduc du limaçon. — c. f. Contité e ci conduit adulf interne au fond duque du rouve plusieurs rous pour le passage des nerfs facial et auditif. — g. Canal demi-circulaire postérieur. — b. Canal demi-circulaire postérieur. — b. Canal demi-circulaire postérieur. — b. Canal demi-circulaire postérieur.

FIGURE 3.

Intérieur du labyrinthe vu par sa face externe ou tympanique.

#### Explication de la figure 3.

a. Cavité vestibulaire dans laguelle s'ouvent : les canaux demi-circulaires par cinq orifices, la rampe vestibulaire du linacon, et la cavité tympanique par les fentres roude et ovaie. — b. 6. Section de la lame des contours. — e, c. Portion osseuse de la lame spirale divisan la cavité conotie du linacon en rampe superieure ou vestibulaire et en rampe inférieure ou tympanique. — d. Office du sommet de l'age du linacon.

#### FIGURE 4.

Intérieur du labyrinthe vu par sa face interne ou crânienne.

## Explication de la figure 4.

a. Caylé vestibolaire dans laquelle on voitabouite : les caylés des canaux dem-éctualites, la fenètre ovale, la fenètre ovale, la fenètre ovale et la caylé limacionne. — b. Fond du conduit auditif interne répondant à la base du l'imagon et enue peu à la paroi interne du vestibule. On y trouve, c, l'ouverture simple pour le nerf facial, et, d, les ouvertures multiples pour le passage du nerf auditif.

#### FIGURE 5.

Intérieur du limaçon rendu visible par l'ablation de la lame des contours.

## Explication de la figure 5.

a, a. Lame spirale contournant par son bord interne b l'axe du limaçon. — c. Infundibulum. — d. Ouverture de communication des deux rampes. — c, e, c, Section de la lame des contours. — f, f, f. Rampe inférieure ou tympanique. — g, g, g, g, Rampe supérieure ou vestibulaire.

FIGURE 6.

Coupe du limaçon suivant son axe.

## Explication de la figure 6.

a. Conduits de l'axe ou de la columelle aboutissant au sommet et aux trous de la périphérie pour le passage des ramifications vascualiers et nerveuses. -b. Infondibelum. -c. Ease de la columelle répondant au fond du conduit audiff interne. -d. d. d. Coupe de la lame spirale. -e. e. e. Coupe de la lame des contours. -f, f, f. Rampe inférieure. -g. g. Rampe supérieure.

#### FIGURE 7.

Coupe du limaçon suivant son axe, grossie de 4 diamètres, destinée à faire voir le passage de la branche limacienne du nerf auditif, accompagnée de quelques ramifications vasculaires à travers les conduits de la columelle pour se rendre à la cloison spirale.

#### FIGURE 8

Conpe du limaçon, grossie de 6 diamètres, destinée à montrer la distribution de la branche limacienne du nerf auditif depuis sa perforation de la columelle jusqu'à sa réflexion terminale sur la lame spirale.

#### FIGURES 9 et 10.

Ensemble de l'oreille moyenne et de l'oreille interne, vu par une section de la face supérieure du rocher, montrant principalement la distribution entière du nerf auditif.

## Explication des figures 9 et 10.

a, a. Marteau tenant b, b, à son muscle interne, c, c, son muscle antifieur, et d, son muscle externe, e, e. Enclume. — f, Os lenticulaire. — g, Étrier. — h. Muscle de cet osselet. — f, Corde du tympan. — f, Nerf facial recevant k, le nerf grand pétreux superficiel. — l. Limagon. — m. Nerf auditif. — n. Sa branche limacirune, et o, sa branche vestibulaire fournissant: p, le rameau du canal vertical positirieur; q, le rameau du sacile; r, le rameau du el Turicule; r, s, le rameau du canal horizontal, et t, le rameau du canal vertical supérfieur.

# ORGANES DE L'ODORAT OU DE L'OLFACTION.

Ces organes, qui ons la faculté de percevoir les impressions odorantes et de les transmettre à l'encéphale, se composent: 1º d'une partie accessoire ou de protection, le ne: 2º d'une partie essentielle, les fosses nasales, tapissées par la muqueuse pituitaire dans laquelle viennent se distribuer les ramifications du nerf olfactif.

#### DII NEZ

Le mez est cette éminence triangulaire et pyramidale qui est placée à la partie supérieure et moyenne de la face, au-dessus de l'ouverture antérieure des fosses nasales qu'il recouvre et qu'il protége, entre le front et la lèvre supérieure, les orbites et les joues. On lui distingue deux faces latérales, un bord antérieur, un sommet et une base ; celle-ci est percée de deux ouvertures toujours béantes, nommées norines.

Faces latérales.— Elles sont plus étroites en haut qu'en bas, et plus ou moins étendues et inclinées en dehors, où elles se continuent avec les joues. On y remarque inférieurement un silton demicirculaire, à concavité tournée en bas et en avant, qui, après avoir séparé le nez de la joue, remoute au-dessus d'une éminence appelée aile du nez.

Bord.— Les deux faces latérales, en se réunissant sur la ligne médiane, constituent le bord antérieur ou le dos du nez. Celui-ci, incliné de haut en bas et d'arrière en avant, a une forme variable suivant les individus, convexe dans les nez aquilins, il est droit dans les nez grecs, et même concave dans les nez retroussés. Il se termine inféricurement par une éminence arrondie, nommée le lobe, ou le bont du nez.

Base. — Ordinairement horizontale, souvent aussi tournée un peu en avant, clle présente les deux narines, ouvertures ovalaires qui sont quelque fois réduites à de simples feutes.

Les narines conduisent dans les fosses nasales ; elles sont limitées en dehors, de chaque côté, par l'aile du nez correspondante, en dedans par la sous-cloison qui les sépare l'une de l'autre.

Sommet ou racine. — Il est étroit et séparé de la bosse frontale moyenne par une dépression plus ou moins profonde, qui manque dans les nez grecs.

Le nez varie beaucoup quant à sa direction; et bien qu'il occupe généralement la ligne médiane, il n'est pas rare de le voir plus ou moins dévié à droite ou à gauche.

Les variétés de forme et de volume sont aussi très nombreuses; on les rapporte à trois espèces principales, savoir : les nez proéminents, auxquels se rattachent les nez aquilins, c'est-à-dire ceux qui sont convexes, minces, allongés et pointus; les nez droits ou grees, qui se continuent sans ligne de démarcation avec le front; 2º les nez retroussés, dont le lobe plus ou moins pointu est relevé; 3º les nez aplatis, dont le dos est plat à partir de la racine, quelquefois concave, dont les ailes sont très larges et les narines tournées en avant. Ces nez sont généralement plus larges que longs.

Les nez des deux premières espèces appartiennent à la race caucasique; les nez proéminents, plus particulièrement aux hommes, les nez retroussés aux femmes et aux enfants. Les nez aplatis se voient dans les races nègre et mongole.

Structure.—Il entre dans la structure du nez une charpente ou un squelette osseux, cartilagineux et membraneux; des muscles, des vaisseaux, des nerfs; une enveloppe cutanée, une membrane muqueuse, des follicules muqueux et sébacés, et quelques poils.

#### SQUELETTE DU NEZ.

Il est osseux et solide en haut, cartilagineux, membraneux et un peu mobile en bas.

La portion osseuse est formée par les os propres du nez et les apophyses montantes des os maxillaires, qui s'articulent avec l'épine nasale du coronal et avec les apophyses orbitaires internes. Elle offre à considérer une face interne faisant partie des fosses nasales et qui sera décrite avec elles; une face externe, une base et un sommet.

On distingue encore à la face externe deux faces latérales et un bord antérieur. Chacune de ces faces, plus étroite en haut qu'en bas, plus ou moins inclinée en dehors, concave à sa partie moyenne, est parcourne dans toute sa longueur par la ligne de suiture de l'os propre du nez avec l'apophisse montante de l'os maxiliaire. Sur le premier de ces os, on voit vers la partie moyenne, deux ou trois trous pour le passage de petits vaisseaux qui font communiquer ceux de la peau avec cux de la muqueuse pituitaire; inférieurement se trouvent des inégalités pour l'insertion du muscle pyramidal. L'apophyse montante présente en haut des inégalités auxquelles s'attache le muscle élévateur commun de l'aile du nez et de la lèvre supérieure, et en bas des trous vasculaires pour la nutrition de l'os.

Le bord antérieur, incliné de haut en bas et d'arrière en avant, est formé par la suture harmonique des deux os propres du nez.

La base n'est autre chose que l'ouverture antérieure des fosses nasales, dont nous parlerons tout à l'heure.

Le sommet répond à la suture des os propres du nez avec l'épine nasale du coronal, et est limité par un sillon plus ou moins profond, concave inférieurement, qui s'étend de l'une à l'autre de apophysès orbitaires internes du coronal. Ce sillon se continue de chaque côté avec les sutures de l'apophyse montante avec l'os propre du nez et l'apophyse orbitaire interne; il est coupé à angle droit, daus sa partie moyenne, supérieurement par la suture des deux moitiés latérales du coronal, inférieurement par la suture des deux os propres du nez.

#### Cartilages du nez.

On en compte cinq principaux, qui sont distingués en pairs et en impairs. Les premiers, au nombre de quatre, occupent les parties latérales : ce sont les deux cartilages latéraux proprement dits, et les deux cartilages des alles du nez ou des narincs; le dernier est situé sur la ligne médiane et s'appelle cartilage médian, ou de la cloison.

Il existe encore des noyaux cartilagineux pairs, en nombre indéterminé, développés entre les cartilages précédents, et parmi lesquels on en a décrit plus spécialement trois de chaque côté, sous le nom de cartilages carrés. Enfin, Huschke fait mention de deux lamelles cartilagineuses (cartilages vomériens), entre lesquelles vient se placer le bord inférieur du cartilage médian.

De cette manière, le nombre des cartilages du nez, porté à onze par Santorini, s'élèverait jusqu'à treize, dont douze pairs, indépendamment des cartilages sésamoïdes proprement dits.

4º Cartilages latèreux proprement dits.—Irrégulièrement triangulaires, aplatis de delors en dedans, ils sont situés an-dessous des os propres du nez et au-dessous des cartilages des narines, à la branche externe desquels ils adhèrent par un tissu fibreux dense et serre. Leur bord supérieur s'enfonce sous le bord inférieur de l'os propre du nez et de la partie voisine de l'apophyse montante, et s'y attache par du tissu fibreux; leur bord interne, uni à celui du côté opposé dont il est à peine séparé par un sillon superficiel, se continue avec le bord supérieur du cartilage de la cloison. Leur face externe est couverte par les muscles triangulaire et pyramidal; leur face interne est tapissée par la membraue priutiaire.

2º Cartilages des ailes du nec ou des narines. — Situés au-dessous des précédents, ces cartilages appartiennent spécialement aux ouvertures des narines, qu'ils maintiennent continuellement béantes. Ils sont recourbés sur eux-mêmes, de manière à représenter de chaque côté une ellipse coupée en

arrière, ou deux branches coudées à angle arrondi tourné en avant. Des deux branches, l'une est externe et l'autre interne

La première (branche pinnale), très mince, se dirige un peu en hant et en arrière au-dessus de l'aile du nez, dont son bord inférieur forme le sillon, et se termine par une extrémité arrondie dans le tissu fibreux qui la réunit au cartilage précédent. Elle est recouverte en dehors, où elle est convexe, par le muscle triangolaire et par la peau; en dedaus, où elle est concave, par la muqueuse pituitaire.

La seconde, horizontale, plus étroite que la précédente qu'elle déhorde inférieurement, revêtue en dehors par la pituitaire, est contigué en dedans à la cloison, supérieurement, et à la branche du côté opposé, inférieurement. Elle adhère à cette dernière par un tissu cellulaire lâche, dans lequel se prolonge habituellement l'artère de la sous-cloison. Large en avant, la branche interne se termine en arrière par une extrémité étroite, mince et recourbée en delors, fixée par du tissu cellulaire à l'épine nasale antérieure et inférieure. La contiguité de son bord inférieur à celui du côté opposé constitue la sous-cloison, recouverte par la peau. La contiguité des angles des deux cartilages des narines constitue en avant une saillie plus ou moins prononcée, qui détermine la forme du lobe du nez et qui offre dans son milieu une rainure appréciable sous la peau, par le toucher.

3º Cartilage de la cloison.—Il est situé à la partie autérieure et inférieure de la paroi interne des fosses nasales, dans l'échancure triangulaire intercepté par la lame perpendiculaire de l'ellumoide et le vomer. Il est aplati transversalement et à peu près triangulaire; le plus ordinairement vertical, il est souvent aussi plus ou moins dévié à droite ou a gauche, et surfout dans ce dernier sens. Ses deux faces, revêtues par la membrane pituitaire, servent à constituer les parois internes des fosses nasales. Son bord supérieur et postérieur, épais, rugueux, incliné en arrière et en bas, s'articule par continuité de tissu avec le bord inférieur de la lame perpendiculaire de l'ethnéoide. Son bord inférieur répond en avant aux brauches internes des cartilages des narines, auxquelles il adhère par un tissu cellulaire lache; en arrière, il repose sur le tissu cellulaire qui unit les deux cartilages vomériens et sur le bord antérieur du vomer, entreles deux lames duquel il envoie chez les jeunes sujets un prolongement (prolongement coulde) qui va se fixer au rostrum du splienoide. Les deux faces latérales dec ep rolongement son longées dechaque coté par le norf naso-palation interne.

Son bord autérieur, continu en haut avec les cartilages latéraux qui lui forment des espèces d'ailes, est contigu inférieurement aux branches internes des cartilages des narines, et se termine en formant avec le bord inférieur un angle oblus.

Le Cartilages romériens. — Huschke décrit sous ce nom deux petites lamelles cartilagineuses, longues de 15 millimètres à peu près, dirigées horizontalement en arrière depuis l'épine nasale antérieure et inférieure jusqu'à l'extrémité antérieure du vomer. Ces cartilages, réunis par un tissu cellulaire làche, laissent entre eux un sillon dans lequel vient se placer le bord inférieur du cartilage de la cloison et le bord in férieur du vomer. Daus quelques eas, ils se joignent en arrière à deux autres bandelettes cartilagin euses qui leur sont parallèles, et avec lesquelles ils forment de chaque côté, sur la paroi inférieure des fosses masales, un sillon longitudinal.

Les cartilages carrés sont de petits disques, au nombre de trois de chaque côté, situés sur la face externe de l'aile du nez, et unis en arrière à l'extrémité postérieure de la branche externe du cartilage des narines.

Il existe encore des noyaux cartilagineux (cartilages sésamoïdes), en nombre indéterminé, placés dans la membrane fibreuse qui s'étend entre les cartilages la téraux et les cartilages des narines.

Usages des cartilages. — Les cartilages du nez donnent par leur élasticité, à la partie la plus saillante de cet organe, le degré de souplesse et de mobilité dont elle jouit. C'est de cette manière qu'ils préviennent les ruptures auxquelles elle aurait été infailliblement exposée, si le nez possédait dans toute son étendue la structure osseuse. Les cartilages des narines sont aussi destinés à maintairic exouvertures béantes.

Toutes ces pièces que nous venons de décrirerappellent d'ailleurs parfaitement la forme des parties ossess. Le cartilage latéral proprement dit, la membrane fibreuse placée au devant, et la branche externe du cartilage de la nariue, représentent les os propres du nez. Le cartilage de la cloison fait suite à la lame perpendiculaire de l'ethmoîte; son bord inférieur, comme celui de cette dernière, est reçu entre les deux lames du vomer, et plus en avant entre les cartilages vomériens et les branches internes des cartilages des narines; le mode d'union de son bord supérieur avec les cartilages latéraux explique la solidité que présente encore à eet endroit le bord antérieur du nez, et ressemble exactement au mode d'union de la lame perpendiculaire avec les os propres du nez.

#### Membrane fibreuse du nez.

Placée entre le eartilage latéral et celui de la narine, qu'elle unit l'un à l'autre, elle contient dans son épaisseur des segments cartilagineux irréguliers qui la rendent plus résistante. En dehors elle reçoit les insertions de quelques fibres du muscle triangulaire; en dedans elle est tapissée par la muqueuse prituitaire.

Cette membrane sert à donner une mobilité plus considérable au lobe du nez.

### MUSCLES DU NEZ.

Il est annexé aux ouvertures des narines un appareil musculaire destiné à les dilater ou à les resserrer. Il se compose de quatre muscles de chaque côté, savoir : 1º le pyramidal ; 2º le triangulaire, ou pinnal transverse; 3º le myrtiforme, ou pinnal radié; 4º un faisceau de l'élévateur commun de l'aile du nez et de la lèvre supérieure.

4º Pyramidal. — Occupant la face latérale et la racine du nez, ce petit muscle, qui n'est qu'un prolongement de la partie antérieure et interne du muscle frontal, descend, en se rétrécissant d'abord et en s'élargissant ensuite, parallélement à celui du côté opposé; et se termine en partie au-dessous du milieu de l'os propre du nez, en partie sur l'aile du nez correspondante. Quelques unes de ses fibres s'entrerosient sur le dos du nez avec celles de son congônère.

En avant, il est recouvert par la peau et le muscle triangulaire; en arrière, il recouvre l'os propre du nez et les cartilages latéraux supérieurs et inférieurs.

Action.—Ce musele abaisse les téguments du front, efface ses rides transverses et en produit d'autres sur le dos du nez. On peut encore le considérer comme un dilatateur de l'aile du nez.

2º Triangulaire du nez, ou pinnal transverse.—Aplati, minee, triangulaire, situé sur la face latérale du nez, ce musele s'insère à la partie antérieure de la fosse canine. De là ses fibres montent en divergeant en avant sur l'aile du nez, et se terminent sur le dos de cet organe où elles s'unissent avec celles du côté oucosé.

En dehors, il est en partic sous-cutané et en partic séparé de la peau par le musele élévateur commun de l'aile du nez et de la Bvre supérieure. En dedans, il recouvre les fibres du pyramidal dont il eroise la direction, et le nerf naso-lobaire.

Action.—Il serait dilatateur d'après les uns et constricteur d'après les autres. Son action me semble subordonnée à la position convexe ou concave qu'affecte la narine: dans le premier eas, il est constricteur; dans le second, dilatateur.

3° Myrtiforme, ou pinnal radié.—Ce petit muscle, situéau-dessous de l'aile du nez, s'insère dans la fossette myrtiforme que l'on remarque au-dessus des alvéoles des deux dents incisives supérieures. Il monte ensuite en avant et se termine à la partie postérieure de la narine, sur la sous-eloison et sur l'extrémité postérieure de la branche externe du cartilage de l'aile du nez.

Caché en dedans par la membrane muqueuse de la lèvre supérieure et par quelques fibres du musele orbiculaire des lèvres, il est couvert en dehors par la peau et l'orbiculaire.

Action. —Il tire l'aile du nez en bas et en dedans, et rétrécit l'ouverture de la narine ; il agit dans l'expression des passions tristes.

h'Élévateur de l'aile du nez et de la lèvre supéricure. — Situé sur les limites du nez et de la joue, allongé, simple supérieurement, double inférieurement, ce musele n'entre dans la structure du nez que par un petit faisceau.

Son attache supérieure se fait sur l'apophyse orbitaire interne, sur l'apophyse montante, un peu

au-dessus du tendon direct de l'orbiculaire, et sur la partie interne de la base de l'orbite. De là ses fibres descendent sur le côté du nez et se partagent en deux faisceaux, dont l'interne, souvent très petit, s'insère sur le cartilage de la narine et sur l'aile du nez. Le faisceau externe se termine un peu plus bas sur le derme de la peau de la lèvre supérieure, près de la commissure.

Recouvert en avant par la peau et la partie inférieure de l'orbiculaire des paupières, l'élévateur commun est appliqué sur l'os maxillaire supérieur, sur le pinnal transverse et sur les fibres de l'élévateur propre de la lèvre supérieure dont il croise la direction.

Action.—Il dilate la narine, en même temps qu'il tire la lèvre supérieure en haut et en dehors. Il concourt à l'expression du dédain.

On trouve encore sur le nez deux faisceaux musculaires, dont l'un, s'insérant sur l'os propre, constitue une des origines du canin, et dont l'autre, situé sur l'aile du nez, au-dessous du faisceau de l'élévateur commun, appartient à l'élévateur propre de la lèvre supérieure.

#### PRAIL ET MEMBRANE PITHITAIRE DII NEZ.

La peau du nez fait suite à celle du front, des paupières, des joues et de la lèvre supérieure; après avoir revêtu la totalité de l'organe, elle s'enfonce dans les narines pour se continuer avec la membrane plutiaire. Lisse, dépourvue de poils, mince et lache vers la racine et sur le dos du nez, elle devient plus épaisse et plus adhérente au niveau des narines, où elle présente une dureté presque cartilagineuse. Elle est unie aux parties sous-jacentes par du tissu cellulaire chargé d'uno petite quantité de graisse.

On trouve, dans son épaisseur, un grand nombre de follicules sébacés, surtout visibles sur le lobe du nez et dans le silon qui le sépare de la joue. Ces follicules ne sont autre chose que de petites ampoules, en forme de bouteille, constituées par une membrane homogène, et remplies d'une humeur huileuse, d'un aspect grumeleux, qui apparaît à l'orifice de chaque follicule comme autant de netits nointes colorés en noir nar la noussière.

Dans les narines, à l'endroit où elle se continue avec la pituitaire, la peau est pourvue de petits poils roides (vibrisse), nombreux et assez longs chez quelques individus, principalement chez les vieillards. Cespoils s'opposentà l'entrée dansles fossesnasales descorpuscules qui voltignet dans l'air.

La membrane pituitaire qui tapisse l'intérieur du nez est moins rouge et moins épaisse que dans l'intérieur des fosses nasales; elle n'offre d'ailleurs rien de particulier, si ce n'est qu'elle est recouverte d'épithélium pavimenteux, tandis qu'on trouve de l'épithélium vibratile sur la muqueuse des fosses nasales.

#### VAISSEAUX ET NERFS DU NEZ.

Les artères sont fournies par la faciale, par la sous-orbitaire de la maxillaire interne et par le rameau nasal de l'ophthalmique. Les verins, très nombreuses au lobe, surtout chez les vieillards et les ivrognes, se rendent dans

la veine angulaire et dans la faciale, qui lui fait suite.

Les vaisseaux lymphatiques aboutissent aux gauglions parotidiens et sous-maxillaires.

Les nerfs moteurs émanent du facial; les nerfs de sensibilité viennent de l'ophthalmique de Willis, dont le filet nasal interne fournit le nerf naso-lobaire.

#### USAGES DU NEZ.

Le nez est une sorte d'auvent protecteur, qui prévient le desséchement de la membrane pituitaire, en la mettant à l'abri de l'impression coutinuelle de l'air ; il sert en même temps à diriger les molécules odorantes vers la partie supérieure des fosses nasales, c'est-à-dire vers la partie la plus sensible.

Les mouvements alternatifs d'élévation et d'abaissement qu'exécutent les ailes du nez, à peine sensibles chez les individus qui ont une bonne respiration, deviennent très apparents et se succèdent plus rapidement chez ceux dont la respiration est gênée, tels que les asthmatiques, les phthisiques, les moribonds, etc., etc.; ces mouvements concourent aussi, dans certaines circonstances, au que de la physionomie.

## FOSSES NASALES.

Destinées à loger la muqueuse olfactive, les fosses nasales sont deux cavités comprises entre les os de la face et du crâne, et qui se prolongent même dans l'épaisseur de œux-ci par des arrièrecavités annellées sinus.

Elles sont situées au-dessous de la base du crâne, au-dessous de la cavité buccale, derrière le nez, au-devant du pharynx, entre les fosses zygomatiques, les orbites et les joues. Ouvertes en avant et en arrière, afin de livrer passage à l'air nécessaire pour la respiration, elles sont séparées l'une de l'autre par une cloison cartilagineuse en avant et osseuse dans le reste de son étendue. Leurs dimensions, quelqueбois inégales d'un côté à l'autre, parce que la cloison est déjetée soit à droite, soit à gauche, sont en raison directe avec l'àge, et plus considérables chez l'homme que chez la femme.

Leur forme, bien qu'irrégulière, représente à peu près un parallélipipède, et permet de leur considérer six parois : une supérieure, une inférieure, une antérieure, une postérieure, une interne et une externe. Elles sont encore pourvues de deux ouvertures : l'une antérieure, commune aux deux fosses nassles : l'autre postérieure, propre à chacune d'elles.

4º La paroi supérieure, ou voîte des fosses nasales, la moins étendue de toutes, est horizontale et e réduit à une rainure étroite, limitée par les parois interne, externe, antérieure et postérieure. Elle est entièrement constituée par un seul os, la lame criblée de l'ethmoide, soudée en avant à l'échancrure nasale du frontal et en arrière au corps du sphénoide. Cette lame livre passage, à travers les nombreux trous dont elle est percée, aux filets du nerf olfactif, et, par la petite fente qu'elle présente tout à fait en avant, au filet ethmoidal du rameau nasal de l'ophthalmique de Willis.

2º La paroi inférieure, nommée aussi plancher des fosses nasales, horizontale et légèrement inclinée en arrière, est plus longue et plus large que la précédente. Elle a la forme d'uno gouttière qui s'étend de l'épine nasale antérieure et inférieure à l'épine nasale postérieure, et latéralement de la paroi interne à la paroi externe. A sa partie antérieure et interne, on trouve l'ouverture de l'une des divisious supérieures du canal palatin antérieur. Deux os entrent dans la formation de cette paroi; l'apophyse palatine du maxillaire supérieur dans ses trois quarts antérieurs et la portion horizontale du palatin dans son quart postérieur.

3º La paroi antérieure, ou l'une des faces latérales internas du nez, inclinée en bas et en avanttéendue depuis l'épine nasale du coronal jusqu'à l'ouverture antérieure des fosses nasales, est excavée transversalement et plus large en laut qu'en bas. Elle est percée de deux ou trois trous vasculaires, et parcourne, dans le sens de sa longueur, par un sillon destiné au rameau nasal interne de l'Ophthalmique, L'os propre correspondant et l'épine nasse du coronal la constituent; l'apophyse

montante de l'os maxillaire supérieur la limite en dehors; la suture de l'os propre du nez et la lame perpendiculaire de l'ethmoïde la limitent en dedans.

4° La paroi postérieure, bornée en haut par la lame criblée de l'ethmoïde avec laquelle elle se rencontre à angle droit, et en bas par l'ouverture postérieure des fosses nasales, est également creusée en gouttière. Cette paroi, formée par le corps du sphénoïde et le cornet de Berlin, cache le situs sphénoïdal correspondant, dont l'orifice, placé un peu au-dessous de sa partie moyennet rétréei par le cornet de Berlin, offer un diamètre à peu près égal à celui d'une plune à écrit par le plune à écrit par le près egal à celui d'une plune à écrit par le près est partie par le près egal à celui d'une plune à écrit par le present de Berlin, de l'entre par le près egal à celui d'une plune à écrit par le près de la celui d'une plune à écrit par le present de l'entre par le près est à celui d'une plune à écrit par le present de l'entre par le present de l'entre près de l'entre par le present de l'entre par le present de l'entre par le partie de l'entre par le present de l'entre par le present de l'entre par le partie par le present de l'entre par le present de l'entre par le partie par l'entre par le partie par l'entre par le present de l'entre par le partie par l'entre par l'entre par le partie par l'entre par le partie par l'entre par l'e

5º La paroi interne, ou la cloison, sépare les deux fosses nasales; le plus souvent verticale et occupara la ligne médiane de la face, il n'est pas rare de la voir déjetée à droite ou à gauche, convexe d'un côtéet concave de l'autre. Elle est plane, lisse et à peine marquée de quelques sillons, excepté

à sa partie supérieure où l'on trouve des petits canaux pour les nerfs olfactifs.

Cette face est constituée: 1º par la lame perpendiculaire de l'ethmoide, qui s'unit en arrière au corps du sphénoide, en avant à l'épine nasale du coronal et aux os propres du nez, en bas au vomer entre les deux lames duquel elle est reque; 2º par le vomer dont le bord inférieur est placé dans une gouttière due à la réunion des os maxillaires supérieurs et palatins. Le bord postérieur de la cloison, mince et tranchant, n'est autre que le bord postérieur du vomer; son bord antérieur présente une vasté échancrure triangulaire, comblée par le cartilage de la cloison.

6º La paroi externe, la plus compliquée de toutes, un peu inclinée en bas et en dehors, est remarquable par la présence d'une série d'éminences et d'enfoncements qu'on désigne, les premières sous le nom de cornets, les derniers sous le nom de métats.

Cornets. — Au nombre de trois. Ce sont des lamelles recourbées, superposées, convexes en dedans et concaves en dehors; on les distingue en supérieur, moyen et inférieur. Les deux premiers appartiennent à l'ethmoïde, et par conséquent aux os du crâne; le troisième est un os particulier qui fait nartie des os de la face.

Cornet supérieur, ou cornet de Morgagui. — On appelle ainsi une petite lame mince, recourbée sur elle-même de dedans en chlors, située à la partie postérieure et supérieure de la face interne des masses latérales de l'ethmoïde. Limitée inférieurement par une échancrure qui occupe la portion médiane et postérieure de la même face, elle se confond en laut et en avant avec un espace quadrilaière, rugueux, sillomé par les conduits du nerf olfactif, appartenant au cornet moyen. Le cornet supérieur est le plus petit, il n'a que la moité de la longueur du cornet moyen. Sur le squelette, on ne peut le voir que par l'ouverture postérieure des fosses nasales.

Le cornet moyen, uni en avant à la face interne de l'épine nasale du coronal et à l'apophyse montante de l'os maxillaire, se continue en arrière et en haut avec le cornet inférieur au moyen de l'espace quadrilatère dont nous venons de parler. En bas, il présente un bord épais et spongieux, excepté en arrière, où il est mince et parcouru par un sillon vasculaire.

Le comet inférieur, le plus étendu en longueur et en largeur, est un petit os minoe, lamelleux, recourbé sur loi-même, à face interne rugueusse, et convexe, faisant saillie dans les fosses nasales; à face externe concave et moins rugueuse, répondant au méat inférieur. Son bord inférieur, légèrement oblique de liaut en bas et d'avant en arrière, est comme roulé sur lui-même, d'apparence songieuse et plus épais à sa partie moyenne qu'à ses deux extrémités, où il forme, en s'unissant avec le bord supérieur, deux angles aigus dout le postérieur est très allongé. Son bord supérieur s'articule avec le a créte située à la face interne de l'os palain et à la face interne de l'apoplyse montante; il est surmonté, dans sa partie moyenne, d'une éminence lamelleuse un peu concave en dedans, qui s'articule avec l'ethmoïde et principalement avec l'os unguis pour compléter le ca-nal nasal. En arrière de cette éminence, on voit partir du bord supérieur une sorte de crochet triangulaire (apophyse unciforme), dont la pointe est dirigée en bas et en delons, et qui sert en quelque sorte à suspendre le cornet inférieur à l'orifice du sinus maxillaire qu'il rétrécté.

Méats des fosses nasales. — Également au nombre de trois (supérieur, moyen inférieur), ils augmentent d'étendue, du supérieur vers l'inférieur.

Le méat supérieur, borné en haut par le cornet supérieur, communique avec les cellules ethmoidales postérieures, et, par l'intermédiaire de celles-el, avec le sinus sphénoidal; il répond en arrière au trou sphéno-palatin.

Le mêtt moyen, creusé en dessous et en deltors du cornet moyen, est obliquement dirigé de bas en laut et d'arrière en avant. Il communique en haut avec les cellules ethmoïdales antérieures, et par l'une d'entre elles (in/indiibulum), pius large en haut qu'en bas, avec le sinus frontal correspondant. En bas, il présente un trou de 2 millimètres 1/2 de diamètre qui conduit dans le sinus maxillaire ou antre d'Highmore.

Le méat inférieur offre antérieurement l'orifice inférieur du canal nasal. (Voyez la description du canal nasal, page 252.)

La paroi externe des fosses nasales est formée de cinq os, savoir : le maxillaire supérieur, l'unguis, l'ethmoïde, le palatin et le cornet inférieur.

Owerture antérieure des fosses nasales. — Cette ouverture, simple sur le squelette, a la forme d'un cœur de cartes à jouer. Elle est limitée en haut, où elle est tranchante et déchiquetée, par les bords inférieurs des os propres du nez, qui présentent des échancrures pour le passage des nerfs nasolobaires; en bas, par les bords antérieurs des apophyses palatines des os maxillaires supérieurs, dont la réunion forme, sur la ligne médiane, l'épine nasale inférieure ; sur les côtés, par les bords antérieurs des apoplyses montantes.

Ouserture postérieure, ou arrière-narine. — Celle-ci, toujours double, répond à la partie supérieure du pharynx. C'est un carré allongé de baut en bas, limité: en laut, où se voit l'orifice postérieur du conduit ptérgyo-palatin, par le corps du sphénoïde; en bas, par le bord postérieur de la portion horizontale de l'os palatin; en déhors, par l'aile interne de l'apophyse ptérygoïde, et, dans l'état frais, par la trompe d'Eustache; en dedans, par le vomer.

#### SINUS DES FOSSES NASALES.

Les fosses nasales sont en communication avec des arrière-cavités appelées sinus, qui existent à peine cher l'enfant, et offrent un développement d'autant plus considérable que l'individu est plus avancé en âge. Ces sinus sont, clez l'homme, au nombre de quatre de chaque côté, savoir : les sinus ethmodidaux, les sinus frontaux, les sinus maxillaires et les sinus sphénoidaux.

4º Simus ethnoïdaux, ou cellules ethnoïdales. —Plus ou moins irrégulières, ces cellules se divisent de chaque côté en antérieures et en postérieures, séparées les unes des autres par une cloison complète. Les autérieures, plus nombreuses et plus vastes, communiquent toutes entre elles et s'ouvrent par une ou deux ouvertures dans le méat moyen. La plus large, plus évasée supérieurement qu'inferieurement, a reçu le nom d'infundibulum, et établit la communication entre le méat moyen, le situs frontal et le sinus maxillaire.

Les cellules postérieures, séparées les unes des autres par des cloisons incomplètes, s'ouvrent en avant dans le méat supérieur; en arrière, tantôt elles sont complétement fermées par une lame osseuse, tantôt au contraire elles s'abouchent avec les cornets sphénoïdaux, ou directement avec les sinus sphénoïdaux.

2º Sinus frontaux. — Ce sont deux cavités creusées dans l'épaisseur de l'os frontal, et séparées l'une de l'autre par une cloison verticale souvent déjetée à droite ou à gauche et quelquefois même perforée de manière à laisser une voie de communication. Chacune de ces cavités s'ouvre à la partie antérieure et supérieure du mêat moyen correspondant, par l'intermédiaire de l'infundibulum.

Les sinus frontaux présentent quelquefois, en arrière, entre les deux lames de la voûte orbitaire, et en dehors, chez les vieillards, une capacité si considérable, qu'on les a vus s'étendre jusque dans l'apophyse orbitaire externe du coronal. La cloison qui les sépare, assez épaisse tant que les deux portions qui constituent le coronal ne sont pas complétement soudées, s'amincit par les progrès de l'âge.

3º Sinus maxillaires, ou antres d'Highmore. — Ces sinus, qui tirent leur nom des os maxillaires supérieurs dans lesquels ils sont creusés, sont les plus grands des fosses nasales. Leur forme est celle d'une pyramide triangulaire dont la base, percée d'une ouverture, répond à la paroi interne des fosses nasales, et dont le sommet est tourné vers l'apophyse malaire. Les trois parois qui limitent chacune de ces cavités, quoique minces, contiennent dans leur épaisseur des canaux proéminant plus ou moins sous forme de crétes et de sailles dans l'intérieur du sinus.

La paroi supérieure forme le plancher de l'orbite; on y voit la gouttière et le canal sous-orbitaires, destinés aux vaisseaux et au nerf du même nom.

La paroi antérieure ou antéro-externe répond à la fosse canine, et renferme des canaux dans lesquels on trouve les vaisseaux et nerfs dentaires antérieurs et supérieurs.

La paroi postérieure ou postéro-externe, formée par la tubérosité maxillaire, répond à la fosse zygomatique et est parcourue par les conduits dentaires postérieurs et supérieurs.

La réunion des parois autérieure, postérieure et interue (base), constitue une rigole qui n'est séparée des cavités alvéolaires des grosses et des petites molaires que par une lamelle très mince, percée de trous, souvent soulevée et quelquefois même perforée par les racines des dents, qui pénètrent dans la paroi externe du sinus. La minceur de cette lame osseuse a été utilisée pour pratiquer une ouverture du sinus lorsqu'une maladie l'exige. En effet, par l'extraction d'une grosse ou d'une petite molaire, on peut pénétrer sans beaucour de résistance dans l'intérieur du sinus, au moyen d'un instrument porté dans le fond de l'alvéole, et donner de cette manière issue au pus, on attaquer des tumeurs fongueuses. M. Gosselin fait remarquer (Compendium de chirurgie, t. II) que souvent la rigole n'est pas assez longue et ne correspond qu'aux grosses molaires, et que chez les vieillards, après la chute des dents, lorsque les alvéoles se sont effacés, la lame osseuse qui sépare le fond de la rigole de la gencive peut avoir jusqu'à un centimètre d'épaisseur.

Parmi les angles du sinus maxillaire, nous signalerons l'angle externe ou le sommet, qui se prolonge quelquefois chez les vieillards jusque dans l'os malaire; l'angle postérieur, dans lequel est contenue la dent de sagesse avant sa sortie; et l'angle antérieur, où proémine le canal nasal.

L'ouverture dont la base du sinus est percée, très grande et irrégulièrement triangulaire dans un os isolé, est considérablement rétrécie sur une tête entière, en haut par l'ethmoïde, en bas par le cornet inférieur, en avant par l'os unguis, en arrière par le palatin.

Ces cavités présentent des variétés de forme et de capacité; quelquefois elles sont chacune partagées en deux par une cloison, et il n'est pas rare d'en voir une plus grande que celle du côté opposé. Bordenave a remarqué que leurs dimensions sont généralement en raison inverse de celles des fosses nasales.

4º Sinus sphénoidaux. — Ils sont creusés dans le corps du sphénoide et séparés l'un de l'autre par une petite cloison plus ou moins verticale et quelquefois percée d'un trou. Chacun d'eux est subdivisé en cellules par des cloisons incomplètes. Ils s'unissent avec les cornets de Bertin, qui dépendent souvent soit du sphénoïde, soit de l'ethmoïde, et communiquent avec les cellules ethmoïdeles postérieures et avec le méat supérieur des fosses nasales. La membrane pituitaire se prolonge dans leur intérieur et rétrécté leur entrée.

Enumération des os des fosses nasales.—Les os qui entrent dans la conformation des fosses nasales sout au nombre de quatoree, savoir : les os propres du nez, les maxillaires supérieurs, les palatins, l'épine nasale du frontal, l'etlumoide, le sphénoide, le vomer, les os unguis et les cornets inférieurs.

## MEMBRANE MUQUEUSE PITUITAIRE.

La membrane pituitaire, appelés aussi membranes de Schneider, du nom de l'auteur qui l'a le premier décrite, revêt les parois des fosses nassales, y compris les cornets et les méats, et s'enfonce même dans les sellutes ethmoidales, en y présentant toutefois des modifications notables. Elle se continue en avant, par l'intermédiaire des narines, avec la peau du nez et de la lèvre supérieure, avec la conjonctive au moyen du caual nassl, des points et des conduits lacrymaux, et avec la muqueuse de la voûte palatine par le canal palatin antérieur; en arrière elle se continue également avec la muqueuse de la trompe d'Eustache, du voile du palais et du plaraynx.

Dans son trajet compliqué, la pituitaire efface la plupart des aillies et des dépressions qui existent sur le squelette, rétrécit certaines ouvertures, comme celles des sinus, en bouche même quelques autres, comme le trou sphéno-palatin et les trous de la lame criblée de l'ethmoide, allonge les cornets et diminue la largeur des mets. Aussi l'aspect des fosses nasales est-il bien différent suivant qu'on les examine à l'état frais ou sur le suuelette.

On considère à la pituitaire deux faces, l'une libre et l'autre adhérente.

Surface libre. — La face libre, d'une coloration rose foncée, d'un aspect velouté, molle, est criblée de trous, surtout nombreux vers la partie moyenne de la cloison et de la paroi externe. Ces trous sont les orifices des follicules mucipares, et l'on peut en faire sortir, en pressant, une grande mantité de mueux.

On trouve encore sur cette face plusieurs ouvertures, qui sont : 1 \* L'orifice inférieur du canal nasal, situé au-dessous de l'extrémité antérieure du cornet inférieur, et autour duquel la muqueuse forme une valvule, une sorte de repli semi-lunaire déis décrit pace 252.

2º Dans l'infundibulum, à la partie supérieure du méat moyen, on voit les orifices du sinus frontal, des cellules ethmoidales antérieures et du sinus maxillaire. Ce dernier, déjà rétréei sur le squelette par l'ethmoide, l'os unguis, le palatin et le cornet inférieur, est encore diminué en arrière par un repli que forme la pituitaire en s'adossant à elle-même, au moment où elle pénètre dans le sinus. Cette ouverture n'est plus alors qu'une petite fente, dirigée d'avant en arrière, de 3 à 5 millimètres de longueur, située à la partie antérieure et supérieure du méat moyen, et cachée au fond d'une rainure profonde due à la jonction du maxillaire supérieur avec l'ethmoïde. Quelque-fois, outre cette ouverture normaie, il en existe encore une ou deux autres supplémentaires, situées plus en arrière, Jourdain et Bordenave remarquent que l'orifice du sinus est placé de telle sorte que le mucus de cette cavité ne peut tomber dans les fosses nasales pendant la station verticale, mais seulement lorsqu'on est couchée et qu'on incline la tête du côté opposé.

3º Dans le méat supérieur, au-dessous et à la partie antérieure du cornet de Morgagni, s'ouvrent les cellules ethmoidales postérieures, et tout à fait en arrière le sinus sphénoïdal, dont l'orifice est rétréci par la muqueuse et quelquefois complétement bouché; le sinus est alors revêtu par une membrane indépendante de la pituitaire.

4º En avant, à 3 centimètres environ derrière le bout du nez, on voit l'ouverture du canal palatin antérieur, le plus souvent oblitérée par la muqueuse et indiquée seulement par une légère dépression.

Dans les sinus, la face libre de la pituitaire est plus pâle et plus lisse que dans les fosses masales, bien qu'elle soit également pourvue de cils vibratiles ; elle présente aussi un moins grand nombre de trous.

Surface adhérente.— Elle est entièrement unie au périoste et au périchondre, aussi a-t-on considéré la pituitaire comme une membrane fibro-muqueuse. Cependant, d'après Huschke, elle se distingue facilement du périoste par sa coloration et par une couche de follicules qui l'en répare. L'adhérence que contractent ces deux membranes, déja considérable dans les fosses nasales, l'est encore davantage dans les sinus.

Structure. — On décrit dans la pituitaire deux feuillets, l'un muqueux, l'antre fibreux, qui n'est autre que le périoste et le périchoudre, des follicules mucipares, des vaisseaux et des nerfs.

1º Feuillet f\u00f6breux.—\u00e9tendu sans aucun interm\u00e9diaire sur les os et les cartilages, ce feuillet est renforc\u00e9 \u00ea la vo\u00fate des fosses nasales par les nombreuses gaînes fibreuses que la dure-m\u00e9re envoie aux nerfs olfactifs. Tr\u00e9s adh\u00e9rent au feuillet muqueux, surtout dans les sinus, il est moins intimement uni aux os dans ces derni\u00e9res cavit\u00e9s que dans les fosses nasales.

2º Feuillet muqueux.—Séparé du précédent par les glandes mucipares, ce feuillet est très vasculaire et très épais dans les fosses masales, principalement sur le cornet inférieur; dans les sinus, il est plus pâle, plus mince, moins vasculaire et moins pourvu de nerfs. Sa surface est couverte d'épithélium vibratile, analogue à celui qu'on trouve dans toute la longueur des voies respiratoires.

D'après Henle, l'épithélium stratifié de la face interne du nez fait place au niveau de l'ouverture antérieure des fosses nasales, à l'épithélium vibratile, qui s'étend dans les cellules ethnoridales, les sirus, le canal nasal, la trompe d'Eustache, le cul-de-sac supérieur du plarynx, et sur la face postérieure du voile du palais. Il est formé de cellules cylindriques ou ovalaires de 1/13 de ligne de longueur, implantées perpendiculairement à la surface de la muqueuse. Ges cellules sont fixées par leur extrémité étroite, et libres par leur extrémité la plus large, qui est arrondie ou renflée, et surmontée de cils au nombre de trois à huit. M. Gosselin a vu, sur des suppliciés, les cils vibratilles du sinus maxillaire conserver leurs mouvements encore quarante-luit heures après la mort; et d'après les observations de M. Giraldès, ils peuvent persister jusqu'à soixante heures après la mort.

3° Les follicules, que la macération prolongée dans de l'eau acidulée met en toute évidence, forment au-dessous du feuillet muqueux une couche de 1/2 ligne à 1 ligne d'évaisseur.

Ils sont très nombreux sur la partie moyenne de la cloison et de la paroi externe, à la partie postérieure des méats et sur le repli muqueux de l'entrée du sinus maxillaire, où, par leur rap-prochement, ils simulent une glande. D'après Krause, on trouve dans le sinus maxillaire des glandes mucipares de 1/65 à 1/7 de ligne de long.

Les follicules sont destinés à sécréter une humeur appelée morve ou mucus des fosses nasales. Ce mucus est blanchâtre, inodore, d'une consistance visqueuse, peu soluble et d'un goût lègèrement salé. Sa quantité, qui est plus considérable dans l'enfance et dans la vieillesse, que dans l'âge adulte, en hiver qu'en été, augmente beaucoup dans le larmoiement et dans le coryza.

Son usage est d'entretenir la pituitaire dans un état d'humidité nécessaire à l'olfaction et suffisant pour arrêter à sa surface les corps étrangers que l'air entraînerait dans les poumons pendant l'inspiration.

#### VAISSEAUX ET NERFS DES FOSSES NASALES.

Artères. —La pituitaire reçoit, par sa face adhérente, de nombreuses ramifications artérielles qui émauent de différentes sources. Ce sont les branches ethimodales antérieure et postérieure de l'ophhalmique; les branches sphéno-palatines, alvéolo-dentaires postérieures et supérieures, palatine et sous-orbitaire de la mazillaire interne: enfiu, le rameau de la sous-cloison de l'artère fociale.

Veines. — Elles accompagnent les artères et vont se rendre, par des troncs très volumineux, dans les veines ophthalmique, maxillaire interne et faciale.

Lymphatiques.—Arnold, Sæmmerring, Bourgery et d'autres anatomistes, ont fait représenter un beau réseau lymphatique sur la muqueuse des parois des fosses nasales; M. Gruveilhier dit l'avoir iniecté en 1826.

M. Sappey, dont l'habileté dans ce genre de recherches est incontestée, soutient que la pituitaire est complétement dépourvue de lymphatiques; cependant je puis affirmer avoir vu ces vaisseaux injectés au mercure, de concert avec M. Jariavay, agrégé à l'Ecole de médecine de Paris.

Nerfs.—Ils viennent de deux sources: 1° de la première paire ou du nerf olfactif; 2° de la cinquième ou du trijumeau.

Le nerfolfaetif, après son passage à travers la lame criblée de l'ethmofide, s'épanouit en réseaux sur la partie supérieure des parois interne et externe, ainsi que sur la voûte des fosses nasales. Le réseau de la paroi interne est plus considérable que celui de la paroi externe; les filets qui les composent sout enveloppés par des gaînes de la dure-mère et ne s'anastomosent jamais avec les nerfs de la cinquième paire.

Le trijumeau envoie, par l'intermédiaire des branches opluthalmique et maxillaire supérieure, plusieurs rameaux greles, qui sont : le filet ethmoidal du rameau nasal de l'ophthalmique, le sphéno-palatim externe et le sphéno-palatim interne ou naso-palatin; enfin, quelques rameaux émanés des nerfs palatins se distribuent aussi sur la muqueuse de la paroi externe. Ces derniers, et les deux qui précèdent, sont une émaniton du ganglion sphéno-palatin sur des deux de la paroi externe.

La plupart des physiologistes attribuent exclusivement au nerf olfactif la propriété de transmettre au cerveau les impressions des molécules olorantes; d'autres revendiquent cette prérogative pour les branches du trijumeau; d'autres, enfin, réunissent ces deux opinions et prétendent que tous les nerfs qui se distribuent dans la muqueuse des fosses nassies concourent à la perception des odeurs.

Aujourd'hui on regarde généralement le nerf olfactif comme le nerf spécial de l'Odorat; et l'on range sous la dépendance du trijumeau, la sensibilité générale, les sécrétions et la nutrition. Mais il est facile de comprendre qu'une altération de ce dernier, qui entraînerait un trouble des sécrétions ou de la nutrition de la pituitaire, et dessécherait par exemple cette membrane, nuirait évidemment à l'olfaction, de telle sorte que l'olfactif et le trijumeau, bien que doués de propriétés différentes, sont nécessaires tous les deux à la perception des odeurs.

Dévedoppement. — Dans les premiers temps de la vie, les fosses nasales ont une cavité simple, béaucoup moins anfractueuse et moins considérable que chez l'adulte; les sinus n'existent pas et les cornets sont très petits. La pituitaire, très mince, quoique très vasculaire, forme au niveau de l'ouverture du sinus maxillaire un bourrelet épais, qui sert probablement à tapisser ultérieurement cette cavité, à mesure qu'elle s'agrandie.

Dans la série animale le développement et la forme des fosses nasales sont subordonnés à la perfection de l'odorat et au mode de respiration dans l'air. Ainsi, citez les poissons, on trouve deux cavités terminées en cul-de-sac et tapissées par une pituitaire plus ou moins

plissée; l'eau pénètre dans ces cavités et y amène les molécules odorantes, soit en suspension, soit en dissolution. Chez les oiseaux et les reptiles, on observe deux conduits ou cornets ouverts à l'eurs deux extrémités. Le nez des mammifères so rapproche davantage de celui de l'homme et présente même des anfractuosités plus profondes et plus nombreuses. Les cornets sont surtout remarquables par les formes bizarres qu'its affectent; chez les herbivores, le cornet inférieur se dédouble à son bord libre et se partage en deux lamelles contournées en sens opposés; chez les carnivores, le cornet inférieur ressemble à l'arbre de vie du cervelet; en même temps les nerfs olfactifs de ces auimaux sont très développés.

Usages.—Les fosses nasales renferment le sens de l'odorat; leurs anfractuosités, leurs cavités, leurs cornets, leurs méats, donnent plus d'étendue à la membrane pituitaire, qui constitue la partie la plus importante de l'appareil olfactif, et présente ainsi des points de contact plus multipliés pour les molécules odorantes.

Le mécanisme de l'olfaction est facile à comprendre. L'air qui pénètre dans les fosses nasales, au moment de l'unspiration, arrive chargé de molécules odorantes et les applique contre la pituitaire; celle-ci les retient dans le mœus dont elle est imbibée, les dissout peut-être, et les met en rapport avec les ramifications du nerf olfactif, qui transmet les diverses impressions à l'enoé-plale. L'introduction de l'air dans les fosses nasales et l'humidité de la muqueuse sont nécessaires pour la production des sensations olfactives. En effet, les corps même les plus odorants, placés près des narines, ne sont pas sentis pendant l'espiration ou si l'on retient son haleine; et si l'on veut recevoir vivement l'impression d'une odeur agréable, ou flairer une substance dont l'odeur est légère, on ferme la bouche et l'on fait par le nez des inspirations courtes, fréquentes et par secousses, afin de donnier plus de rapidité à l'air qui pénètre; en outre, tout le monde a remarqué combien l'odorat et le goût sont émoussés au commencement du coryza, quand la pituitaire est sehe et enflammée. Bien qu'on ne perçoive pas les odeurs pendant l'expiration, celle-ci n'est pourtant pas inutile à l'olfaction, car elle nettoie, elle balaie en quelque sorte les fosses nasales et leur permet ainsi de conserver leurs fouctions dans toute leur intécrité.

L'odorat réside presque uniquement dans la partie supérieure des fosses nasales, là où se distribuent les ramifications du nerf olfactif; les autres parties, y compris les sinus et les cellules ethmofdales, ne sentent point.

Le sens de l'odorat, placé à l'entrée des voies respiratoires et digestives, a la double mission d'explorer à la fois les qualités de l'air que l'on dôit inspirer et celles des substances alimentaires; il sert aussi, comme nous le verrons plus loin, à compléter èn quelque sorte les sensations gustatives. Cher l'homme, il est plus ou moins développé, suivant les individus, les âges, les sexes, les tempéraments; il peut se perfectionner par l'exercice, comme on le voit pour les parfumeurs; mais il s'émousse aussi par l'abus des odeurs et par l'usage des substances irritantes, comme le tabac. Cher las animaux, il offre des variétées remarquables. Certains insactes paraissent attirés par des odeurs particulières, les uns par celles des fleurs, les autres par celles des viandes en putréfaction. Les oiseaux et les reptiles semblent presque dépourvus d'odorat. Les 'manmifères, et principalement les carnassiers, ont généralement un nez très fin, mais qui ne peut percevoir, en quelque sorte, que les émanations des matières animales; la plupart ne sont pas impressionnés par l'odeur des fleurs: on peut pourtant citer comme exception les chats, qui ont un goût prononcé sour l'odeur de la valériance.

Les fonctions des fosses nasales ne se bornent pas seulement à l'olfaction et à la respiration; ces cavités servent encere à l'excrétion des larmes, qu'elles reçoivent du canal nasal, et à la parole, dans la production des sons nasaux.



## PLANCHE 85.

Elle montre les parties constituantes du nez.

Préparton.—Les figures 1 et 2 ne demandent ancune indication importante. Les follicoles sébacés qu'elles répondisset à s'aperçoivent iméme sur le vivan. Pour les mettre dans toute leur évidence sur le cadarve II faut soumettre le nez à une macération de que'ques semaines dans une solution faible d'un acide quelconque. Les figures 3 et d, 5, 6 et 7 s'obtiennent en enlevant la peac mince qui recouvre les unes, la peau. les muscles et le lissa cellulaire qui insequent les autres. Sealement il conviendrait de tirer les cartilages du uez en sens oppoé, afin de pouvoir examiner leurs limites exactes, La figure 8 appartieut à la préparation des fosses masles à l'aquelle (e reuroie.

FIGURES 1 et 2.

Ces deux figures sont destinées à faire voir la conformation extérieure du nez et les nombreux follicules sébacés que sa couche cutanée renferme.

## Explication des figures 1 et 2.

a, a. Rainure demi-circulaire se confondant inférieurement avec le sillon naso-labial. — b, b, Dos du nez. — c. Lobe du nez. — d, d. Raiche du nez. — e, e. Narines ou ouvertures elliptiques creusées dans la base du nez. — f. Sous-cloison. — g, g. Alies du nez.

FIGURES 3 et 4.

Couche musculaire du nez.

#### Explication des figures 3 et 4.

a, Muscle pyramidal. — b, b. Triangulaire (pinnal transverse). — c. Myrtiforme (pinnal radié). — d. Élévateur de l'alle du nez et de la lèvre supérieure. — e. Naso-labial.

FIGURES 5, 6, 7 et 8.

Charpente osseuse, cartilagineuse et fibreuse du nez.

# Explication de ces figures.

a, a. Os propres du nez. — b, b. Apophyses montantes des os maxillaires. — c, c. Cartilages latéraux du nez. — d, d. d. Cartilages des narines, repliés sur eux-mêmes (vor, fig. 6e17); ils offreut chaund deux branches, r. branche externe, et f, branche tiernen. — g, g-g. Cartilage de la cloison; il rempit l'espace triangulaire qu'interceptent h, la lame perpendiculaire de l'ethnoïde, et i, le vomer. — j. Lames cartilagineases supplémentaires. — k. Lame fibreuse remplissant l'intervalle qui existe cutre les cartilages latéraux et les cartilages des narines. — l. Repli de la peau formant l'aite du nez.

## PLANCHE 86.

Charpente osseuse des fosses nasales et leurs arrière-cavités ou sinus.

PRÉPARATION.— Sciez la base ducrâne, d'avant en arrière, tout près de la partie moyenne et sur les côtés de l'apophyse crista-galli, de manière que la sele passe à côté de la cloison sans l'endommager, et vous obtiendrez les parois extren et interne des fosses nasales, représentées par les figures 4 et 2.

Enlevez les cornets supérieur et moyen ainsi que la lame plane qui est formée par la réunion de ces deux cornets, échancrez la parile antérieure du cornet inférieur, et vous mettrez à nu les cellules ethmofidales, les sinus et le canal nasal, tels qu'ils sont représentés par la figure 3.

Les mêmes cellules et les mêmes sinus seraient à découvert par l'ablation de l'os planum de l'ethmoide et par une section perpendiculaire et antéro-postérieure pratiquée sur le côté externe de la face, depuis la voûte de l'orbite jusqu'au milleu des alvéoles, ainsi qu'on le voit figure 4.

Enfin on complétera la préparation des fosses masales en exécutant une coupe verticale et transversale, qui divisera les fosses masales en deux parties, antérieure et postérieure, an niveau de la grosse molaire. Ce dernier procédé procure l'avantage de montrer tout l'ensemble des fosses nasales adans que les communications des métas avec les cellules et tel sainte de l'action de métas avec les cellules et tel sainte.

FIGURE 4.

Paroi interne des fosses nasales.

#### Explication de la figure 1.

a. Apophyse crista-galli se continoant avec b, la lame perpendiculaire de l'ethmoide. Cette lame offre, vers sa partie supérieure, des goutifrères et des petits canaux qui se continent avec les trous de la lame criblée, pour loger les ramifications internes du nerf olfactif. — c. Vomer. — d. Échancrare triangulaire rempile, dans l'état frais, par le cartilage triangulaire.

FIGURE 2.

Paroi externe des fosses nasales.

#### Explication de la figure 2.

a. Cornet supérieur ou cornet de Morgagni. — b. Cornet moyen; ces deux cornets appartenant à l'ethmoide sont confondus en c, une lame plane un peu inégale, sur laquelle on remarque des goutières dégénérant en petits canaux pour loger les divisions externes du nerf offacil. — d. Cornet inférieur à la partie antérieure due onn renouvre l'ortice tigérieur du canal nasai. — e. Mest inférieur. — f. Mest moyen au fond duquel on trouve: g, l'ouverture de communication avec les sinus maxillaire; h, l'ouverture de communication avec les sinus maxillaire; h, l'ouverture de communication avec les sinus maxillaire; h, vezé, le sinus frontal. — j, Mest supérieur dans lequel il existe une ou deux ouvertures qui communiquent dans les cellules postérieures de l'enthnoide et dans k, le sinus sphénoidal. — l. Tous sphéno-palatin.

FIGURE 3.

Paroi externe des fosses nasales destinée à faire voir les sinus et les cellules ethmoïdales.

#### Explication de la figure 3.

a. Cellules elimotilales postérieures. — b. Cellules elimotilales antérieures ; les postérieures n'ont aucune communication avec les antérieures ; les premières o'ouvrent dans le métat supérieur, les secondes dans le métat moyen. — c. Siaus sphénoidal. — d. Siaus frontal. — e. Infundibulum établissant la communication du métat moyen avec le siaus frontal. — f. Siaus marillaire. — g. Canal anala. — h. Trou sphéno-palatin.



#### FIGURE 4.

Cellules ethmoïdales et sinus vus par la surface extérieure de la face.

## Explication de la figure 4.

a. Cellules antérieures de l'ethmodie, communiquant par b, l'infrandibulum, avec e, le siuns frontal.—d. Celules ethmofdales postérieures communiquant avec e, siuns sphénoïdal. —f. Sinus maxillaire présentant g, l'ouverture de communication avec le méat moyen. — h. Lamelles osseuses séparant le fond des aivéoles, du sinus maxillaire. — i. Gouttière bacrymale se continuant inférieurement avec le canal nasal. —j. Relief du canal nasal dans le sinus maxillaire. — h. Tou sphéno-palatin au fond du sommet de la caridé zygomatique.

#### FIGURE 5

Coupe verticale et transversale des fosses nasales faite entre la seconde et la troisième grosse molaire.

#### Explication de la figure 5.

a. Cornet supérieur. — b. Cornet moyen. — c. Cornet Inférieur. — d. Mést Inférieur. — e. Mést Inoyen, en communication avec f, sins maxillaire, et g, la findulibulum. — h. Mést supérieur en communication avec f, sins maxillaire, et g, la findulibulum. — h. Mést supérieur en communication avec f, si les cellules postérieures de l'ethmotile. — j. Cloison séparant les deux fosses nassies. — k, k. Cavités orbitaires. — J, l. Cavités rygomatiques.

## FIGURE 6.

Portion postérieure de la coupe précédente.

## Explication de la figure 6.

a. Gloson séparant les deux fosses massles.  $-b_i$  h. Trou sphéno-palatin.  $-c_i$  c. Portions des sinus maxiliares, contigées aux apophyses petrygoites.  $-a_i$  d. Cellules tenuedales postérieures.  $-c_i$  c. Orifices des sinus sphénoidaux.  $-f_i$  i. Sommet des cavités orbitaires, au fond desquelles on voit la fente orbitaire supérieure.  $-g_i$  g. Conduits patialis postérieurs.

# PLANCHE 87.

Membrane muqueuse pituitaire et follicules des fosses nasales,

Phár, naxrox. — Praiquez les différentes coupes des fosses, nasales d'après les procédés indiqués dans la préparation de la planche précédente; avec cette restriction tontetois qu'ici il flut at girs urdes pièces entourées de tontes leurs parties molès et après les avoir laissées séjourner pendant plusieurs semaines dans un bain d'eau achidiée, afinde mettre en évidence les mombreus foilleutes que la plutiatier renferme.

#### FIGURE 1

Pituitaire sur la paroi externe des fosses nasales.

# Explication de la figure 1.

a. Pliultaire tapissant le méat inférieur. — b. Sa réflexion sur le cornet inférieur. — c. Pitultaire du méat moyen; d, du cornet moyen; e, du méat supérieur; f, du cornet supérieur. — g. Continuation de la pitultaire avec la muqueuse de la trompe d'Eustache; h, avec celle du voile du palais et du pharynx. — i, Continuité de la pitultaire avec la peau.

# FIGURE 2.

Piluitaire sur la paroi interne des fosses nasales (cloison).

#### Explication de la figure 2.

a. Pitultaire sur le vomer. — b. La même sur la lame perpendiculaire de l'ethmolde. — c. La même sur le cartilage triangulaire. — d. Trompe d'Eustache. — e. Pitultaire du sinus sphénoidal.

# FIGURE 3.

Continuité de la pituitaire de la paroi externe avec celle des arrière-cavités au moyen des ouvertures qu'on y trouve.

#### Explication de la figure 3.

a. Orifice inférieur du canal nasal autour duquel la pituitaire du méat inférieur forme un repli valvulate, e. D. Orifice inférieur de l'infundibulum au travers duquel la pituitaire se prolonge dans les cellules antérieures de l'etimoide et dans le sinus frontal, — c. Orifice du sinus nasxillaire, — d. Orifice supplémentaire des cellules etimoidales antérieures : ces trois ouvertures sont vivilies dans le méat moyen, — e, e, c. Trois petites ouvertures qui établissent la communication du méat supérieur avec les celules étimoidales postérieures.

#### FIGURE 4.

Coupe transversale et verticale des fosses nasales pratiquée au niveau des dents canines.

## Explication de la figure 4.

a. Cornet Inférieur. — b. Cornet moyen. — c, c. Communication du méat inférieur avec le canal nasal, — d, d. Communication du méat moyen avec les cellules antérieures de l'ethnoide, — e. Communication du même méat avec le sinus frontal, — f, f. Sommet des sinus maxillaires.

#### FIGURE 5.

Coupe transversale et verticale des fosses nasales faite au niveau des deuxièmes grosses molaires.



## Explication de la figure 5.

a, a. Cornets inférieurs. — b, b. Cornets moyens. — e, c. Cornets supérieurs. — d, d. Méats inférieurs. — e, e. Méats moyens communiquant avec f, f, siaus maxillaires. — g, g Méats supérieurs communiquant avec h.  $h_i$  les cellules postérieurs de l'eltimoide.

## FIGURE 6.

Pituitaire des orifices postérieurs des fosses nasales ainsi que sa continuité avec la muqueuse du voile du palais, de la trompe d'Eustache et du pharynx.

## Explication de la figure 6.

a, a. Orifices postérieurs des fosses nasales au fond desquels on peut apercevoir les trois cornets et les trois méats. -b, b. Pavillous des trompes d'Eastache. -c. Volle du palais, -d. Luette. -c. Cavité pharyngienne. -f. Sinus sphénoidaux au fond desquels on voit les orifices de communication avec les méats supérieurs des fosses nasales.

## PLANCHE 88.

Vaisseaux et nerfs du nez et des fosses nasales.

PRÉPARATION. — Les figures 1, 2 et 3, n'ayant d'autre but que de produire les valsseaux et nerfs du nez, s'obtiennent après avoir injecté les premiers et fait macérer dans une solution acidulée les derniers.

Pour fes figures subséquentes pratiquez la coupe des fosses nasales, et par une simple dissection vous mettrez à nu les vaisseaux préalablement injectés. Quant aux nerfs des parois des fosses nasales, on ne peut les blen voir que sur des pièces macérées pendant plusieurs mois dans l'acide nitrique étendu. Pour cela il suffit de racler avec le tranchant d'un scalpel la surface libre de la pitulaire, ou de détacher cette membrane du périoste, pour trouver sur la surface adhérente de la première, la distribution de ses nerfs.

FIGURE 1.

Artères du nez.

## Explication de la figure 1.

Artère faciale fournissant les rameaux suivants : B. Artère de la sous-cloison, naissant elle-même de C, la le branche coronaine labilale supérieure; p, artères de l'allé du nez. Ces petits rameaux s'anastomoscule entre eux avec K, l'artère sous-cribitaire, et avec les branches de la sous-cloison. — F. Branche nasafe de l'ophthalmique s'anastomosant avec G, la terminaison de l'artère faciale, nour se distribuez sur les colés du nez.

FIGURE 2.

Veines du nez. — Elles correspondent aux artères et s'ouvrent dans les veines faciale, ophthalmique et sous-orbitaire.

FIGURE 3.

Nerfs du nez.

# Explication de la figure 3.

1. Nerf sous-orbitaire. — 2, 2. Nerf facial. — 3. Naso-lobaire. — 4. Nasal de l'ophthalmique. — 5. Rameau fronto-nasal.

FIGURES 4 et 5

Artères des parois externe et interne des fosses nasales.

## Explication des figures 4 et 5.

A, A, A, A. Artères ethmoidales antérieures et postérieures, — B, B. Artères sphéno-palatines. — C. Palatine postérieure, — D. Ptérygo-palatine, — E. Artères sous-orbitaire et faciale,

FIGURES 6 et 7.

Nerfs des parois externe et interne des fosses nasales.

# Explication des figures 6 et 7.

4. 1. Épanouissement du nerf olfaciif dans la pituliaire de la paroi externe et interne d'une des fosses nasales, -2, 2. Filtet ethnotifal du rameau nasat de la branche ophthalmique de Willis, -3, 4. Nerf sphéno-palatin, externe et interne, tous deux émanant du 5, ganglion sphéno-palatin. -6. Nerf palatin antérieur fournissant à la pituliaire du cornet inférieur, -7. Nerf vidlen fournissant le nerf naso-pharyagien pour la muqueuse de la partie postérieur et supérieur de la fosse nasale et de la torme d'Eussachi.

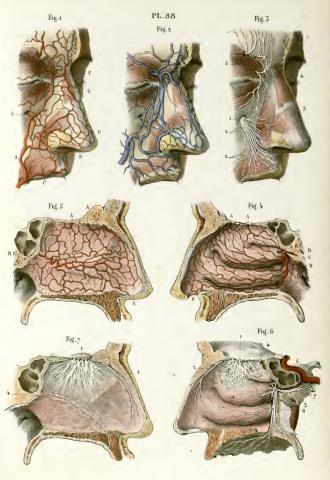

# DES ORGANES DU GOUT.

## LANGUE.

La langue, o rgane essentiel du goût, possède la faculté de percevoir les impressions sapides produites sur elle par certaines substances dites savoureuses. Une portion assez limitée de la face antérieure du voile du palais jouit aussi des mêmes propriéés, mais nous ne nous proposons point d'entrer dans des détails anatomiques sur cette partie, dont les fonctions principales se rattachent surrout aux actes de la décultition.

La langue n'est pas un'iquement destinée à nous procurer la sensation des saveurs, car elle sert aussi à la prononciation, à la succion, à la mastication, à la déglutition, etc. Or, pour répondre à un aussi grand nombre d'usages, elle offre une texture compliquée et en harmonie avec l'exercice de ses diverses fonctions.

C'est un organe charnu, doué d'une contraction volontaire, revêtu d'une membrane papillaire gustative se continuant avec la muqueuse buccale, et par l'intermédiaire de celle-ci avec la peau, qui lui offre taut de caractères de similitude. Elle est maintenue dans un état habituel d'humidité par un appareil de sécrétion glandulaire et folliculaire; elle est pourvue d'un système vasculaire très développé, et de nerfs très volumineux, très nombreux, dont chacun, quoique d'une destination spéciale, contribue à l'exercice régulier de toutes ses fonctions.

La langue est placée en partie dans la cavité buccale, dont elle constitue le plancher, en partie dans le pliarynx, dont elle concourt à former la paroi antérieure. Elle s'étend depuis l'os hyoïde et l'épiglotte jusque derrière les deuts incisives, horizontale dans sa portion buccale, c'est-à-dire dans ses trois quarts antérieurs, et verticale dans sa portion pharyngienne.

Son volume, variable suivant les individus, est toujours dans l'état normal, en raison directe de l'espace parabolique circonscrit par l'arcade alvéolo-dentaire inférieur. Elle peut exécuter de légers mouvements dans la cavité buccale, lors même que les màchoires son trapprochies; mais, dans certains cas pathologiques, elle devient tellement volumineuse qu'elle se moule sur la face interne des dents dont elle garde les empreintes, les déborde, et présente souvent des morsures plus ou moins profondes.

Sa forme varie beaucoup cliez le même îndividu, suivant que les muscles qui entrent dans sa composition sont contractés ou relàchés; à l'état de repos, elle est aplatie de haut en bas, plus épaisse en arrière qu'en avant, et représente à peu près un ovale à grosse extrémité tournée en arrière.

Habituellement rosée, elle revêt des colorations différentes dans les maladies.

Ses moyens de fixité sont multiples et très solides : ainsi, elle est attachée à l'os hyoide par les muscles hyo-glosses et par une forte lame aponévrotique nommée membrane hyo-glossienne; aux apophyses styloides des temporaux, par les stylo-glosses; au voile du palais, par los glossostaphylins; et à la mâchoire inférieure, par les génio-glosses. La muqueuse linguale, en se réfléchissant sur les parties voisines, lui forme aussi des replis ligamenteux, savoir : le frein ou filet, que l'on voit au-dessous de la langue, particulièrement quand on élève sa pointe; les replis glosso-épiglottiques, au nombre de trois, un médian et deux latéraux; les replis glosso-staphylins qui enveloppent les muscles du même nom; enfin elle est encore maintenue en position par les vaisseaux et les nerfs où il a parcourent.

#### CONFORMATION EXTÉRIEURE.

Examinée d'avant en arrière, dans le sens de son grand diamètre, la langue se compose de deux motités, l'une droite et l'autre gauche, parfaitement symétriques au point de vue anatomique et physiologique. Au contraire, son diamètre transversal la divise en deux parties, l'une antérieure, l'autre postérieure, qui présentent entre elles de l'analogie, mais qui different par leur volume, leur composition automique et leurs fonctions. Considérée dans son eusemble, elle offre à étudier une face supérieure, une face inférieure, deux bords latéraux, une base et un sommet appelé aussi pointe.

Face sujérieure ou dos de la langue. — Entièrement libre d'adhérences, presque plate, cette face est sillonnée dans son milieu et d'avant en arrière, par une légher dépression appelée ligne médiane, qui se change en arrière en une petite saillie d'un ou de deux centimètres de longueur, se terminant à une ouverture en cul-de-sac, nommée par Morgagni, trou borgne (promene cœcum tinguez). Des côtés du trou borgne partent en divergeant deux lignes saillantes, ouvertes en avant à la manière d'un V (V lingual) et formées par la réunion d'un certain nombre de papilles. Tout le reste de cette face est couvert d'un grand nombre d'éminences distinguées en glandules et en papilles.

Les glandules sont situées à la base de la langue, derrière le V, auquel elles forment souvent des V excentriques; elles apparaissent sous la forme de disques d'un rouge brunâtre, aplatis et perforés au centre. Huschke (1) les regarde commedes follicules mucipares constitués par des petits sacs d'où partent des branches. Elles adhèrent làchement à la muqueuse amincie à leur niveau.

Les papilles ont été considérées comme des organes d'innervation; ce sont des éminences pleines, saillantes, imperforées, revêtues d'un épiderme épais, dirigées presque toutes de bas en haut et d'avant en arrière, et occupant surtout la portion de la face supéricure qui est au-devant du V. Leurs variétés de forme et de volume les ont fait ranger en trois classes : 1º les papilles caliciformes, ou grosse paulles ; 2º les pauilles funciformes; 3º les pauilles conjues et filiformes, ou petites papilles.

in Papilles caliciformes. — Placées plus ou moins obliquement sur deux lignes disposées à la manière d'un V, dont la pointe tournée et arrière correspond au trou borga, ces papilles grosses et rouges ressemblent à un cônc à sommet implanté dans la langue et à base libre. Leur caractère essentiel est d'être entourées d'un calice ou renflement annulaire, formé lui-même par l'adossement de plusieurs papilles filiformes. On compte habituellement de quinze à vingt papilles caliciformes; lorsqu'elles sont plus nombreuses, elles forment quelquefois deux V concentriques. Leur volume est toujours en raison inverse de leur nombre; il n'est par are d'en voir deux ou trois contenues dans le même calice. Leur face libre, souvent déprimée dans son milieu, est couverte de papilles filiformes, surmoutées elles-mêmes d'une couronne de filaments très téuns (filaments gustatifs).

Le trouborgne, placé au sommet du V lingual, est une ouverture infundibuliforme, dout la profondeur et même l'existence sont variables. Assez souvent il renferme la plus grosse des papilles caliciformes; ses parois sont toujours surmontées par des saillies analogues à ces papilles. Certains anatomistes le regardent comme une ouverture commune à plusieurs follicules muqueux; M. Cracellière pense qu'il est formé par la disparition ou l'atrophie de la papille située au sommet du V, coïncidant avec l'hypertrophie de son calice; Huschke suppose qu'il remplit l'office d'une glande. Les papilles de la première classe sont constituées par l'épanouissement des filets nerveux émanés du glosse-pharvagien, par des vaisseaux et par un tissu cellulaire deuse quiréquite calivers édèments.

2º Papilles İmajirmes.— En nombre indéterminé, mais beaucoup plus considérable que celuide a classe précédente, elles occupent les bords et surtout la pointe de la langue où elles sont très serrèes les unes coutre les autres. Clacune d'elles ressemble assez bien à un champignon, dont le pédicule court, étroit et tourné en bas, est logé dans un enfoncement superficiel. Leur face supérieure rouge, convexe, est couverte d'une multitude de flaments gustatifs.

3° Papilles filiformes et coniques. — Ce sont les plus nombreuses et les plus petites des papilles linguales. On les voit principalement à la portion moyenne de la face supérieure, où elles sont

(1) Traité de splanchnologie, formant le tome V de l'Encyclopédie anatomique, Paris, 1843, p. 541.

pressées les unes contre les autres et rangées presque régulièrement suivant des lignes courbes concaves en arrière (plice et suéci obliqui), qui s'étendent du milieu de la langue jusque sur les bords. Cette disposition, que j'ai rencontrée surtout chez le vieillard, ne serait-elle pas plutôt due à de simples replis de la maqueuse recouverts d'ailleurs de papilles? Celles-ei, dirigées obliquement de bas en haut et d'avant en arrière, à l'exception pourtant des plus postérieures, qui sont rares et verticales, rendent la langue raboteuse et comme veloutée, et lui communiquent même une rudesse particulière chez certains animaux.

Les papilles filiformes ont l'apparence de petits cylindres dont l'extrémité supérieure, horizontale ou coupée obliquement, présente une dépression centrale garnie sur ses bords d'une couronne de villosités conjueus ou lamelleuses (filaments justatifé).

Les papilles coniques ont la forme de petits cônes attachés à la tangue par leur base. Elles ne se voient guère qu'à la partie moyenne de la face supérieure, tandis que les filiformes s'étendent jusque sur les bords de la langue, où elles forment des cercles autour des papilles fungiformes.

Les éminences filiformes et coniques paraissent produites par l'épanouissement des filets du nerf lingual, coveloppés par un lacis vasculaire très apparent et par du tissu cellulaire très fin et très serré.

Les papilles caliciformes et fungiformes semblent surtont destinées à la perception des saveurs, puisque eelle-ci éxerce principalement à la base, à la pointe et sur les bords de la langue. Il me semble que, dans ces derniers temps, on a peut-être attribué une trop grande part dans l'accomplissement de cette fonction aux filaments gustaitis, d'autant plus qu'il n'est pas démontré que ces petites villosités reçoivent des filets nerveux et qu'elles s'aperçoivent non seulement à la face libre des papilles, mais encore dans leurs intervalles sur toute la surface supérieure de la langue. Les papilles coniques et filiformes ne seraient susceptibles que de percevoir les impressions générales et tactiles.

Face inférieure de la langue. — Adhérente dans sa moitié postérieure, au moyen des muscles, des de pailles dans sa moitié antérieure. On y remarque un silho médian antéro-postérieur, borné de chaque côté par la saillie des voines ranines et des muscles linguaux longitudinaux inférieurs. La partie postérieure et médiane de cette portion libre tient à la paroi inférieure de la bouche par le frein ou flet, repli muqueux, vertical, semi-lunaire, concave en avant, qui devient très saillant et triangulaire, lorsqu'en ouvrant la bouche on élève la pointe de la langue. Dans certains eas, le filet se prolonge trop en avant, gêue les mouvements, et s'oppose à la prononciation et à la succion; c'est alors qu'il est nécessaire de le couper.

A droite et à gauche du sillon médian, on trouve une série d'éminences frangées et déchiquetées, rangées presque parallèlement aux veines ranines et sépanées les unes des autres par des intervalles qui correspondent aux saillies des conduits de Rivinus. Ces deux lignes frangées, au sommet desquelles viennent s'ouvrir, suivant Blandini, les conduits de la glande linguale, sont probablement les débris de l'adhérence primitive de la langue au plancher de la cavité buccale.

Les bords de la langue n'offrent rien de remarquable; ils sont moins épais en avant qu'en arrière, où les sillons et les plis obliques viennent les couper perpendiculairement.

Base de la langue. — On distingue une base réelle et une base apparente. La première, elliptique, se continue avec la membrane hyo-glossienne, qui la fixe à l'os hyoide. La seconde, elliptique aussi, est la portion la plus reculée de la langue qui s'apervoit lorsque la bouche est largement ouverte; elle correspond à l'origine des ligaments glosso-épiglottiques, à la luette, et au bord inférieur du voile du palais, auquel elle est unie par ses pliere.

La pointe de la langue, mince et étroite, répond à la face postérieure des deux premières incisives de la mâchoire inférieure.

#### ORGANISATION INTÉRIEURE.

Il entre dans la composition de la langue : 1º un squelette osseux, cartilagineux et membraneux

(as hyoide, cartiloge de Blandin, membrane hyo-glossienne); 2° un appareil musculaire; 3° des glandes, des follicules et du tissu adipeux; h° une membrane muqueuse papillaire, siége spécial du goût; 5° des yaisseaux et des nerfs.

#### OS HYOÏDE.

Il est situé au-devant de la colonne vertébrale, à la partie antérieure et supérieure du cou, entre la base de la langue et le laryux, auxquels il est attaché par des lames aponévrotiques. Sa forme parabolique lui donne quelque ressemblance avec la màchoire inférieure. Il est composé de cinq pièces, savoir : le corps, les deux grandes cornes et les deux petites.

Corps ou portion centrale. — Il est aplati et recourbé d'avant en arrière; on lui distingue une face antérieure, une face postérieure, un bord supérieur, un bord inférieur et deux extrémités.

La face antérieure, concave et légèrement inclinée en haut, présente à sa partie moyenne quatre enfoncements plus ou moins marqués, séparés l'un de l'autre par une ligne cruciforme. Elle donne attache, de bas en haut, aux muscles digastriques, stylo-hyoïdiens, mylo-hyoïdiens, génio-hyoïdiens et hyo-glosses.

La face postérieure, concave et inclinée en bas, répond à l'épiglotte à laquelle elle est unie par un tissu cellulaire serré et jaunâtre.

Le bord supérieur est incliné en arrière et donne attache aux muscles hyo-glosses, à la membrane thyro-hyoïdienne et à la membrane hyo-glossienne.

Le bord inférieur, penché en avant, reçoit l'insertion des muscles omoplato-hyoïdiens, sternohyoïdiens et thyro-hyoïdiens.

Les extrémités s'articulent avec les grandes et les petites cornes.

Grandes cornes.—Longues, aplaties de haut en bas, elles sont terminées en arrière par une petite tête arrondie, sur laquelle s'insère de chaque côté le ligament thyro-hyotidien latéral; en avant elles présentent une petite facette qui s'articule avec l'extrémité du corps. Sur la face supérieure de chacune d'elles s'attachent les muscles hyo-glosses et constricteurs moyens du pharynx; les faces inférieures sont unies à la membrane thrvo-hyotidienne.

Des deux bords de chaque corne, l'externe reçoit le muscle thyro-hyoïdien; l'interne est contigu à la muqueuse pharyngienne.

Les petites cornes, courles, irrégulièrement coniques, sont situées à la partie postérieure de l'os hydre, au point de réunion du corps avec les grandes cornes. Chacune d'elles donne insertion au ligament stylo-livoidien et à un petit faisceau du musele hyo-glosse.

Le développement de l'os hyoïde se fait par six points d'ossification; deux pour le corps, deux pour les grandes cornes et deux pour les petites.

## CARTILAGE MÉDIAN DE LA LANGUE.

En écartant fortement l'un de l'autre les muscles génio-glosses, après les avoir détachés des apophyses géni, on trouve au fond de l'écartement, et vers la base de la langue, une espèce raphé antéro-postérieur, rèts chesse, qui n'est autre chose que le bord inférieur de ce cartilage (cartilage de Blandin), dont le bord supérieur, les faces latérales et les extrémités, peuvent être mises à une nocntinuant à détacher les fibres musculaires. Cette lame cartilagieuses, palecé de champ, de forme semi-lunaire, a un aspect grisâtre et une hauteur de 9 à 15 millimètres. Son volume est plus considérable en arrière, où elle tient à la face antérieure de l'os hyoïde par des fibres tendineuses, qu'en avant, où elle se perd, en s'amincissant, dans le tissu charnu de la langue. Ellest souvent percée de petites ouvertures, surtout en avant et vers ses bords. Ses faces latérales servent à l'insertion d'un grand nombre de fibres musculaires.

#### MEMBRANE HYO-GLOSSIENNE.

Au delà du trou borgne, à la base de la langue, entre les fibres charnues et les replis glosso-

épiglottiques, on aperçoit une couche dense, jamais graisseuse, membraniforme, fibreuss: c'est la membrane hyo-glossienne de quelques auteurs. D'un pouce environ de longueur, cette membrane, que l'on ne trouve que clue; l'homme, s'attache d'une part à la concavité de l'os hyoide, et de l'autre part sur la face dorsale de la langue où elle sert d'insertion à quelques fibres des génio-glosses. Sa face inférieure donne naissance aux fibres du muscle lingual inférieur.

## MUSCLES DE LA LANGUE.

On partage les fibres charmues de la langue en extrinsèques et en intrinsèques. Les premières (nuscles extrinsèques), sont la continuité des muscles provenant des parties voisines, savoir : les stylo-glosses, les hyo-glosses et les génio-glosses; les secondes (muscles intrinsèques) sont bornées à la langue au delà de laquelle elles ne s'étendent pas. Parmi celles-ci, on distingue plus partieulièrement deux faisceaux, nommés lingual longitudinal supérieur et lingual longitudinal fiérieur; les autres out été appelées transversales, obliques et perpendiculaires, suivant la direction qu'elles affectent.

#### Muscles extrinsèques.

4º Stylo-glosse. — Ce muscle long et grêle, s'étend depuis la base de l'apophyse styloïde et le li-gament stylo-maxillaire, auquei li s'insère, jusqu'à la partie latérale de la langue. Arrivé là, il s'élargit, s'aplatitet se divise en deux faisceaux, dont un, supérieur, longe le bord de cet organe en croisant perpendiculairement la direction des fibres de l'hyo-glosse et va se réunir vers la pointe de la langue avec le muscle lingual longitudinal inférieur; et dont l'autre, inférieur, après s'être entrecroisé avec les fibres de l'hyoglosse, s'enfonce dans l'épaisseur de la langue, pour se confondre avec ses fibres transversales et avec le faisceau lingual du constricteur supérieur du pharynx (pharyngo-glosse).

Mapports. — Caché en dehors par les muscles stylo-hydiden, ventre postérieur du digastrique, ptérygoïdien interne, et par les glandes parotide et sublinguale, le stylo-glosse répond en dedans à l'amygdale et aux muscles constricteur supérieur du pharyux et hyo-glosse. Eu arrière, il est contigo au muscle stylo-pharyngien, dont il est séparé inférieurement par le uerf glosso-pharyngien.

Usage.—Il élève le bord de la langue et tire la totalité de cet organe de son côté. Lorsque les deux muscles agissent simultanément, celles de leurs fibres qui se dirigent en dedans vers la base de la langue la soulèvent comme le ferait une sangle, suivant l'expression de M. Bérard, la portent en arrière vers le voile du palais et resserrent l'isthme du gosier; leurs fibres longitudinales l'élargissent et en courbent la pointe en haut.

2º Hyo-dosse.—Mince, aplati, quadrilatère, ce muscle se porte de l'os hyoide à la partie latérale de la langue. Il s'insère à l'hyoide par trois faisceaux plus ou moins distincts, décrits par quelques anatomistes comme trois muscles particuliers, savoir : le basio-glosse, se fixant au corps de l'os hyoide; le chondro-glosse, provenant de la petite corne, et le cérato-glosse, qui nait de la grande corne dans toute l'étendue de sa face supérieure. Ges trois faisceaux se dirigent presupe toujours parallèlement en haut et un peu en avant, pour se terminer sur le côté de la langue entre le lingual et le stylo-glosse, avec le faisceau inférieur duquel lis s'entrecroisent.

Le faisceau chondro-glosse va se confondre sous la muqueuse de la face dorsale, avec les fibres longitudinales superficielles; les deux autres faisceaux constituent plus spécialement les fibres longitudinales des bords de la langue.

Repports. — En dehors, ce muscle a des connexions avec le stylo-glosse, le mylo-lyoidien, le digastrique, la glande sublinguale, les nerfs lingual et grand bypo-glosse. Le premier de ces nerfs longe son bord supérieur, le second son bord inférieur. En dedans, l'hyo-glosse est contigu aux muscles génio-glosse et constricteur moyen du pharyux, dont il est séparé supérieurement par le nerf glosso-plaryngien et inférieurement par l'artère linguale.

Usage. —Il rapproche le bord de la langue de l'os hvoïde, et vice versà, suivant que le point fixe est

en bas ou en haut; lorsque la langue est hors de la bouche, il concourt à la faire rentrer en la tirant en arrière. Par la contraction simultanée des deux hyo-glosses, la face inférieure se creuse en gouttière, tandis que la face supérieure devient convexe.

3: Génio-glosse. — C'est le plus volumineux des muscles extrinsèques; triangulaire, rayonné et aplati, il s'insère aux rugosités supérieures des tubercules géniens, d'où ses fibres se portent en divergeant vers la langue.

Les plus nombreuses parviennent à la partie moyenne de cet organe, dont elles forment les fibres verticales, qui s'entreroissent avec les fibres longitudinales et transversales, Quelques unne des plus postérieures vont sur le côté du pluryux et même jusqu'à l'os byoïde, et constituent les muscles génie-plurymgien de Winslow et génie-hjoùtien supérieur de Ferrein, Quelques autres, des plus autérieures, se recourbent d'arrière en avant et se termineut vers la pointe de la langue, en se confondant avec les fibres autérieures du stylo-glosse, de l'hyo-glosse et du lingual profond. Enfin, s'l'on écarte l'un de l'autre les deux génie-glosses, on voit manifestement qu'ils s'entrecroisent par leurs fibres les plus internes, au niveau de la base et de la pointe de la langue; tandis qu'au milieu, où cs fibres s'attachent sur les faces latérales de ucritique de Blandin, l'entrecroisement u'i pas lieu.

Rapports.—La face externe du génio-glosse est recouverte par la glande sublinguale, le conduit exerciteur de la glande sous-maxillaire (conduit de Warthon), et par les muscles hyo-glosse, styloglosse et mylo-hyoidien. La face interne, contigué inférieurement au génio-glosse du côté opposé, en est séparée supérieurement par un tissu cellulaire graisseux. Le bord inférieur, mince en avant et épais en arrière, répond dans toute son étendue au génio-hyoidien; le bord antérieur est recouvert par le repli moqueux qui constitue le filet.

L'sage, — Par ses fibres postérieures, le génio-glosse tire la langue en avant et la fait sortir de la bouche; il la tire en arrière et la ramène dans cette cavité, par ses fibres antérieures. Les fibres hyoidiennes et planyugiennes élèvent et portent en avant l'os hyoide, rétrécissent et portent en avant le pharyns. Lorsque les deux museles se contractent à la fois, leurs fibres moyennes tirent en bas le milieu de la langue.

## Muscles intrinsèques.

1º Liugual longitudinal inférieur ou profond. — C'est un petit faisceau allongé, plus épais en arrière qu'en avant, qui est placé à la face inférieure de la langue entre l'hyo-glosse et le génio-glosse. Il naît de la membrane hyo-glossienne et du cartilage médian, en se confondant avec le faisceau lingual du constrieteur supérieur, croise le faisceau postérieur du stylo-glosse et les fibres du génio-glosse, puis vient s'unir au-devant du basio-glosse, avec une portion du stylo-glosse, pour aller se terminer à la pointe de la langue, sur la muqueuse de sa face inférieure.

Usage. - Il raccourcit la langue et replie sa pointe en bas.

2º Linqual langitudinal supérieur ou super ficiel.— On décritsous ce nom une couche de fibres dirigées d'avant en arrière, qu'on découvre lorsqu'après avoir soumis la langue à l'ébullition ou à la macération, on dépouille sa face dorsale de la muqueuse papillaire. Ces fibres, qui s'insérent manifestement en arrière sur la petite corne de l'os byoide, longent les bords de la langue entre le stylogiose, qui s'ente de l'os byoide, longent les bords de la langue entre le stylogiose; qui s'ente de l'os superiories en delors et le glosos staplyin qui esten dedans, etse confondent avec ces muscles.

Usage. -- Il raccoureit la langue et recourbe sa pointe en haut.

3° Fibres transcersales.—Les unes s'étendent d'un des bords de la langue à l'autre, en passant audessous du cartilage médian; les autres vont d'un des bords à la face correspondante du cartilage médian. Ces fibres sont plus nombreuses en avant qu'en arrière, quelques unes émanent du faisceau transverse du stylo-glosse.

Usage.—Elles rétrécissent et allongent la langue, en forçant, en quelquesorte, sa substance à fuir dans le sens de son grand diamètre, comme le dit M. Bérard.

4s Fibres obliques.— On les observe principalement sur les bords et vers la base de la langue. Toutes se dirigent d'arrière en avant; mais les unes sont obliques de haut en bas, et les autres obliques de bas en haut, de telle sorte qu'elles eroisent la direction des premières.

Usage. - Elles amincissent les bords de la langur.

5º Fibres verticales ou perpendiculaires. — Elles s'étendent verticalement de la face supérieure à la face inférieure. On les trouve surtout vers la pointe de la langue, où elles sont remplacées chez l'homme par les fibres les plus antérieures des génio-glosses.

Usage, — Elles amincissent la langue et l'élargissent.

## Muscles extrinseques accessoires de la langue.

Sous ce titre, je ne ferai qu'indiquer quelques faisceaux musculaires, qui, très développés chez es animaux, n'existent chez l'homme qu'à l'état rudimentaire; ce sont : le glosso-épiglottique, le pharyngo-glosse (faisceau du constricteur supérieur du pharynx), le glosso-staphylin, et entin l'amygdalo-glosse. Tous ces faisceaux, dont le nom indique assez bien l'origine et la terminaison, se confondent plus ou moins avec les fibres longitudinales et transversales de la langue.

#### COUPES VERTICALES DE LA LANGUE.

Sur une langue qui a été préalablement bouillie, il est facile de démontrer l'intrication des fibres extrinsèques et intrinsèques, au moyen de deux coupes verticales faites, l'une dans le scns trausversal, l'autre dans le sens antéro-postérieur.

La coupe transversale présente deux cercles concentriques différemment colorés : l'un extérieur, constitué par un pointillé rouge, épais, surtout en bas, et répondant à la section des fibres longitudinales; l'autre intérieur, pâle, formé par les fibres transversales et perpendiculaires entremélées de graisse. On y reconnaît aussi l'entrecroisement des faisceaux internes des muscles génio-glosses, dont les faisceaux externes s'incurrent en haut et en dehors sans s'entrecroiser; ces derniers constituent les fibres obliques de certains auteurs.

Sur la coupe antéro-postérieure, on voit manifestement les fibres longitudinales croisées par les fibres verticales.

En résuné, ces coupes démontrent qu'il existe dans la langue quatre ordres de fibres, les unes longitudinales, les autres transversales, les troisièmes verticales, les dernières obliques. Les fibres longitudinales sont à la fois intrinsèques et extrinsèques; les transversales sont presque entièrement intrinsèques; les verticales et les obliques sont en majeure partie extrinsèques et fournies par les génic-glosses.

## APPAREIL SÉCRÉTEUR DE LA LANGUE.

La langue est continuellement baignée par le liquide buceal, qui provient de la sécrétion glandulaire et folliculaire. Les organes chargés de cette fonction peuvent aussi être distingués en extrinsiques et en intrinséques.

Les premiers, groupés autour de la cavité buccale, ou disséminés sur plusieurs de ses parois, versent, à l'aide de leurs conduits excéteurs, leurs produits de sécrétion dans l'intérieur de la bouche; ce sont: les glandes parotides, sous-maxillaires, sublinguales, palatines, labiales, buccales, molaires, et cnfin les amygdales.

Les seconds appartiennent à la langue même et sont placés dans son épaisseur. Nous décrirons seulement ces derniers, comme entrant dans la composition intime de la langue.

# Glandes linguales.

Deux petites glandes (glandes de Blandin), se trouvent constamment à la pointe de la langue, sur les côtés du frein et dans l'épaisseur des muscles stylo-glosse et lingual. Elles ont la forme et le volume d'une petite olive; leurs extrémités antérieures répondent à la pointe de la langue et sont presque contigués, leurs extrémités postérieures sont écartées l'une de l'autre. Comme les autres glandes salivaires, elles sont constituées par l'agglomération de granulations, desquelles émanent en nombre indéterminé plusieurs conduits excréteurs. Ceux-ci s'ouvrent, d'après M. Blandin,

-à la face inférieure de la pointe de la langue, sur les bords libres des deux franges muqueuses qu'on y remarque. Les vaisseaux de ces glandes proviennent des artères ranines et se jettent dans les veines du même nom. Les nerfs liugual et hypo-glosse de chaque côté leur fournissent une grande quantité de filaments qui forment dans leur épaisseur des anastomoses plexiformes.

Indépendamment des glandules mucipares situées à la base de la langue, et dont nous avons déjà parlé, il existerait, selon Weber, dans la profoudeur de la substance charnue, et au niveau du tron borgne, deux autres petites glandes analogues à celles que nous venons de décrire.

#### TISSU CELLULO-GRAISSEUX.

Le tissu cellulaire graisseux, fin et peu résistant, interposé aux fibres musculaires, existe plus particulièrement en arrière et vers la face inférieure de la langue. Il a pour usages de contribuer aux changements de forme de cet organe, en fuyant les points où les fibres musculaires se contractent, pour se placer la où elles sont dans le relâchement.

Les observations d'œdème de la langue prouvent qu'elle contieut aussi du tissu cellulaire séreux, que l'on trouve à sa partie antérieure.

Il existe encore, suivant Fleischmann, sous la face inférieure de la langue, de chaque côté du frein, derrière le conduit de Bartholin, une bourse maqueuse dont les parois, ltabituellement affaissées et presque transparentes, peuvent être facilement démontrées par l'insuflation. Ces bourses maqueuses sont rondes ou ovalaires, à compartiments multiples; la droite est généralement plus volumineuse que la gauche. Le même anatomiste prétend que leur tuméfaction peut produire la grenonillette; cette opinion est d'ailleurs parfaitement d'accord avec les faits observés par G. Breschet, qui a disséqué chez les cufauts nouveau-nés des kystes séreux tout à fait indépendants du conduit de Warthon.

Ces bourses auraient pour usage de faciliter les mouvements de la langue.

## MEMBRANE MUQUEUSE GUSTATIVE.

La langue est reconverte d'une membrane muqueuse, continuation de celle qui tapisse la cavité buccale, et se confondant avec la peau par l'intermédiaire de la muqueuse labiale. Cette membrane revêt entièrement le dos, les bords, la pointe et la partie antérieure de la face inférieure de la langue. Unic aux fibres charnues de cet organe par un tissu cellulaire très fin et très court, elle est beaucoup plus mince sur la face inférieure, où elle n'oftre aucune particularité d'organisation, que sur la face supérieure, où l'on remarque les glandules et les trois espèces de papilles dont nous avons parté plus haut. Toute cette face est recouverte par une couche limoneuse blauchâtre ou jaundtre, dont l'aspect et la quantité sont variables, suivant l'état de santée ou de maladie.

La muqueuse linguale est formée, comme la peau, d'un épiderme ou épithélium et d'un derme ; Malpighi y avait encore décrit une couche intermédiaire, à laquelle il avait donné le nom de corps réticulaire ou maqueux.

Equitétium (péri-glotte d'Abinus).—Celui-ci, qui sodétache des parties sous-jnecutes par l'ébulition et la macération, embrasse exactement toutes les papilles en leur fournissant des gaines ou des étuis cornés proportionnés à leur forme et à leur volume. Quand on l'examine par sa face inférieure, on voit, au sommet des étuis qu'il fournit aux papilles, des ouvertures correspondant aux fla quatatieux, qui sont également recouverts d'épiderne. L'épithélum, très épais chec certains animaux (chat, tigre), très minec chez l'homme où il est en rapport direct avec la délicatesse et le développement du goût, est formé par la stratification des cellules épithéliales; il est entièrement dépourvu de vaisseaux et de nerfs.

Derme ou chorfon. — Le chorion lingual, très dense et très épais, contribue à former la charpente de la langue. Il est constitué par des fibres albuginées entrecroisées, qui ont quelque analogie avec le tissu jaune vers la base de la langue, et dans la trame desquelles sont logées les glandules et les papilles. Par sa face inférieure, le derme sert d'insertion à un grand nombre de fibres musculaires; sa face supérieure est recouverte par les papilles. Celles-ci, qui sont séparées les unes des autres par de petits intervalles remplis par les prolongements de l'épiderme, sont formées par l'épanouissement des fibres les plus profondes du derme ; elles renferment un grand nombre de vaisseaux lymphatiques et sanguins, et chacuned elles reçoit un filetnerveux qui s'y termine probablement en formant une anse.

Corps maqueux ou réticulaire.—Malpighi a décrit sous le nom de reticulum, une couche glutineuse inorganique, intermédiaire au derme et à l'épiderme, grisâtre chez l'homme, présentant des taches noirdtres chez certains animaux, percée d'autant de trous qu'il y a de papilles et remplissant les intervalles de celles-ci. Ce corps muqueux n'est autre chose que la partie la plus profonde de l'épiderme, qui, comme nous l'avons déjà dit, envoie des profongements entre chaque papille; et cette couche doit son apparence glutineuse à ce que les cellules épithéliales qui la constituent sont plus jeuns, moins serrées et plus transparentes que celles de la couche superficielle de l'épiderme, qu'elles doivent remplacer un jour.

## VAISSEAUX ET NERFS DE LA LANGUE.

Ils sont très nombreux et très volumineux, eu égard au peu de volume de cet organe.

Les artères proviennent, de chaque côté, de la carotide externe, et principalement de sa branche linguale, qui fournit les artères dorsale de la langue, ranine et sublinguale. La thyro-hyoïdienne supérieure, par l'intermédiaire de sa branche laryngée, euroie aussi quelques rameaux à la langue, qui en reçoit également de la pharyngienne inférieure et de l'artère faciale, dans le cas où la sublinguale naît de cette dernière. Quelques ramuscules de l'artère palatine, de la maxillaire interne, se distribuent encore à la base de la langue.

Les veines sont plus nombreuses et plus grosses que les artères. Il y en a de superficielles, placées sous la muqueuse, qui out un trajet indépendant des artères; et de profondés qui accompagment ces vaisseaux. Presque toutes aboutissent aux veines pharyngienne et faciale de chaque côté, ou vont directement dans l'une des veines jugulaires et principalement dans l'interne. Parmi les veines de la langue, la ranine se distingue par son volume considérable et par sa position superficielle audessus de la muqueuse de la face inférieure; elle marche parallèlement au nerf grand hypoglosse: c'est sur elle que les anciens pratiquaient la phlébotomie.

Les vaisseaux lymphatiques aboutissent aux ganglions sous-maxillaires, ainsi qu'à crux situés sur les parties latérales du cou.

Nerfs de la langue. —Sept branches nerveuses principales se distribuent dans chacune des moitiés latérales de la langue. Ce sont :

1º Le grand hypoglosse;

2º Le lingual du maxillaire inférieur (émanation du trijumeau) ;

3º La portion linguale du glosso-pharyngien;

4º La corde du tympan;

5° Le rameau lingual du facial :

6º Un ou plusieurs rameaux émanés du larvagé supérieur (branche du pneumo-gastrique);

7º Ouelques filets du grand sympathique.

4\* Le grand hypoglosse est exclusivement le norf moteur : les vivisections, l'anatomie pathologique l'ont démontré ; l'anatomie descriptive le prouve d'une manière irrécusable, puisqu'il est le seul qui se distribue dans les muscles de la langue.

2 Le nerf lingual du trijumeau a été considéré par quelques physiologistes comme un nerf de sensibilité gustative, par d'autres comme un nerf de sensibilité générale et tactite, et par d'autres enfin comme jouissant deces deux propriétés à la fois. Il se distribue dans la muqueuse et dans les papilles des deux tiers antérieurs de la langue; comme tous les nerfs sensitifs, il est volumineux, plus gros que l'hypogiosse, et présente un aspect plexiforme. On ne peut mettre en doute qu'il préside à la sensibilité générale et tactile des deux tiers antérieurs de la langue, mais son influence sur cette

partie, comme nerf spécial de la gustation, me semble pouvoir être contestée, ainsi que nous le verrons tout à l'heure.

3° La portion linguale du glosso-pharyngien se divise ecnstamment en deux branches, l'une interne et l'autre externe. La première, plus considérable, se distribue dans la muqueuse de la base de la langue, et envoie des filets aux papilles caliciformes. La seconde se prolonge en avant sur le bord de la langue et se voit à l'œi nu, jusqu'au quart antérieur de cet organe.

On regarde habituellement le glosso-pharyngien comme le nerf de sensibilité tactile et gustative de la base de la langue; mais l'existence de la branche externe, qui pourrait peut-étre, à l'aide d'un verre grossissant, être poursuivie jusqu'a la pointe, me fait pencher vers l'opinion de Panizza, suivant lequel le glosso-pharyngien serait le nerf spécial de la gustation.

år La corde du tympan, branche de communicationi du lingual avec le facial, envisagée tour à tour comme une émanation de l'un ou de l'autre de ces deux nerfs, fait partie du lingual au delà du ganglion sous-maxillaire. Chez l'homme, il est impossible de l'en séparer, passé ce renflement, sans solution de continuité; mais chez certains animaux (cheval, mouton, porc), d'après M. Demarquay, elle s'isole facilement du lingual et se perd dans la muqueuse de la face dorsale.

Les opinions sont nombreuses et contradictoires sur les fonctions de cette branche nerveure. Bellingeri la regarde comme destinée à transmettre à l'encéphale les impressions gustatives; Biffi et Morganti en font un rameau de sensibilité tactile, opinion que M. Duchesne a de nouveau mise à l'ordre du jour, par snite de l'application directe de l'électricité sur la membrane du tympan. Enfin, M. Cl. Bernard prétend que la corde du tympan n'est qu'une branche motrice ajoutée au nerf lingual; qu'elle se perd dans les fibres longitudinales supérieures, mais qu'elle joue toutefois un rôle important dans la gustation, en imprimant aux papilles une sorte d'érection, comme le disait Ilaller, qui leur permette de s'emparer des molécules sapides et de rendre leur appréciation instantanée.

5° Le nerf que j'ai désigné sous le nom de rameau lingual du facial s'anastomose autour et dans l'épaisseur du muscle style-pharyngien, i avec le glosse-pharyngien; il se distribue dans les fibres musculaires subjacentes à la muqueuse de la base de la langue (muscle lingual longitud inal superficie).

Il a pour usage de faire raccoureir la langue dont il recourbe la pointe en haut et en arrière. Il me semble qu'il pourrait exercer sur la gustation l'influence que M. Bernard attribue à la corde du tympan, vu qu'il se distribue manifestement à la face dorsale de la langue, tandis que la corde du tympan n'y arrive jamais directement. D'après les recherches de M. Davaine, la paralysie de ce ramean aurait pour résultat une imperfection dans la prononciation des lettres linguales.

6- Rameau lingual du laryngé supérieur. Après qu'il a traversé la membrane thyro hyoïdienne, le laryngé supérieur de chaque côté fournit un ou plusieurs rameaux grêles qui s'insinuent sous la muqueuse de la base de la langue, en dedans du glosso-pharyngien, et s'y perdent.

C'est par cette petite branche du pneumo-gastirique qu'on explique les rapports sympathiques qu'il y a entre la langue et l'estomac; c'est à elle que l'on rapporte le sentiment de dégoût et l'envie de vomir que l'on éprouve, si l'on titille la base de la langue; enfin, on pense encore que l'impression produite sur les filets du laryngé supérieur ou du glosso-pharyngien, par la présence du bol altimentaire sur la base de la langue, provoque les mouvements de déglutifion.

7° Les filets linguaux du grand sympathique émanent du plexus inter-carotidien et s'enlacent autour de l'artère linguale, qu'ils accompagnent dans l'épaisseur de la langue. Ils président à la autrition de cet organe et aux sécrétions.

Il me reste eucore à signaler de nombreux petits ganglions que Bennak a trouvés sur l'expansion des nerfs de la langue, tant sur les filets destinés à la substance charnue que sur ceux qui s'épanouissent dans la membrane muquense. Avant que j'aie eu connaissance de la découverte de ce savant et habile anatomiste, j'ai vu, à l'œil nu, sur les dernières divisions du nerf lingual, des renflements d'où partaient des houppes de filaments qui se rendaient dans les papilles des bords de la langue.

A l'aspect de tant de nerfs d'origines si différentes, réunis dans un si petit organe, doit-on s'étonner su la langue possède à la fois des fonctions si nettes et si variées, des mouvements si prompts et en même temps si précis, des sensations si vives et si délicates, des sympathies si rapides et si nombreuses.

## USAGES DE LA LANGUE.

La langue est douée de contractions volontaires, de sensibilité tactile et de sensibilité gustative, et c'est au moyen de ces trois propriétés qu'elle sert à la gustation, à la succion, à la mastication, à la formation du bol alimentaire, à la déclutition et à la parole.

Considirée comme organe de motilité, elle peut se porter en haut, en bas, en avant, en arrière, à droite, à gauche, exécuter des mouvements de circumduction, incliner un de ses bords et relever l'autre; se creuser en goutière sur l'une ou l'autre de ses faces, soulever sa base comme dans les mouvements de déglutition, s'allonger ou se raccourcir, augmenter son diamètre transversal tandis qu'elle diminue son diamètre vertical, et vice versé. Enfin, elle est encore entraînée par la machoire inférieure et l'os hyoïde, auxquels elle s'attache, et qui lui font subir des déplacements en masse. Je ne me propose point d'examiner ici quelles sont les fibres musculaires mises en jeu dans ces divers mouvements, ce serait sortir du cadre que je me suis tracé et empéter sur la physiologie; je crois d'ailleurs qu'il suffira de se reporter à la description des muscles intrinsèques et extrinsèques de la langue pour s'en rendre compte.

Au point de vue de la sensibilité tactile, la langue est parfaitement organisée, à cause de la grande quantité des papilles qui la recouvrent et des petits filaments (filaments gustatifs) dont celles ci sont surmonités. Toutes ces éminences sont pourvues de rameaux nerveux; elles ont pour usage d'augmenter d'une manière considérable la surface sentante, de multiplier les points de contact, d'emprisonner, pour ainsi dire, les substances les plus téunes, afin de les forcer à se discoudre dans les liquides qui les baignent et de les rendre aptes à être goûtées. La sensibilité tactile s'exerce sur toute la surface de la langue, mais elle est moins vive à sa face inférieure qu'à sa face supérieure, où elle est principalement dévolue aux papilles filiformes.

La gustation paraît limitée, sur la langue, à la base, aux bords et à la pointe, là où existent les papilles caliciformes et fungiformes, avec le nombre et le volume desquelles elle est en rapport direct. l'ai déjà dit qu'elle ne se bornait pas à la langue, qu'une portion peu étendue du voile du palais était aussi susceptible de percevoir les saveurs; mais il ne faut pas oublier qu'un grand nombre de celles-ci passeraient inaperçues, si nous ne trouvions pas un auxiliaire puissant dans l'olfaction, qui apprécie l'arome et le bouquet. Dans ces derniers temps, on a prétendu que le mélange entre les impressions gustatives et olfactives s'opérait à la base de la langue.

Soivant Brillat-Savarin, le goût et l'odorat ne forment qu'un seul sens, dont l'un est le loboraoire et l'autre la cheminée. Ces deux sens se perfectionnent l'un par l'autre, tous deux nous invitent, par l'appât du plaisir, à réparer les pertes de notre individu; tous les deux nous sident dans la recherche des substances propres à nous servir d'alliments, et nous indiquent en quelque sorte à distinguer celles qui sont unisibles de celles qui ne le sont pas. Qui ne sait, en effet, que la plupart des poisons joignent à une odeur nauséabonde une saveur désagréable, et que certains d'entre eux produisent sur la langue une sensation de bridure.

Cette dernière remarque nous montre que la langue perçoit la douleur; j'ajouterai qu'elle est encore sensible aux impressions de température et au chatouillement.

# PLANCHE 89.

Conformation extérieure de la langue, de la voûte palatine et du voile du palais.

Préparation. — Pour rendre les papilles et les glandules linguales, la glande et les glandules palatines, plus appréciables, il est bon de faire macérer la cavité buccale pendant quelques heures dans l'eau tiède et de bien la layer angles.

On détachera l'épiderme de la couche papillaire du derme en plongeant la langue dans l'eau bouillante, ou en la faisant macérer pendant un temps plus ou moins long suivant la température de la saison. Une grande partie de la langue, de la voûte nalatine et du voile du palais est visible dès qu'on ouvre forte-

ment la bouche ; pour la face supérieure il suffit de tirer la langue hors de la bouche et de l'appliquer contre le menton; pour la face inférieure, il faut relever la pointe en l'appliquant contre les dents incisives supérieures. Mais si l'on désire mettre à nu toute la face dorsale de la langue, il serait nécessaire d'avoir recours aux coupes suivantes :

4º Prolongez l'incision des commissures des lèvres en arrière, détachez la langue de ses adhérences au maxillaire liférieur, et enlèvez le corps de cet os par un trait de scie pratiqué de chaque côté, entre la seconde et la troisième grosse molaire, puis écartez fortement la langue de la voûte palation.

2º Faltes une coupe verticale antéro-posténeure des mátholres supérieure et inférieure, un peu en déhors de la ligne médiane, et de manifer à ne pas intéresser la langue. Cé dernier procédé à le double avantage de ne pas changer les rapports de la langue et de donner une connaissance exacte de ses deux portions pharyngienne et bucals.

## FIGURE 4.

Face dorsale de la langue, voûte palatine, voile du palais, ses piliers et amygdales.

#### Explication de la figure 1.

a, a. Glandales linguales. — b, b, Papilles à callec disposées suivant deux lignes convergentes en arrière formant le V lingual. — e. Trou borgne manquant souvent. — d, d. Papilles finigiorines. — a, c. Papilles fili-formes ou cylindriques. — f, Repli glosso-fepilotitique. — g. Epigloite. — h. Repli glosso-staphylin on pilier antiféteur du voile du palais. — f. Muscle glosso-staphylin — j. p. [Pilier postrient. — k. k. Am gade logée entre les deux piliers du voile du palais. — d. Istume du gosier. — m. Loute. — m. Voile du palais se cenfondant avec o, la voile palaitne. — p. Cordon fibreux soulevant la membrane maqueuxe. — q. q. Orifices des conduits excréteurs de la glande palaitne. — r. Glande palaitne mise à nu par l'abblion de la muqueuxe. — s. Couche des giandules palaitnes. — f. Ces embres glandicels vues par la transparence de la muqueuxe. — ur. Tubercule palaitn bouchant le trou palaitn antérieur de chaque côté duquel se voient les crètes de la voûte palaitne. — p. v. Section de la micholère inférieure.

#### FIGURE 2.

Langue contenue dans la cavité bu cco-pharyngienne et vue de profil.

# Explication de la figure 2.

a. Moilé du V lingual. — b, b, Clandules placées sur la portion phary agienne de la langue et derrière le V des papilles califormes. — a, c, d, d. Papilles (nugiformes et afficiremes disséminées sur la portion huncale de la face dorsale de la langue. — e. Lignes parallèles formées par l'arrangement régulier des papilles et coupant perpendiculairement les bords de la langue. — f. Epiglotte fissée à la base de la langue per trois replis glosso-régiplottiques, dont un médian et deux laieraux moins prononcès. — g. Glande sub-linguale. – h, h. Conduit excréteur de la glande sous-maxillaire (conduit de Watthon). — f. Voûte palatine. — j. Voile du palais. — k. Luette. — l. Amygdale logée entre les deux plières.

#### FIGURE 3.

Face inférieure de la langue rendue visible par le renversement de sa pointe en haut,

PI..89



## Explication de la figure 3,

a. Repli muqueux appelé freia ou filet de la langue. -b, b. Velnes ranines. -c, c. Lignes frangées. -c, c. Clande de Blandin vue au moyen d'une échancure faite à la surface inférieure de la pointe de la langue. -c, c. Plancher de la bouche sur lequel on voit en relief la glande sub-linguale. -f, f. Orifices de ses conduits excréteurs: -g. Orifices des conduits excréteurs de la glande sous-maxillaire. -h. Alvéoles dont on a extrait ten quater lacisires afin de mieux fair voir les détails précédents.

#### FIGURE 4.

Langue de profil sur laquelle on voit (a) l'épiderme détaché de la surface papillaire du derme (b) et renversé en haut.

# PLANCHE 90.

Appareil musculeux et charpente osseuse, cartilagineuse et membraneuse de la langue.

Pafe Anatrox. — Les muscles extrinsèques de la largue doivent être mis à un en pratiquant avec une sele ceux sections sur la mâchoire inférieure, dont une passerait un peu en debors de la symphyse du menton, et l'autre immédiatement au-devant du muscle masselter ou dans l'articulation temporo-maxillaire. Comme le nerf lingual se trouve appliqué à la face interne de la mâchoire inférieure au niveau du masséter, il convient, si l'on pratque la section à cet endroit, d'introduire préalablement la pince à dissection entre cet os et le nerf afin d'empécher sa section. On reaverse en bas on l'on enlève avec le fragment détaché les muscles digastrique et mylo-hyoldien, derrière lesquels les muscles de la langue ne sont masqués que par la muqueuse buccale, la glande sub-linguale, le conduit de Warthon, le nerf lingual et par un peu du tissu cellulaire graisseux. Cel fait, tirez avec une érigea la pointe de la langue hors de la bouche, et poursuivez ses muscles extrinsèques, de leurs insertions stjódieinen, hyodienne et maxillaire vers l'épaisseur de cet organs.

Les fibres intrinsèques s'obtiennent, en pratiquant sur une langue détachée et bouillie dans l'eau salée, plusieurs coupes, Ainsi; par une section verticale médiane et antéro-postérieure, on met à nu les fibres verticales et longitudinales; par une section verticale et transversale, on découvre les fibres transverses, obliques et verticales.

Le lingual longitudinal inférieur sera recherché sur la face inférieure de la langue, entre les muscles hyoglosse et génio-glosse.

Le lingual longitudinal supérieur, le glosso-staphylin et le glosso-épiglottique seront mis à nu en enlevant, aur une langue bouillie ou macérée, la muqueuse papillaire.

FIGURES 1, 2 et 3.

Os hyoïde vu par ses faces et par ses bords.

# Explication des figures 1, 2 et 3.

a,a,a. Corps de l'os hyoïde convexe en avant, concave en arrière. — b,b,b,b, b. — Grandes cornes. — c,c,c,c. Pelites cornes placées au point de jonction du corps avec les grandes cornes.

FIGURE 4

Muscles extrinsèques.

#### Explication de la figure 4.

a. Stylo-giosse naissant de b, l'apophyse styloïde, conjointement avec c, les muscles stylo-hyoïdlen et stylo-pharyngien coupés ici. —d. Division du muscle stylo-glosse en deux portions: l'une se porte à la pointe en longeant le bord de la langue, l'autre s'enfonce dans l'épaisseur de sa base entre les fibres de l'hyo-glosse et se confond avec les fibres transversales. —e. Byo-glosse prenant son origine, f, sur le corps de l'os hyoïde (basio-

glosse), g, sur sa petite corne (chondro-glosse), et, h, sur sa grande corne (cérato-glosse). – i. Génio-glosse, naissant dej, l'apophyse géni del a méchorie inférieure. — k. Partée du muscle lingual longitudinal inférieur. J. Glosso-staphylin, se confondant sur le bord de la langue avec le stylo-glosse, — m. Pharyngo-glosse ou portion du constricteur supérieur du pharynx. — n. Constricteur mogen. — o. Génio-l-pytdien.

#### FIGURE 5.

Elle est destinée à faire voir, sur une coupe médiane antéro-postérieure de la langue, l'épanouissement en éventail du muscle génio-glosse ainsi que le cartilage médian (cartilage de Blandin).

## Explication de la figure 5.

a. Muscle génio-glosse s'attachant à b, l'apophyse géni supérieure de la symphyse du menton, à c, corps de l'os hyoide et à d, épiglotte. — e. Carillage médian fixé au bord postérieur de l'os hyoide par f, membrane hyo-glossienne. — g. Fibres longitudinales supérieures. — b. Fibres verticoles.

## FIGURE 6.

Face inférieure de la langue tenant à l'os hyoïde et montrant principalement l'entrecroisement des deux génio-glosses.

# Explication de la figure 6.

a, a. Muscles génio-glosses compés près de l'Insertion à la mâchoire; le gauche est déjeté en dehors afin de filer voir levi entercroisement sur la ligne médiane. — b. Bord libre du cartilage lingual; à ce niveau l'entre-croisement des génio-glosses manque. — c, c. Muscles slyo-glosses détachés de l'apophyse styloide, — d, d. Muscles hyo-glosses. — c, c. Muscles linguaux profonds on inférieurs. — f. Os hyorde.

# FIGURE 7.

Face supérieure ou dos de la langue montrant les fibres musculaires subjacentes à la muqueuse lingualc,

#### Explication de la figure 7.

a, a. Sylo-glosses. — b, b. Glosso-staphylins. — c. Muscle glosso-dyglothque. — d. Lingual superficiel on longitudinal supérieur. Tous ces muscles, en se réunissant par leurs bords, constitueu un plan superficiel qui se termine en partie à la face profonde de la muqueuse dorsale de la langue. — a. Fibres obliques, appartenant au chondro-glosse, mises à nu, par une section du plan superficiel. — f. Fibres obliques. — g. Voile du plais et luette.

# FIGURES 8 et 9.

Coupes transversales et verticales de la langue faites la première à sa partie moyenne, la seconde près de sa pointe.

## Explication des figures 8 et 9.

a, a. Muscles génlo-glosses, on voil par ces coupes que ces muscles, entrecroisés par leurs faisceaux internex, sincurrent en haut et en dehors sans s'entrecroiser par leurs faisceaux externex, -b. Coupe perpendiculaire du muscle lougitudinal Inférieur, -a. Coupe du muscle hyo-glosse, -d. Coupe du stylo-glosse, -a. Coupe perpendiculaire du cartilage lingual. -f, f. Section de l'arrère linguale, -g, g, Muqueuse linguale, -b. Section perpendiculaire des fibres longitudinales des génlo-glosses,



# PLANCHE 91.

## Vaisseaux et nerfs de la langue.

Prafanation. — Étant à peu de close près la même que celle de la planche précédente, celle-ci ne mérite acuenci indication spéciale des coupes; s'enlement ic les muscles ont été un peu sacrifiés afin de bien voir les vaisseaux et nerfs, et dans la planche précédente le contraire a en lieu. La seule indication propre à cette préparation, c'est de poursaivre les vaisseaux après les avoir injectés avec des matières colorantes différentes pour les arrèces et les veines, et de disséquer les nerfs après les avoir plongés pendant quelque temps dans un bain actiud.

FIGURE 1.

Artères

# Explication de la figure 1.

A. Artère carotide externe (coupée lei aux deux extrémités) fournissant, B, l'artère linguale. Dirigée d'abord horizontalement entre a, le constricteur moyen du pharynx, et b, le muscle lyro-glosse (dont une portion est lei renversée en bas), elle devient ascendante et se divise en deux branches terminales qui sont c, La ranine, et D, la sublinguale; et en deux branches collatérales, savoir: E, branche dorsale de la langue, et F, branche hyoidlenne.

FIGURE 2.

Veines linguales profendes.

Satellites de l'artère linguale, les veines profondes, au nombre de deux de chaque côté, suivent la direction de l'artère en s'anastomosant plusieurs fois au-devant d'elle.

FIGURES 3, 4 et 5.

Nerfs de la langue émanant de sept origines différentes.

## Explication des figures 3, 4 et 5.

4, 1, 1. Grand hypoglosse, — 2, 2, 2. Branche linguale du trijumenu, — 3. Branche linguale du glosso-pharyngien, — 4. Corde du tympan. — 5. Bameau lingual du facial, qui, après s'ètre anastomosé avec le glosso-pharyngien, parvient à la langue. — 6. Bameau lingual émandé la branche laryngée supérieure du pneumogastrique, — 7, 7. Enfin un piexus nerveux, né du piexus inter-carotidien, accompagne l'artère linguale et ses divisions dans toute l'étendue de la langue.

8, 8, 8. Canglion sous-maxillaire donnont des tramifications à la glande sous-maxillaire. — 9, 9. Canglion sublingual fournissant quelques rameaus gréles à la glande sublinguale. — 10. Plexus très délié, émanant à la fois des nerfs lingual du trijumeau, de l'hypoglosse et du plexus lingualsympathique et se distribuant à la glande de Blandin. — 11, 11, 11. Anastomoses du nerf lingual avec le grand hypoglosse. — 12, Nerf facial. — 13. Épiderme détaché du derme et détédé en haut.

# ORGANES DU TACT OU DU TOUCHER.

## MEMBRANE TÉGUMENTAIRE EXTERNE, OU PEAU.

La pecu est une membrane fibreuse étendue à la périphérie du corps, auquel elle constitue une sorte d'enveloppe ou de limite extérieure qui en arrête la forme et on suit outes les inégalités. Interrompue au niveau des ouvertures naturelles, elle ne s'y termine pas, mais se réfléchit en chauseaut de nature et se continue avec les membrauses moueuses au la naissent l'attérieur des

cliangeant de nature, et se continue avec les membranes muqueuses qui tapissent l'intérieur des cavités.

On la regarde comme l'organe du tact et du toucher ; sa densité, sa résistance et son élasticité en font un puissant organe de protection ; enfin elle est le siége d'absorptions et d'exhalations continuelles.

Ses dimensions varient suivant les individus; sa superficie dépend évidemment de la taille et de frembonpoint. M. Sappe I s'evaluée en moyenne à 19 pieds carrés pour l'homme et à 6 ou 8 pour la femme. L'épaisseur, moins considérable chez la femme et l'enfaut que chez l'homme et le vieillard, présente des différences notables sur la même personne, suivant les points où on l'examine. Ainsi la peau est fine, làche et mobile aux paupières, à la verge et au scrotum; elle est au, contraire épaisse, ferme et adhérente, au crâne, à la muque, au dos, à la paume des mains et à la plante des pides, plus épaisse dans le sens de l'abduction et de l'extension des membres, que dans l'adduction et la flexion. Aux endroits où s'exercent habituellement des pressions ou des frottements, elle est calleuse et presque cornéc.

La coulcur de la peau differe suivant les races d'hommes. Blanche ou rosée dans la race caucasique, elle est jaune dans la race mongole, rouge ou cuivrée chez les Indiens, noire chez les niègres, etc. Dans la même race, elle offre des variations d'autant plus tranchées que sa nuance est plus claire. Ainsi, pour la race blanche, on la trouve moins foncée sons les latitudes nord que sous les latitudes du midi, moins foncée chez la femme que chez l'homme, chez l'enfant que chez l'adulte; dans la vieillesse, elle devient sèche, aride et un peu junaître. Sur le même individu, quel que soit son exe, elle est stoiquors plus ou moins brunâtre aux parties génitales externes et autour des mamelons, basanée aux endroits continuellement exposés à l'air. Enfin, on peut dire que sa coloration dépend encore des tempéraments ; généralement blanche chez ceux d'un tempérament lymphatique, elle est d'un rose plus ou moins foncé, surtout à la face, chez les individus sanguins.

Nous étudierons dans la peau: 1° sa surface extérieure, 2° sa surface intérieure ou adhérente, 3° sa structure.

#### 1° SURFACE EXTÉRIEURE OU LIBRE.

La surface libre de la peau présente les particularités suivantes:

4º Des plis etdes sillons qu'on peut classer en deux espèces: les plis de locomotion et les plis séniles. Les plis de locomotion son tormaux et dépendent soit de l'action musculaire, soit d'une disposition particulière du tissu cellulaire sous-cutané; on les divise en grands et en petits. Les premiers s'observent au niveau des articulations et des muscles, auxquels ils sont presque toujours perpendiculaires. Les seconds forment, en s'entrecroisant les uns avec les autres, une multitude de losanges qui permettent à la peau de sepréter à tous les mouvements; on les voit en grand nombre sur la fixe d'orsale du poignet et de la main, c'est-à-dired coté de l'extension.

Les plis séniles ou rides sont produits par l'amaigrissement des vieillards, chez lesquels la peau

ayant perdu de son élasticité et ne pouvant pas revenir sur elle-même, est trop large pour les parties qu'elle recouvre.

On peut rattacher à cette dernière espèce les plis qui se forment sur le ventre à la suite de l'accouchement ou de la ponction d'une ascite.

2º Un grand nombre de petites éminences désignées sous le nom de papitles. Celles-ci occupent principalement la paume des mains et la plante des pieds, où elles sont rangées régulièrement suivant des lignes diversement contournées, mais en général parallèles aux plis de locomotion. A la pulpe des doigts et des orteils, ces lignes décrivent des courbes concentriques; ailleurs les papilles sont disséminées.

3º Une infinité d'orifices ou pores apparaissent à la surface de la peau : les uns, imperceptibles à l'œil nu, appartiennent aux canaux sudoripares; les autres, généralement appréciables à l'œil nu, sont les orifices extérieurs des follicules sébacés; ils apparaissent en grande quantité sur le nez, où ils forment, chez certaines personnes, un pointifilé noir.

4º On trouve encore des feutes curvilignes pour le passage des ongles et des ouvertures arrondies pour les poils. Ceux-ci sont loin d'exister à toutes les époques de la vie et varient sous le rapport de la quantité, de la longueur et de la coloration. Leurs follicules, ainsi que les follicules sébacés, font souvent saillie à la surface de la peau, à laquelle ils communiquent une certaine rudesse marquée surtout dans le phémomène appelé chair de poule.

#### 2º SURFACE INTÉRIEURE OU ADHÉRENTE.

Constituée par un réseau de mailles fibreuses par où pénètrent les nombreuses ramifications vasculaires et nerveuses, cette surface est doublée d'une couche cellulo-graisseuse (pomicule cutané ou adipeux), variable pour l'épaisseur et la disposition dans les diverses régions du corps.

Ce itssu cellulaire, lâche, séreux et complétement dépourvu de graisse dans certains points, comme aux paupières, au scrotum et à la verge, [amelleux et peu adhérent au niveau des membres, est aréolaire, très dense et très étroitement uni aux parties sous-jacentes, à la paume des mains, à la plante des pieds, etc. Ailleurs, il se change en bourses muqueuses destinées à faciliter les glissements. Ces bourses résultent de la dilatation d'une aréole ou de la réunion de plusieurs; on les observe au niveau des saillies osseuses sous-cutanées, lorsque les parties éprouvent des frottements continuels: ainsi, au-devant de la rotule, en arrière de l'olécràne, sur les malléoles externes des tailleurs.

Chez certains animaux, toute la peau affecte des rapports immédiats avec les muscles peauciers, qui constituent le pannicule charnu. Chez l'homme, c'est seulement à la tête et au cou qu'elle adhère aux muscles peauciers, dont les contractions se traduisent à l'extérieur et influent sur l'expression de la physionomie; à la paume de la main, il existe aussi un petit faisceau cutané, le palmaire cutané. Au tronc et aux membres, une couche de tissu cellulaire et des lames aponévrotiques séparent la neau des muscles, et la rendent complétement étranzère à le urs mouvements.

# 3º STRUCTURE DE LA PEAU.

La plus simple observation montre que la peau est formée de deux couches superposées: l'une superficielle, inorganique, privée de vaisseaux et de nerfs, c'est l'épiderme; l'autre profonde, vivante, organisée, pourvue d'un grand nombre de vaisseaux et de nerfs, c'est le derme.

En regardant de plus près et suriout en ayant recours à quelques procédés analytiques, comme la macération, on ne tarde pas à découvrir qu'entre ces deux couches il en existe deux autres, savoir: la couche de Malpijahi et la couche pignentaire (membrane pigmentale de Flourens). Mais ces dernières sont-elles réelles ou artificielles? Sont-elles des membranes distinctes, ou ne sont-elles qu'une dépendance de l'épiderme? Chacune de ces quatre membranes est-elle simple ou constituée par la juxtaposition de plusieurs feuillets? Ces différentes questions ont été débattues et résolues différemment par les anatomistes, ainsi que nous le verrons par la suite. Il est eucore annexé à la peau: 1° des glandes sudorifères et sébacées; 2° des poils et des ongles (planères); 3° des vaisseaux suguins, des vaisseaux lymphatiques et des nerfs; 4° du tissu cellulaire sous-cutané, dont nous avons déjà parlé plus haut.

#### ÉPIDERME.

L'épiderme est une membrane mince, demi-transparente, cornée, inaltérable à l'air et peu perméable, étalée sur la surface du derme dont elle reproduit à l'extérieur toutes les inégalités.

Son épaisseur est variable suivant les individus et même suivant les diverses parties du corps. Ainsi, extrémement mince aux lèvres, au gland, à la vulve, etc., où il se continue avec l'épithélium des membrancs muqueuses, il est très épais à la paume des mains, à la plante des pieds et dans les endroits qui sont exposés à des pressions ou à des frottements continuels.

Sa surface extérieure n'est autre que la surface extérieure de la peau.

Sa surface intérieure se moule exactement sur les papilles du derme et présente une multitude de petits alvéoles coniques, séparès les uns des autres par des crètes, d'où partent des filaments ou tractus de longueur variable.

Chaque alvéole loge une ou deux papilles, les crêtes occupent les interstices papillaires. Cette disposition se traduit à l'extérieur par les saillies et les sillons papillaires que nous avons signalés

principalement à la paume des mains et à la plante des pieds.

Les filaments ou tractus, regardés à tort par Bichat comme des vaisseaux exhalants ou absorbants, sont des prolongements épidermiques canaliculés, qui tapissent l'intérieur des follicules pileux, des follicules sébacés et des conduits sudoripares, et qui ont abandouné ces organes par suite de la traction opérée afin de séparer le derme de l'épiderme. Les plus fins appartiennent aux conduits sudoripares, ils mesurent quelquefois 3 ou 4 millimètres de longueur.

Les micrographes sont aujourd'hui généralement d'accord sur la texture de l'épiderme, qu'ils regardent comme un épithélium pavimenteux stratifié. Les cellules qui entrent dans sa formation, renferment un noyau et des granulations élémentaires, mais elles présentent des différences nota-

bles de la profondeur vers la superficie,

Ainsi, à la surface du derme, on trouve, dans une substance amorphe, exhalée par les capillaires, une multitude de noyaux jaunâtres, sur lesquels on distingue des granulations plus foncées. Plus haut, les parois de la cellule se dessinent et renferment étroitement le noyau et ses granulations; dans les parties plus superficielles, une couche transparente de liquide sépare le noyau de la membraue cellulaire, également transparente. A mesure que les cellules se développent davantage, elles sont plus serrées les uues contre les autres et revétent des formes polygonales; en même temps, comme elles se superposent par couches, elles s'aplatissent, lcurs parois se rapprochent du noyau, qui s'aplatit à son tour et finit par disparaître complétement. Enfin, on ne trouve plus à la face extérieure de l'épiderme, que des lamelles incolores, intimement unies entre elles, et enchàssées les unes entre les autres, comme les différentes pièces d'un pavé.

L'aplatissement des lamelles et leur union intime donnent à l'épiderme une densité plus cousidérable à sa superficie qu'à sa profondeur, et permettent de distinguer dans cette membrane, comme l'a parfaitement démontré M. le professeur Flourens, une couche superficielle (cuticule ou premier épiderme), et une couche profonde (second épiderme) qui n'est autre que le corris

muqueux dont je parlerai bientôt.

L'extulaison continuelle qui se fait à la surface du derme fournit à chaque instant de nouvelles cellules destinées à subir les transformations que je viens d'indiquer. Ces cel lules augmenteraient sans cesse l'épaisseur de l'épiderme, si les lamelles les plus superficielles de celui-ci ne se déta-chaient sans cesse sous forme de petites écailles ou squames. Habituellement il existe un équilibre parfait entre cette desquamation et la reproduction des nouvelles cellules; mais îl n'est pas rare de voir cet équilibre rompu, soit à la suite de certaines maladies, comme la scarlatine et la rougeole, qui déterminent une chute considérable de l'épiderme, soit sous l'influence de pressions et de frottements répétés qui augmentent la sécrétion épidermique et doument lieu à la formation des cors aux pieds, ou des callosités que l'on voit à la paume des mains des ouvriers.

## DERME OU CHORION.

Le derme est la couche fondamentale de la peau, celle qui en forme presque toute l'épaisseur, en détermine la résistance, l'extensibilité et la rétractilité. C'est la senle dont toutes les parties soient vivantes et organisées.

Le derme est placé entre l'épiderme et la couche cellulo-graisseuse et musculaire. Son épaisseur, variable suivant les régions du corps, l'âge et le sexe, constitue les différences que nous avons décrites plus haut. à propos de l'épaisseur de la peau; en général elle est plus considérable dans les endroits destinés à supporter plus d'efforts et de frottements.

Sa coloration est toujours blanche ou un peu rosée, même chez les nègres, pourvu toutefois qu'on ait parfaitement enlevé la couche pigmentaire située au-dessus.

J'ajonterai enfin qu'il est élastique, qu'il se resserre sous l'influence du froid, et, comme l'a démontré M Brown Séquart, sons l'influence de l'électricité.

On lui distingue deux faces, l'une interne, l'autre externe,

Face interne ou profonde (couche horizontale), — Elle forme la surface intérieure ou adhérente de la peau. Les alvéoles qu'on y remarque ne s'étendent pas au delà de la moitié de l'épaisseur du derme, et sont remplis par des prolongements coniques du tissu cellulo-graisseux sous-cutané. Cette face est percée d'un grand nombre de trous, pour le passage des vaisseaux lymphatiques et sanguins, des nerfs, des follicules pileux et des conduits sudoripares, qui sont situés au d'essous.

Face externe ou superficielle (couche papillaire). — Plus dense que la face profonde, recouverte par l'épiderme, elle est parsemée, daus toute son étendue, d'une multitude de petites saillies ou papilles, molles et pulpeuses, dont l'eusemble constitue le corps papillaire; entre ces saillies, on voit des ouvertures destinées aux poils, aux conduits sébacés et sudoripares.

Des papilles. — Les papilles ne sont pas également répandues sur la surface du derme ; ainsi, très nombreuses et pressées les unes contre les autres, à la paume des mains, à la plante des pieds, à la pulpe des doigts et des orteils, aux lèvres, aux mamelons et au gland, là où la sensibilité tactile est très développée, elles sont disséminées partout ailleurs.

Leur direction est tautôt perpendiculaire au derme, tantôt oblique.

Leur forme est en général celle d'un cône, à base implantée dans le derme, à sommet plus ou moins arroudi, reçu dans une petite dépression de la face interne de l'épiderme. Cependant quelques unes sont l'aispet de petits clampignons, attachés au derme par un pédicule court et étroit. Cette disposition, qui rappelle les papilles fungiformes de la langue, s'observe au mamelon et à la couronne du gland; peut-être est-elle en rapport avec la sensibilité spéciale de ces organes.

Les papilles les plus grasses, occupent la paume des mains, la plante des pieds, la pulpe des oigts et des orteils; là elles sont accolées deux à deux, de telle sorte que chaque alvéole de l'épiderme renferme deux papilles de volume souvent inégal, séparées l'ume de l'autre par un petit sitlon à peine appréciable. Ces paires sont rangées régulèrement et se traduisent à la surface extérieure de la peau par des lignes et des sitlons que nous avons déja indiqués. A la paume des mains et à la plante des pieds, ces lignes sont habituellement parallèles aux plis de locomotion. A la plante que unguéale de chaque doigt, elles décrivent des courbes concentriques à concavité tournée en haut, paraboliques chez les uns, elliptiques ou même spiroides chez les autres. A la première et a la deuxième phalange, les lignes sont obliques de haut en bas et de delors en delors pour l'auriculaire; leur direction est variable pour les mêmes phalanges du médius et de l'annulaire. Pour tous les doigts, elles deviennent de plus en plus transversales à mesure qu'elles s'approchent des plis articulaires des plaulanges et s'interrompent au niveau de ces plis

Les papilles moyennes forment des séries linéaires et parallèles au-dessous de toute la portion épidermique de l'ougle, elles sont filiformes et obliques à la surface du derme.

Les petites papilles s'observent sur le tronc et les membres; leur forme est conique conme celle des papilles des doigts, mais leur sommet est plus arrondi que celui de ces dernières.

Chaque papille est constituée par un prolongement de la partie la plus superficielle du derme. Eller neferme une petite brauche artérielle qui se recourbe en anse à son sommet, pour se changer en capillaire veineux et reporter le sang au réseau veineux du derme. Suivant M. Sappey, elle contient aussi un petit rameau lymphatique qui se subdivise de manière à former un réseau capillaire des plus fins; quant à la disposition des nerfs à l'intérieur de chaque papille, les opinions varient beaucoup.

D'après Pappenheim, les filets nerveux forment tantôt une anse, tantôt un plexus à la base de chaque papille, sans y pénétrer. MM. Todd et Bowman ont pu les poursuivre ju-qu'au milieu de la hauteur de la papille, et les ont perdus au delà. Gerber les fait se terminer en anse au sommet de la papille; il n'y a qu'une anse dans les petites papilles, on en compte dans les grosses six à neuf, évanouies en rosette.

Une opinion tout à fait nouvelle a été-émise par MM. Rudolphe Waguer et Meissner, et reproduite par Koelliker avec des modifications de texture et une interprétation physiologique differente; mais je m'abstiendrai de reproduire ici les recherches de ce dernier micrographe, parce qu'elles n'ont pas encore été sanctionnées par un nouvel examen. D'après M. Rudolphe Wagner, ce qu'on a appelé jusqu'a présent les papilles du noucher présente deux formations distinctes: '11-se papilles qui nercejoivent que des anses vasculaires (papilles vasculaires); 2º celles qui reçoivent des nerfs et qui sont placées entre les premières (papilles nerveuses).

1º Les papilles vasculaires sont les plus nombreuses, elles sont constituées par une enveloppe et par une anse vasculaire juste assez large pour laisser passer un filet simple de globules du saug.
2º Les papilles nerveuses ne reçoivent pas elles-mêmes de vaisseaux; elles contiennent un petit corps ovalaire, qui y est enclaissé comme un novau dans sa cellule.

Ce petit corps est formé de membranes horizontalement superposées, séparées les unes des autres par des grains oblongs et d'un contour foncé; le tout recouvert par une enveloppe striée excessivement fine.

Chacune des fibrilles nerveuses primitives situées dans l'épaisseur du derme, au-dessous des papiles, es divise en un grand nombre de petites branches au bout desquelles les corpuscules sont attachés; de telle sorte qu'une seule fibrille règne sur un certain nombre de corpuscules du toucher. Le total de ces points divers qui appartiennent à une fibrille correspond à un point simple dans le cerveau et dans la moelle épinière; ils ne produisent qu'une seule impression de sensibilité, qu'ils soient touchés isolèment ou dans leur ensemble.

Structure du derme. — Le derme est en majeure partie formé par l'intrication de faisceaux blancs de tissu cellulaire, s'entrecroisant dans tous les sens, de manière à circonscirre de des espaces losaniques. Ces espaces deviennent de plus en plus étroits de la profondeur vers la superficie; hi lest impossible de les reconnaître et l'on ne voit plus qu'une couche finement granuleuse, sans structure apparente, constituée plutôt par des fibrilles de tissu cellulaire entrecroisées que par des faisceaux proprement dits.

Dans certaines régions, où la peau a besoin d'une grande élasticité, on trouve, tout à fait à la face profonde du derme, des fibres jaunes de tissu élastique, contournées en spirale.

Enfin, dans les parties susceptibles d'érection, comme le mamelon, on a constaté la présence de fibres musculaires organiques, que l'on rencontre également autour des bulbes pi leux et des follicules sébacés.

C'est à l'arrangement des faisceaux blancs de tissu cellulaire que la peau doit son extensibilité; ces faisceaux se réduisent en gélatine par la coction, et c'est à eux qu'il faut rapporter les changements que la peau subit pendant l'opération du tanuage.

#### CORPS MUQUEUX.

On décrit, sous ce nom, une couche gélatiniforme, blanche chez les blancs, noire chez les nègres, intermédiaire au derme et à l'épiderme, et moulée sur les papilles qui luidonnent l'aspect d'un réseau.

Cette couche, découverte par Malpighi sur la langue du bœuf, avait été considérée par lui comme un mucus concret sécrété par les papilles et destiné à les conserver dans l'état de souplesse nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Depuis, certains anatomistes l'avaient regardée tour à tour comme la partie superficielle du derme, ou comme la couche la plus profionde de l'épiderme. Bichat y plaçait avec le pigment un réseau de capillaires sanguins. Gall la croyait formée par de la substance nerveuse grise. Gaultier la subdivisait en quatre couches distinctes, savoir : 4º Les bourgeons sanguins, dépendance des papilles; 2º au-dessus la couche abide profonde formée principalement de vaisseaux séreux; 3º les gennules, qui contennient la matière colorante; ຠla couche abide superficielle analogue à la couche abide profonde. Dutrochet, considérant les bourgeous sanguins comme une dépendance des papilles, n'admettait que les trois dernières couches de Gaultier, sous les dénominations de : 4º membrane épidermique, 2º couche colorée, et 3º couche cornée.

De nos jours, le corps muqueux n'est plus une couche particulière, c'est la partie la plus profonde de l'épiderme (épiderme descendant), moius deuse que la partie superficielle ou premier épiderme, dont on peut le séparer par la macération. Il doit son aspect gélatiniforme aux jeunes cellules épithéliales qui le composent.

#### PIGMENT.

La coloration noire du nègre et la teinte brune de quelques régions de la peau du blanc sont dues à un appareil particulier, le pigment, répandu dans la partie la plus profonde de l'épiderme.

Le pigment est constitué par des cellules renfermant au centre un noyau clair et transparent, autour duquel viennent se grouper les granules pigmentaires, qui remplissent plus ou moins complétement la cavité cellulaire.

Cos granules sont de petites lamelles de forme ovalaire, transparentes, si on les voit isolées les unes des autres, mais d'une couleur jaunâtre, jaune rougeâtre ou noirâtre, lorsqu'il y en a plusieurs ensemble. Elles s'amassent autour du noyau, de manière à l'envelopper de toutes parts et à le cacher complétement; une substance visqueuse sert probablement à les mainteuir en place et outstitue plus tard la membrane cellulaire et le liquide qui sépare celle-ci des granules. Cependant, le plus souvent le liquide manque, et la membrane cellulaire, très mince, est confondue avec son contenu. Cette disposition des cellules pigmentaires, admise par lleule et la plupart des micrographes, est contredite par Purkinje, suivant lequel les granules seraient placés à l'extérieur de la cellule. Ces petits corps, quand on les sépare les uns des autres, sont animés d'un mouvement moléculaire très vif; d'après Schwann, ils seraient même susceptibles de se mouvoir dans le liquide de la cellule.

Les cellules out une forme arrondie, lorsqu'on les examine dans les régions colorées de la peaudu blanc, où elles sont en petite quantité; mais chez le nègre, où elles existent en grand nombre, superposées les unes aux autres, elles s'aplatissent, se déforment, deviennent hexagonales ou polyédriques.

Elles ne constituent pas une couche parfaitement distincte entre le derme et l'épiderme, ainsi que l'avait pensé M. Flourens: on les trouve, il est vrai, en majeure partie à la surface du derme, et principalement dans les sillons inter-papillaires, mais elles se placent aussi entre les jeunes cellules de l'épiderme.

G. Breschet et Roussel de Vauzème croyaient que la matière colorante de la peau était fournie par des organes glanduleux particuliers (appareil chromatogène), mais les recherches ultérieures ont démontré qu'il n'en est pas réellement ainsi. Les cellules pigmentaires se reproduisent et se transforment comme les cellules épithéliales. Les plus jeunes repoussent les plus anciennes, à mesure que celles-ci s'éloignent du derme, elles s'aplatissent davantage, leurs granulations pâlissent, puis disparaissent tout à fait, et il ne reste plus qu'une lamelle analogue aux lamelles épidermiques.

Cette régénération continuelle du pigment peut être entravée, lorsqu'à la suite d'une blessure, le derme a été détruit trop profondément ; c'est ce qu'on observe chez les nègres, dont les cicatrices, d'abord blanches, ne revêtent qu'à la longue la couleur noirâtre.

Chez les individus de la race caucasique, les taches de rousseur sont dues à la présence du pigment, mais on ignore s'il en est de même pour la teinte basanée de eeux qui sont sans cesse expesés aux ardeurs du soleil; peut-être n'y a-t-il là, comme le dit Henle, qu'une modification chimique de l'épiderme.

### ANNEXES DE LA PEAU.

## GLANDES SÉBACÉES.

Ce sont de petites glandes de la grosseur d'un grain de millet, placées dans l'épaisseur du derme et sécrétant une humeur particulière appelée sebum,

On les trouve sur toute la surface du corps, à l'exception de la panme des mains et de la plaute des pieds; presque partout elles accompaguent les poils; celles mêmes des paupières, des ailes du nez et de l'aréole du mamelou, sont en rapport avec un duvet très fin, et il n'y a qu'a la courounc du gland et aux petites lèvres où l'on ne puisse pas démontrer la présence des pois. Elles sont généralement plus nombreuses dans les régions les plus velues, comme au péricràne, à la face, aux parties génitales; les plus développées se voient au pourtour des ouvertures naturelles.

Ces glandes ne descendent jam-is aussi profondément dans l'épaisseur du derme que les follicules pileux et les glandes sudorifères.

Chacune d'elles est formée de petites vésicules ovoides, en nombre variable de trois à douze, groupées autour d'un conduit excréteur commun, et réunies en une seule masse, par du tissu cellulaire. Les vésicules rétrécies en forme de goulot à l'endroit où elles s'abouchent dans le tube commun, sont constituées par une membrane amorphe, tapissée à l'intérieur par des petites cellules. Le conduit excréteur est rec'êt à as face interne par un mince p-olongement de l'épiderme qui se continue avec les cellules des vésicules. Ce conduit s'évase à son orifice externe, et s'ouvre vers l'extrémité supérieure da follicule pileux qu'il accompagne, de manière à verser son contenu entre le poil et su gaine; cependant, aux petites lèvres et à la couronne du gland, il doit correspondre immédiatement à la surface de la pean.

On voit toujours deux ou plusieurs glandes sébacées autour d'un follicule pileux, et elles sont généralement d'autant plus développées, que le poil est plus petit.

Leur produit de sécrétion semble destiné à entretenir la souplesse de la peau et à oindre les poils. Sa composition n'est pas la même dans les différentes régions: ainsi au nec, il consiste en une matière inodore, amorphe et granulée, reulermant des gouttlettes de graisse et des petites cellules épithéliales détachées des parois des vésicules: aux organes génitaux, c'est une substance d'odeur forte, ammoniacale et pénétrante, qui se pourrit très promptement et prend place d'après ses principes constituants, entre l'oxyde caséique et le muse.

L'ai indiqué ailleurs comment la matière sébacée pouvait s'accumuler dans la glande, la distendre et apparaître à l'extérieur sous la forme de points colorés en noir par la poussière; ces points s'aperçoivent souvent en grand nombre sur les ailes du nez, et si l'on presse latéralement la saillie qui leur correspond, on fait sortir la matière sébacée sous la forme d'un petit vermisseau.

## GLANDES SUDORIFÈRES.

Bien qu'elles aient été indiquées par beaucoup d'anatomistes, et particulièrement par Malpighi, c'est surtout aux recherches de Breschet et Roussel de Vauzème en France, Purkinje, Vendt et Wagner en Allemagne, que nous devons la connaissance exacte de l'appareil sudatoire (oppareil diapnogène).

La situation des glandes qui composent cet appareil est dans l'épaisseur du derme, plus souvent même dans le tissu cellulaire sous-dermique et toujours au-dessous des glandes sébacées.

On les rencontre dans toute l'étendue de la peau, mais leur présence se decèle plus aisément à la paune des maine et à la plante des pieds, où à l'aide d'une simple loupe on peut voir leurs orifices placés régulièrement entre les papilles. Dans les autres régions, ces orifices sont moins apparents et irrégulièrement disposés, pourtant on ne les trouve nulle part aussi nombreux et aussi larges qu'au creux de l'aisselle.

Dans chaque glande on distingue la pelote ou la glande proprement dite et le conduit exeréteur; mais ces deux parties sont formées par un même tube en cul-de-sac, qui s'enroule à son extrémité inférieure de manière à constituer une petite masse de grosseur variable.

La pelote a l'apparence d'un grain jaunâtre ou jaunc rougeâtre, à surface inégale et bosselée, à peine visible au milieu des cellules adipeuses qui l'environnent et qui unissent ces différents replis.

Le conduit excréteur, toujours simple à son orifice externe, quelquelois double au moment où ise dégage de la pelote, d'après l'opinion de MM. Giraldès et Wagner, monte perpendiculairement vers la surface de la peau. Dans le derme, il décrit des flexuosités d'autant plus prononcées que la glande est plus volumineuse; au niveau des papilles il se redresse; dans l'épiderme il redevient flexueux et se contourne en spirale; les tours de spire sont plus nombreux et plus serrés dans les couches épaisses d'épiderme, aussi peut-on surtout les observer à la paume des mains et à la plante des pieds. Dans ces deruières régions, le conduit gagne l'épiderme en traversant le petit sillon intermédiaire à deux papilles accouplées.

Le tube qui constitue la glande sudorifère n'est pas partout également calibré, son diamètre augmente insensiblement depuis son extrémité en cul-de-sac jusqu'à l'endroit où il devient conouit excréteur; alors il se rétrécit peu à peu jusqu'au stratum de Malpighi, pour s'élargir de nouveau en se rapprochant de la surface de la peau et se terminer par un orifice infundibuliforme.

Il n'offre pas non plus les mêmes dimensions dans toutes les glandes; on évalue son diamètre, en moyenne, à un ou deux dixièmes de millimètre, mais il devient trois ou quatre fois plus considérable dans les grosses glandes de l'aisselle, dont les tubes sont très longs, et décrivent dans la pelote un plus grand nombre de replis.

Chaque tube sudorifere est constitué par une membrane externe, fibreuse, très mince, et par une membrane interne formée elle-même de deux couches de cellules polygonales, semblables à celles de l'épiderme. La membrane externe est une d'ependance du derme, elle se continue uvec la surface des papilles et s'arrête au niveau de l'épiderme; un réseau très serré de capillaires sanguins l'environne; dans les grosses glandes, d'après Koelliker, un peu de tissu fibreux sert aussi à réunir les circonvolutions de la pelote. La membrane interne, fournie par l'épiderme, s'étend dans toute la longueur du tube; seulement ses cellules sont plus molles, moins aplaties et moins adhérentes entre elles dans la portion sécrétante que dans le conduit excréteur; an-dessus du derme elle forme à elle seule les parois du tube. Lorsqu'on sépare l'épiderne du derme, elle abandonne la membrane fibreuse et apparait comme un long tractus blanchâtre.

Les glandes de l'aisselle possèdent encore, indépendamment des deux membranes dont je viens de parler, une couche de fibres musculaires organiques. Koelliker a reucontré les mêmes fibres, mais moins développées et occupant seulement le fond du cul-de-suc, dans les glandes de l'aréole du mamelon, du scrotum, du mont de Vénus, des grandes lèvres et du pourtour de l'anus.

Les glandes sudoriferes sécrètent la sueur. A l'état ordinaire cette humeur est produite en petite quantité et se volatilise aussitot formée; mais sous l'influence d'une longue course, d'une émotion morale ou d'un état pathologique, elle sort en telle abondance, qu'elle se répand sur la surface de la peau. Examinée dans les tubes qui la renferment, elle est liquide, incolore, et c'est à peine si l'on y rencontre quedques corpuscules semblables à ceux du mœus et quelques lamelles d'épiderme; dans jes glandes de l'aisselle, elle est plus riche en granulations et presque solide; par sa cousistance elle se rapproche du contenu des glandes cérunieneses de l'oreille, glandes dout la forme et la structure sont d'ailleurs identiques avec celles des glandes sudoritères. La sueur qu'on a recucillie est un jiquide limpide, tantôt acide, tantôt alcalin, inodore dans l'état normal, d'une odeur particulière et quelquefois univeuse dans les maladies: elles compose en grande partic d'au (9/10), de matières grasses, d'urée et de quelques sels, parmi lesquels on doit citer surtout le sel mairi; on y trouve aussi des lamelles d'épiderne proveants taus nul doute des parois internes des tubes sécréteurs.

#### PHANERES.

On désigne ainsi toutes les productions de la peau qui font saillie à sa surface; il y en a deux espèces: les ongles et les poils.

#### DES ONGLES.

Productions épidermiques, lamellaires et cornées, les ongles revêtent et protégent l'extrémité dorsale de la dernière phalange des doigts et des orteils. Chez l'homme ils fournissent un point d'appui solide à la pulpe des doigts; chez les animaux, où ils se modifient pour devenir des sabots et des griffes, ils sont à la fois des organes de préhension et des moyens naturels d'attaque et de défense.

Ils ont l'apparence de petites plaques irrégulièrement quadrilatères, minces, domi-transparentes, dures et élastiques, recourbées sur elles-mêmes dans le sens transrersal et d'avant en arrière. Ces plaques, qui sont comme enchàssées dans la peau, sont en majeure partie à découvert par leur face superficielle, et se terminent en avant par une extrémité libre, complétement détachée des parties sous-jacentes. On distingue à chacune d'elles deux faces, l'one superficielle, l'autre profonce; deux bords latéraux et deux extrémités, l'une libre, antérieure pour les orteils, inférieure pour les doigts; l'autre adhérente (rearies), ousérieure pour les orteils, surjoireure pour les doigts.

La fue superficielle, convexe, lisse et polie, est recouverte dans son quart postérieur par un repoli de la peau qui se termine en mourant sur les côtés, et établit la limite entre l'extrémité adhérente ou racine et le carps ou partie mogeme de l'ongle. Cette face est parcourue par un nombre indéterminé de saillies linéaires longitudinales, à peu près parallèles les unes aux autres, plus serrées au niveau de la racine que vers l'extrémité libre et coupées perpendiculairement de distance en distance, par des stries transversales. Au-devant du repli cutané, elle est souvent marquée d'une tache blanchâtre, semi-lunaire et convexe en avant, appelée lunule. Entre la lunule et l'extrémité libre, elle reçoit du derme sous-jacent une teinte rosée moins foncée au centre qu'aux extrémités, et susceptible de devenir blenàtre sous l'influence du froid ou de certaines maladies, comme la cyanose et le choléra.

La foce profonde, concave, adhérente au derme sous-jacent, présente une multitude de sillons longitudinaux, séparés les uns des autres par de petites crètes; les sillons répondent aux saillies de la face superficielle et renferment les papilles fillformes sous-unguéales, les crètes s'engagent entre les rangées de papilles. L'adhérence de cette face est plus intime en avant, où elle tient à l'ébiderme de la pulpe des doites, que partout ailleurs.

Les bords, recouverts dans presque toute leur étendne par le repli de la peau dont j'ai déjà parlé, é'en dégagent en avant, et forment, par leur union avec l'extrémité libre, des angles ou coins lubituellement un peu relevés et sur lesquels se prolonge l'épiderme. Quelquefois, et le plus souvent, à la suite d'une déviation produite par des chaussures mal faites, un des bords presse contre la matrice de l'ongle, l'enflamme, l'ulcère peu hey, donne lieu à la formation de régétations fongueuses et rend la marche douloureuse et difficile. Cetteaffection, connue sous le nom d'onyxis, ou ongle rentré dans les chairs, « Sobserve en général au otéé interne du gros orther.

L'extrémité libre, d'un jaune blanchâtre, déborde ordinairement la pulpe des doigts, avec laquelle elle forme un sillon où vient s'amasser la ponssière. Son bord antièrieur est convexe et tranchant, son bord postérieur limite en avant le corps de l'ongle et répond à sa plus grande largeur. Lorsqu'on la coupe, elle repousse continuellement; abandonnée à sa croissance naturelle, elle attein jusqu'à 3 ou à contimètres de longueur, et se recourbe vers la palpe des doigts. Chez le fortus, cette extrémité se continue avec l'épiderme; et ne devient libre qu'à la naissance chez l'enfant, elle se détache de temps en temps d'elle-même.

L'extrémité adhérente, ou racine, remarquable par sa souplesse et sa coloration blanchâtre, qui se prolonge en avant sur le corps pour former la lunule, est la portion la plus mince et la plus étroite de l'ongle. Ses deux faces sont en rapport avec le derme; elle se continue en arrière jusqu'à l'insertion du teudon extenseur correspondant, où elle se termine par un bord inégal et denté. Matrice de l'ongle et derme sous-unguéal. —Le repli cutanó dans lequel est contenue la racine constitue la matrice de l'ongle. C'est un silon curviligne qui s'étend en arrière aussi loin que la racine, et qui devient de moins en moins profond à mesure qu'il s'avance sur les bords.

Il estimportant de bien connaître les connexions de l'ongle avec le derme et l'épiderme de ce repli. Le derme se prolonge sur la face superficielle de la racine jusqu'au niveau du corps; là il se replie, s'adosse à lui-même, et gagne le bord postérieur de la racine, qu'il contourne pour se continuer avec le derme sous-unguéal.

L'épiderme accompagne le derme jusqu'an nivean du corps, se replie et s'adosse à lui-même de manière à former un bourrelet, saillant surtout en arrière, puis abandonne le derme et vient s'attaclier sur la face superficielle de la racine et sur les bords de l'ongle où il s'arrête; du moins est-il impossible de le poursuivre plus loin. Les portions d'épiderme que l'on voit souvent sur la surface du corps sont des lamelles que l'ongle a cuttainées en s'allongeant.

Le derme sous-unguéal, blanc sous la racine et la lunule, auxquels il communique sa couleur, est rosé et très vasculaire au niveau du corps. Sa surface entière est couverte de lamelles longitudinales et parallèles, surmontées de papilles filiformes; ces lamelles sont très serrées vers la racine et lui donnent un aspect finement strié.

Toutes les particularités que je viens de décrire s'observent également aux doigts et aux orteis; cependant il existe des différences assez tranchées entre les ongles de ces deux sortes d'organes.

Les ougles des orteils sont généralement moins lisses et moins polis que ceux des doigts, ils sont plus courts, à l'exception toutefois de celui du gros orteil; le grand diamètre de leur corps est transversal au lieu d'étre dirigé suivant la longueur de l'orteil; enfin, presque toujours ils sont plus recourbés en travers et moins d'avant en arrière, par suite de la pression continuelle et latérale des chaussures.

Les ongles des floigts out moins d'étendue en travers que de haut en bas, et sous ce point de vue ils présentent de nombreuses différences individuelles. Des ongles allongés surmontent habituellement des doigts lougs et effliés, et se voient surtout cliez les femmes qui ue se livrent qu'à des travaux d'aiguille peu pénibles, tandis qu'au contraire, les conturières et les tailleurs out les ongles larges et déformés par leurs travaux journaliers. Chez les philisiques, on a signalé une dispositiou particulière des ongles, qui s'aplatisent transversalement et deviennent plus bombés d'avant en arrière, de telle sorte que leur necine paraît soulevée.

Structure de l'ongle. — L'ongle offre une structure analogue à celle de l'épiderme; on peut lui distinguer comme à ce dernier, deux couches : l'une superficielle plus dure; l'autre profonde, molle.

La couche superficielle ou dure (stratum corneum) est composée de petites l'amelles réunies pour former des plaques ou des couches superposées. Les lamelles ressemblent aux cellules superiorielles aplaties de l'épiderme, bieu qu'elles soient plus transparentes, et ne renferment ni noyaux ni granulations. Leurs contours sont souvent inégaux et dentelés, de telle sorte que dans une même plaque, elles s'engrènent pour ainsi dire les unes dans les autres. Les plaques sont soudées entreelles, soit par des cellules qui vout de l'une à l'autre, soit par l'embottement des saillies longitudinales produites par les papilles du derme, soit enfin par d'autres inégalités de leurs surface. D'après Henle (1), leur direction parait oblique de liaut en bas et d'arrière en avant, au niveau de la racine, et parallèle à la surface du derme au niveau du corps; cet anatomiste ignores i cette disposition n'indique pas la présence de deux sortes de haques, les unes obliques, les autres horizontales.

La couche profonde ou motte correspond au corps muqueux de Malpighi. Chez l'adulte, il est difficiel d'y démontrer la présence des jeunes cellus épithéliales arroudies et pouvrues de noyaux, mais cluez le feutus on les voit parfaitement cisoluées les unes des autres, principalement vers l'extrémité postérieure de la racine, dont elles forment à elles seules toute l'épaisseur. Lorsqu'on arrache l'ongle, la couche muqueuse reste en majeure partie appliquée au derme, auquei elle est intimement unie au moyen de petites crètes qui pénètrent entre les rangées de papilles.

<sup>(1)</sup> Traité d'anatomie générale ou histoire des tissus et de la composition chimique du corps humain. Parls, 1843, t. I, p. 281.

Accoussement de l'ongle. — Il se fait principalement d'avant en arrière; lorsqu'on coupe l'ongle, on le voit repousser et s'allonger, taudis que son épaisseur ne présente pas de clangements notables. Deux teches faites l'une au-devant de l'autre sur le corps de l'ongle, s'approchent de plus en plus de son extrémité antérieure, sans que la distance qui les sépare augmente ou diminue. C'est même au moyen de semblables taches qu'on a pu savoir qu'il fallait à l'ongle deux mois et demi ou trois mois pour parcourir l'espace compris entre sa racine et son extrémité libre Au prenier abord, on doit conclure de ces diverses observations, que la formation de nouvelles plaques se fait uniquement à l'extrémitépostérieure, dans la matrice, et que la dernière venue soulève et chasse en exant celles qu'il vont précédée. Mais s'il en était réeliement ainsi, toutes les plaques se dépasseraient les unes les autres vers l'extrémité antérieure, dont l'épaisseur serait moins considérable que celle du corps de l'ongle, contrairement à ce qui existe.

Les anatomistes ont émis de nombreuses opinions, pour rendre compte de cette augmentation d'épaisseur de la racine vers 'extrémité libre. Tous reconnaissent que la formation de nouvelles cellules est beaucoup plus active dans la matrice que partout ailleurs, d'autant mieux que cette partie est la plus vasculaire, et que sa destruction ou une altération de sa texture entralment la clute de l'ongle ou en arrêtent le développement; mais la plupart admettent aussi que toute l'étendue du derme sous-unguéal sécrète de nouvelles cellules qui s'ajoutent à la face inférieure de la lame cornéc, et augmentent son épaisseur d'arrête en avant.

L'imbrication des plaques de l'ongle produit sur sa face superficielle des stries transversales plus ou moins régulières. Ces stries sont surtout visibles chez les vieillards, ou lorsqu'à la suite d'une altération pathologique ou d'alternatives fréquentes dans l'activité des vaisseaux du derme, la sécrétion de l'ongle se trouve partiellement diminuée ou augmentée.

#### DES POILS.

Les poils sont des productions épidermiques filiformes, flexibles, élastiques et résistantes ,qui se dégagent de la peau en quantité plus ou moins considérable, suivant le lieu où on les examine.

Chez l'homme, ils sont en général moins abondants que chez certains animaux auxquels ils forment des fourrures ou des toisons épaisses, et leur plus petit nombre est en rapport direct avec la sensibilité plus grande de la peau.

Ils sout universellement répaudus sur toute la surface du corps, à l'exception de la paume des mains, de la platute des piede, de la peau des paupières suprievures et du prépuce; mais on les trouve plus spécialement sur la tête, dans le creux axillaire, sur le pubis, sur les graudes lèvres de la femme, sur la face, la politine, le scrotum, au pourtour de l'auus, chez l'homme; sur les membres dans le sens de l'extension, à l'entrée du conduit audutif externe et des narines. Quelque-fois il s'en développe la où l'on n'en voit pas habituellement, par exemple, sur la conjonetive, dans la vésicule biliaire, dans les kystes de l'ovaire, etc.

Dans ces diverses régions, ils portent des noms différents. Ainsi: sur la tête, on les appelle chereux; à la face, ils constituent la barbe, les favoris, les moustaches, les sourcits et les cits; ailleurs, on les désigne indistinterment sous le nom de poils; les plus petits, qui sont très fius et incolores, forment le divet ou les soils follets (lanuos).

La coloration des poils peut se rapporter à quatre types principaux : le blanc, le blond, le rouge et le noir, entre lesquels se placent un grand nombre de nuances intermédiaires. Cette coloration varie suivant les différentes races : le blond appartient à l'habitant du Nord, le noir à l'habitant du Midi; elle varie également suivant la teinte de la peau, le tempérament, l'âge, le sexe et la région du corps.

La longueur differe aussi suivant les régions et le sexe: au premier rang, on doit mettre les cheveux et la barbe; en second lieu viennent les poils du pubis, des grandes lèvres, du scrotum, de l'aisselle, et c; puis ceux des nariues, du conduit auditif externe, les cils, les sourcils, et enfin les poils follets. Les cheveux de la femme sont plus longs et plus fins que ceux de l'homme; les poils du pubis sont plus courts, plus fins et plus frisés.

Les poils ne sont pas également abondants sur tous les points du corps, leur nombre est en

rapport constant avec leur grosseur et leur coloration. D'après Withof, un quart de pouce carré en contient au sinciput 293, au menton 39, au pubis 34, etc.; la même surface renferme 147 cheveux noirs. 162 chtatains et 182 blonds.

Leur forme est celle d'un cône excessivement allongé, tantôt droit, tantôt enroulé en spirale; les poils droits ont une coupe cylindrique, les poils frisés sont aplatis dans le sens de l'enroulement. Les cheveux présentent des variétés de forme et de coloration bien tranchées dans les ruces humaines. Dans la race blanche, ils sont longs, fins, épais, plats ou frisés, et diversement colorés du blanc au noir; dans la race mongole, ils sont noirs, droits et courts; chez les nègres, ils sont noirs et crèpus comme la laine de certains animaux.

Les poils sees sont quelquefois susceptibles, même chez l'homme, de devenir électriques par le frottement. On ne doit pas oublier non plus qu'ils absorbent facilement l'humidité : cette singulière propriété, qui a été mise à profit pour la construction de l'hygromètre à cheveu, peut aussi dans certains cas éclairer le médecin sur l'état de la transpiration cutanée.

Organisation. — Les poils sont formés par une matière solide, cornée, et par une huile acide, colorée, renfermant de l'acide margarique et de l'acide oléique. Nous édudierons dans chacun d'eux, le corps ou portion extérieure, l'extrémité adhérente ou racine et le follicule.

4º Copis (hampe ou tige). — Les anciens anatomistes ayant égard à son aspect conique et aux stries transversales qu'il présente à sa surface, le croyaient formé d'une multitude de cornets embotités les uns dans les autres, mais les travaux récents ont fait complétement abandonner cette manière de voir. Examiné au microscope, on y découvre au premier abord deux substances: l'une périphérique ou corticale, plus transparente; l'autre centrale ou médultaire, plus ou moins foncée suivant la couleur du poil.

A. Substance corticale. — Elle est formée de fibres longitudinales, droites et parallèles, en général plates et transparentes, bien qu'elles contiennent un peu de matière colorante. Au niveau de la raciue, ces fibres laissent entre elles des sillons, et sont moins serrées les unes contre les autres que vers la pointe où on les distingue difficilement.

En dehors des fibres longitudinales, on aperçoit surtout vers le sommet des gros poils, des stries transversales qui semblent s'enrouler autour de la tige. Ces stries ne sont pas produites par des fibres, comme on pourrait le penser, mais par des petites lamelles semblables à celles de l'épiderme, disposées en séries circulaires et imbriquées les unes sur les autres, de telle sorte que les squanules les plus voisines de la racine recouvrent celles qui viennent immédiatement au-dessus, et ainsi de suite.

Indépendamment de ces lamelles (épiderme du poil), on trouve encore çà et là, principalement vers la racine, des petites plaques épidermiques que le poil a entraînées avec lui, en se dégageant de son follicule.

B. Substance médullaire. — Elle est renfermée dans un canal central, dont le diamètre est égal au tiers ou au quart du diamètre total du poil. Ce canal contient des globules brillants, comparable à des grauules pigmentaires ou à des goutlettes d'huile, I unitó i solés, tantot réunis, de manière à former des conglomérats grenus et foncés, séparés les uns des autres par des intervalles plus ou moins considérables, remplis d'air d'après les recherches de M. Mandl (1). On considère les globules comme le contenu de cellules ; celles-ci es exrient réunis pour former la membrane sans structure apparente, dont l'intérieur du canal est tapissé. La substance médullairemanque dans les poils follets et à la racine des gros poils; l'ensemble des globules, des conglomérats et des vides lui donne une coloration blanclet dans les poils clores.

2º Racine. — Lorsqu'on arrache un poil, l'extrémité implantée dans la peau apparaît sous la forme d'un reultement blanchtire, ovoide, plus ou moins allongé, dans lequel on voit, même à un faible grossissement, deux parties distincles : l'une extérieure, inégale, blanchâtre et presque transparente; l'autre intérieure, plus ou moins colorée, qui fait suite à la tige et constitue la racine.

Celle-ci, d'une teinte généralement moins foncée que celle de la tige, se renfle peu à peu et se ter-

mine par une extrémité sphérique ou ovalaire, appelée bouton ou tête. Je distinguerai immédiatement le bouton de la papille du poil; cette dernière est une petite éminence conique qui fait saillie à l'intérieur du follieule dont elle dépend; elle refoule la face inférieure du bouton, et s'en coiffe comme d'un easque.

On retrouve encore dans la racine les deux substances corticale et médullaire. Les stries transversales de la substance corticale s'arrêtent par un rebord assez tranché, au-dessus du botton alors les fibres longitudinales, s'écartant comme les barbes d'un pinceau, deviennent plus fines, plus visibles, plus caires, plus faciles à séparer. A mesure qu'elles approchent de la papille, elles ont remplacées par des stries longitudinales contournées et serpentiformes, de plus en plus courtes et plus larges, et qui dégénèrent enfin vers le milieu du bouton, en noyaux arrondis, semblables à ceux des jeunes cellules de l'épiderme. En même temps, les contours de la racine deviennent moins uets, et sa substance se confond avec celle de la gaine.

La substance médullaire est très peu apparente dans la racine, elle ne consiste plus qu'en un minee tractus longitudinal, un peu aplati, formé d'une ou deux rangées de cellules à noyaux, renfermant des granules pigmentaires; autour de ce tractus on voit, dans une lumeur visqueuse et transparente, les novaux qui font suite aux fibres longitudinales.

Gaine de la vacine. — La racine est enveloppée d'une gaine qui s'enlève en totalité ou en partie quand on arrache un poil. On peut dans cette gaine reconnaître deux couches : l'une interne, transparente, molle et visqueuse, se confondant, sur le houton, avec la substance corticale, et constituée par de minces lamelles entre lesquelles existent des fentes ou des trous; l'autre, externe, appliquée sur le follicule, et due à l'agglomération de petites cellules à noyaux qui se continuent avec les granulations du bouton 'et avec les jeunes cellules de l'épiderme. Ces deux couches, surtout la dernière, diminuent d'épaisseur à mesure qu'elles approchent du bouton; elles ne sont éviderment un'un represement de l'épiderme.

La couche interne tient légèrement au poil, au niveau de la réunion du corps avec la racine; audessous, elle en est séparée par une graisse liquide, plus ou moins abondante, fournie par les glandes sébacées pilíères, dont les conduits viennent percel a galor vers son extrémité supérieure.

3º Follicule. — C'est un cul-de-sac du derme, du fond duquel s'élève une saillie conique, le germe ou la papille du poil. Sa forme rappelle à peu près celle d'une bouteille; son extrémité inféricure, ren-flée, dépasse dans les gros poils l'épaisseur du derme, et descend dans le tissu cellulaire sous-cutané.

Sa face interne tient à la couche externe de la gaîne, sa face externe se continue avec le tissu ambiant, et n'est visible que lorsqu'elle s'étend au-dessous du derme. Sa structure n'offre rien de particulier, si ce n'est qu'on y trouve près de la face interne, et au-dessous de l'ouverture des glandes sébacées, des fibres musculaires plates; il renferme, en outre, des vaisseaux et des nerfs.

La popille est reconverte d'un amas de cellules à noyaux, qui empéchent de déterminer exactement sa forme; cependant on la suppose conique et constituée à peu près comme les papilles du toucher; souvent, dans les poils qui sont complétement développés, il existe des petits prolongements qui la réunissent au bouton.

Le foillicule est tantôt perpendiculaire, tantôt oblique au derme; le poil suit cette direction et perce obliquement la peau.

Formation.— La formation des poils a une grande analogie avec celle des ongles. Le sang apporte à la surface de la papille un blastème qui s'organise en cellules; parmi celles-ci, les plus externes le transforment en squamules de la substance corticale; les plus centrales restent encore assez long-temps distinctes, puis elles se remplissent de pigment, se rapprochent les unes des autres, s'accoleut et constituent la substance métullaire; enfin les cellules intermédiaires aux précèdentes s'allongent, s'amincissent et deviennent des fibres longitudinales.

Les cellules les plus jeunes chassent celles qui sont au-dessus et sont à leur tour poussées par celles qui viennent après; cette production, sans cesse renaissante, dure aussi longtemps que la croissance du poil, après quoi celui-ci reste stationnaire. Pourtant, si on le coupe, il repousse avec une nouvelle vigueur, mais sa pointe ne se reforme que rarement. M. Mandl, ayant coupé les moustaches d'un chien, vit les extrémités tronouées se cicatrier en quelque sorte, s'arrondir plus ou moins régulièrement ou même redevenir pointues; il obtint les mêmes résultats sur les poils de l'homme, à l'exception des cheveux.

Développement. — Chez le fœtus, les poils commencent à paraître vers le quatrième mois ; ce me sont alors que de petits points poirs placés au-dessous de ce qui deviendra plus tard l'épiderme; au cinquième mois, ils out dèlà l'aspect coulque, et sont visibles surtout aux sourcils et autour de la bouche; vers le sixième mois, ils perforent l'épiderme; à la fin de la grossesse ou peu de temps arrès la uissance, ils tombeut pour se régéréère ensuite.

Chaque follicule est d'abord clos de toutes parts, l'épiderme passe au-dessus et le bouche; le poid, arrivé au-dessous de l'épiderme, se contourne en spirale ou s'enroule sur lui-même, et forme une petite saillie arroudie; puis, l'épiderme venant à s'amincir et à tomber par suite de la desquamation, il se redresse tout à coup et paraît à l'extérieur. En même temps le follicule, qui, dans l'origine, était contenu dans l'épaisseur du derme, s'est allongé et est descendu dans le tissu cellulaire sous-cutané.

A l'exception des cheveux, des sourcils et des cils, les poils restent à l'état de duvet, jusqu'à l'âge de la puberté, époque à laquelle ils s'allongent et prement une couleur plus foucée; plus tard, dans un âge avancé, ils blanchissent et tombent. Tout le monde comait leurs rapports intimes avec le développement des organes génitaux; la barbe tombe après la castration, elle manque ou elle est peu abondante chez ceux qui ont subi cette mutilation pendant l'enfance.

#### VAISSEAUX DE LA PEAU.

 $4^*$  Vaisseaux sanguins.—Les branches artérielles et veineuses pénètrent en grand nombre dans la peau, et y forment par leurs anastomoses deux réseaux : l'un profond ou sous-dermique , l'autre superficiel.

Les artérioles qui viennent de traverser les aponévroses se répandent dans le tissu cellulaire souscutané, se divisent, s'anastomosent et constituent d'abord un réseau capillaire à larges mailles autour des follicules pileux, des glandes sudorifères et des cônes graisseux. Elles moutent ensuite dans l'épaisseur du derme, s'anostomosent encore autour des glandes sébacées, et se réunissent enfin vers la face superficielle en un réseau très serré. De celui-ci partent des anses capillaires qui s'élèvent jusqu'au sommet des papilles. On admet dans chaque anse une branche artérielle et une branche veineuse. Il n'y a qu'une anse pour les petites papilles; dans les grosses, au contraire, le capillaire artériel fournit de chaque côté plusieurs ramifications qui se continuent également avec des ramifications veineuses.

Il est difficile, dans les dernières divisions vasculaires, de distinguer les capillaires artériels des capillaires veineux, mais ceux-ci sont reconnaissables dans le tissu cellulaire sous-cutané par leur volume plus considérable; de plus, ils se jettent dans les veines superficielles, tandis que les capillaires artériels font suite aux artères situées toujours plus profondément.

Les vaisseaux sanguins donnent au derme sa coloration rosée; leur quantité n'est pas la même partout; les réseaux les plus serrés s'observent principalement à la face, à la paume des mains, à la plante des pieds, aux organes génitaux, là où l'on trouve un grand nombre de papilles, et où il se fait des sécrétions abondantes.

2º Vaisseaux lymphatiques.—On décrit dans la peau deux réseaux de vaisseaux lymphatiques: l'un superficiel, très serré dans certaines régions, situé à la surface du derme, au-dessus des capillaires sanguins; l'autre profond, sous-dermique, à mailles plus larges, d'où partent des lymphatiques qui se rendent aux ganglions.

Pendant longtemps on a méconnu la présence de ces vaisseaux dans l'enveloppe cutanie, et men encore à présent quelques anatom istes, sans nier positivement l'existence des réseaux, disent que ceux obtenus par les injections sont produits par l'infiltration du mercure dans les sillons inter-papillaires. Cependant les recherches de Mascagni, Haase, Panizza, et les travaux de Mh. Chimann, Breschet et Roussel de Vauzème, Bonam y et Sappey, semblent devoir nous inspirer tout con fiance.

Ce dernier surtout a étudié avec soin la distribution des lymphatiques. D'après lui, ces vaisseaux formeraient leurs réseaux les plus fins et les plus serrés dans les régions riches en glandes, (sudorifères et sébacées) et en papilles, c'est-à-dire à la paume des mains, à la plante des pieds, aux parties génitales, sur les faces latérales du nez, etc., etc. Il a vu aussi des ramifications très déliées monter dans l'intérieur des grosses papilles, et s'y diviser de manière à constituer un petit réseau, disposition qui rappelle à la rigueur celle des capillaires sanguins dans les mêmes organes.

## NERFS ET CORPUSCULES DE PACINI,

La peau reçoit un grand nombre de filets nerveux qui se divisent et s'anastomosent de plus en plus, de manière à former des plexus dans l'épaisseur du derme.

Si l'ou suit un de ces filets, on le voit tantôt diminuer de volume par l'émission successive des ramuscules qu'il fournit, tantôt se renfler peu à peu par l'addition de filets anastomotiques; enfin, réduit à ses dernières fibrilles, il se perd dans un faisceau voisin en décrivant une anse ou une arcade étroite.

l'ai indiqué précédemment comment les fibrilles se comportaient à l'égard des papilles; mais il ne sera peut-être pas sans intérêt d'examiner leur mode de terminaison dans ce qu'on appelle les corpuscules de Pacini ou de Vater.

Ĉes petits corps existent en grand nombre à la paune des mains, à la plante des pieds, et principalement sur le trajet des neris collatéraux palmaires et plantaires, auxquels ils sont appendus par un pédicule; on les trouve aussi sur quelques nerfs articulaires et intercostaux et dans le plexus mésentiérique du chat. Leur forme est plus ou moins ovale; leur diamètre varie de 1/2 à 2 milli-mètres; its sont presque transparents et marqués au centred une ligne blanchiatre faisant en quelque sorte suite au pédicule. Celui-ci est formé par le uévrilème, et renferme une artériole, une veinule et une fibre nerveuse.

Le corpuscule se compose d'une cavité centrale entourée de trente ou soixante capsules membraneuses renfermant des noyaux, emboliées les unes dans les autres et constituées par le déplissement du névrilème. Parmic esc capsules, les plus externes conservent la forme ovoide et sont séparées les unes des autres par un liquide transparent, les plus internes sont cylindriques et intimement accolées entre elles. La cavité centrale est remplie d'un liquide transparent au milieu duquel peietre la fibre nerveuse.

Celle-ci est plus finc et plus pâle que dans le pédicule; tantôt elle se termine par une extrémité reuffée, tantôt elle se divise en deux ou trois branches également renflées à leur extrémité; quelquefois elle se bifurque au sortir du pédicule, et chaque branche se rend séparément dans un corpuscule.

Ôn ignore jusqu'à présent quels sont les usages des petits renflements que je viens de décrire, et si je me suis étendu ici sur les détails de leur organisation, c'est surtout pour permettre au lecteur de les rapprocher des corpuscules découverts par Wagner et Meissner dans les papilles du toucher; peut-être, en effet, ont-ils avec ces derniers un lien de parenté que des travaux ultérieurs rendront plus évilent.

## USAGES DE LA PEAU.

Au point de vue physiologique, la peau est une membrane molle, élastique, contractile, qui revêt la surface extérieure du corps, et dont les actions organiques se rapportent principalement à la nutrition et à la sensibilité.

On peut la considérer comme une barrière active placée entre l'être vivant et le monde extérieur.

Sa grande étendue et son organisation complexes nous portent à lui attribuer, au premier abord, de nombreuses et d'importantes fonctions, et il en est réellement ainsi, comme nous allons essayer de le démontrer daus ce court aperçu.

La peau, étalée sur toute la surface du corps, protége par son épaisseur les parties qu'elle recouvre; cela est surtout sensible pour certains animaux, chez lesquels le tégument externe, encroûté de substances calcaires ou hérissé de produits épidermiques, constitue la seule arme défensive que leur ait accordée la nature. Mais la peau de l'homme s'accommoderait peu d'une semblable épaisseur, si contraire aux autres fonctions qu'elle doit accomplir; et cependant, malgré sa finesse, elle n'en est pas moins un organe de protection.

Quand on étudie sa structure, on observe une dégradation de vitalité dans ses couches les plus superficielles. L'épiderme est, comme le disait Bichat: « un corps inorganique que la nature a placé entre les corps bruts extérieurs et le derme qui est essentiellement organisé, pour leur servir de passage et de transition. » C'est à la présence de sa couche épidermique que la peau doit le rôle important de protéger l'économie. Cette lame si mince, de vernis inorganique, oppose en eflet un barrière infranchissable aux substances toxiques les plus actives (celles toutefois qui ne sont pas de nature à l'altérer chimiquement) et nous permet de les manier impunément. Sans elle ces substances seraient absorbées par les capillaires du derme; et entraînées par la circulation au sein de l'organisme, elles y détermineraient des effets promptement funestes.

Cependant il ne faut pas croire que les propriétés isolantes de l'épiderme soient telles que rien absolument ne puisse le traverser. Certains physiologistes ont nié l'absorption de la peau munie de son épiderme dans l'état d'intégrité; mais un grand nombre, parmi lesquels on cite Haller, Home, Cruikshank, Abernethy et surtout Young, ont émis une opinion favorable à cette fonction.

De nos jours, les expériences de Keil et de W. Édwards ont parfaitement établi que la peau absorbe de l'eau dans l'air humide; on sait aussi qu'elle se laisse pénétrer par des sels solubles, par certaines matières odorantes et méme colorantes , enfin par des gaz. Quant à ces derniers, il s'en fait un ciclauge continuel à travers le tégument externe: l'air extérieur, contenant de l'oxygène, traverse la peau, qui exhale à son tour de l'acide carbonique, et aussi de l'azote et de l'hydrogène. Cette respiration cutanée, difficile à démoutrer chez l'homme, devient d'une grande évidence chez les animaux inférieurs; et même chez certains reptiles, elle est plus active que la respiration pulmonaire.

L'exhalation gazeuse est une des voies par lesquelles l'économie se débarrasse de substances nuisibles ou devenues inutiles; mais il est un autre moven d'élimination plus puissant encore, la transpiration. Celle-ci s'effectue sous deux formes: tantôt elle est lente et insensible (transpiration insensible); tantôt, au contraire, clle est abondante et prend le nom de sueur. Dans les deux cas, elle résulte d'un liquide sécrété par l'appareil sudoripare; seulement, dans l'un, ce liquide, apparaissant à la surface en petite quantité, s'évapore aussitôt, tandis que dans l'autre cas il s'y montre abondamment et s'y amasse en gouttelettes. Le premier de ces phénomènes est continu; le second n'est qu'intermittent, et se manifeste sous l'influence soit de l'accélération de la circulation, soit d'une excitation de la peau elle-même. La transpiration sert à l'expulsion de certains principes délétères; il n'en faut pas d'autre preuve que les sueurs jaunes des ictériques, les sueurs urineuses observées dans les cas de rétention d'urine, les sueurs fétides qui accompagnent certaines maladies, comme le rhumatisme. Aussi les médecins grecs, et depuis eux tous les partisans de la doctrine des crises, ont-ils attaché une grande importance aux sueurs abondantes qui se montrent quelquefois dans le cours des maladies aigues. La transpiration concourt, en outre, à maintenir l'équilibre entre les différentes humeurs du corps ; car elle est dans un rapport intime avec les autres sécrétions et surtout la sécrétion urinaire.

La peau ne borne pas là son rôle d'organe sécréteur; le pigment, l'épiderme, les onglès, les poils sont des produits du dcrme; de plus, il se forme dans les glandes sébacées une matière grasse, luileuse, qui est versée à la surface, s'ajoute à la transpiration, et sert en quelque sorte à lubrifler l'épiderme et à l'entretenir dans les conditions de souplesse nécessaires à l'exercice du tact et du toucher.

L'exhalation gazeuse, la transpiration, les sécrétions sébacée et épidermique, constituent par leur ensemble ce que l'on appelle l'excrétion cutanée. De ces différents produist, les uns sont fixes et restent à la surface de la peau dont ils se détaclient ensuite sous forme de crasse, les autres au contraire sont évaporés. Cette déperdition permanente, jointe à la transpiration pulmonaire, constitue le principal moyen de refroidissement par lequel le corps se maintient dans de certaines limites de température. La peau est encore un organe de sensation; dans tous les points de son étendue, elle peut être impressionnée par les corps extérieurs dont elle nous permet ainsi de reconnaître la présence, la consistance, la température : c'est le tact proprement dit. Mais elle est en outre le siège spécial du toucher, sens qui s'excree d'une manière active, et dont la précision est telle que certains physiogistes l'ont appélé sens géomérique. Il résède, comme on sait, dans la main, organe éminemment propre à se mouler sur les corps extérieurs pour les emprisonner en quelque sorte dans une atmosphère nerveuse et nous transmettre tous les détails de leur forme.

Telles sont les principales fonctions de la peau; elles établissent un rapport physiologique intime entre cet organe et le reste de l'économie, et nous donnent raison de ses sympathies nom-

breuses.

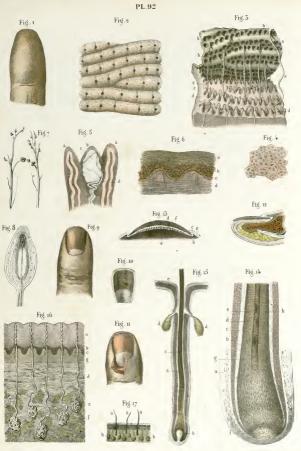

lith par Leverlle

Imp Lemercier,Paris

## PLANCHE 92.

Elle présente la peau, ses différentes couches et ses annexes (ongles, poils, glandes sébacées et sudoripares).

PRÉPARATION. — Je renvoie, pour les différentes préparations, aux ouvrages des savants micrographes Todd et Bowman, Koelliker et Henle, auxqueis j'ai emprunté la plupart des figures de cette planche, en leur faisant subir seulement nucleures modifications.

FIGURE 1.

Saillies et sillons papillaires vus sur la face palmaire d'un index de grandeur naturelle.

FIGURE 2.

Lambeau de peau de la paume de la main, montrant par sa face extérieure, et à un grossissement de 20 diamètres, les sillons et les saillies papillaires, ainsi que les orifices des conduits sudoripares.

FIGURE 3.

Elle montre sous un grossissement de 20 diamètres l'épiderme détaché du derme par la macération et renversé.

Explication de la figure 3,

a. Epiderme, -b, b. Étuis papillaires disposés en doubles séries, pour recevoir les papilles, -c. Derme hérissé de d, d, papilles. -e, c. Gaine épidermique qui tapissait l'intérieur d'un conduit sudoripare, et qui a été entraînée par la séparation du derme et de l'épiderme.

FIGURE 4.

Cellules de la face superficielle de l'épiderme grossies 300 fois.

FIGURE 5.

Papilles vasculaires et nerveuses, vu es à un grossissement de 350 diamètres.

(Le défaut d'espace ne nous permettant pas de donner les deux sortes de figures de MM. Rudolphe Wagner et Koelliker, concernant les papilles du toucher, nous avons jugé à propos de représenter ici seulement la figure de M. Koelliker, afin de suppléer par le dessin à la description que nous n'avons pas reproduite.)

## Explication de la figure 5.

a,a. Papilles vasculaires dans chacune desquelles on voit la terminaison d'un cap<mark>illaire sanguin. — b. Papille</mark> nerveuse au milieu de laquelle on trouve, a, le corpuscule du toucher. — d. Fibre nerveuse terminée en anse.

FIGURE 6.

Coupe perpendiculaire de la peau du scrotum d'un blanc, grossie 250 fois.

## Explication de la figure 6.

a. Portion superficielle de l'épide rme formée par des cellules aplaties, -b. Couche profonde ou corps muqueux constitué par des cellules plus jeunes et arrondies, -c. Pigment, -d. Derme surmonté de deux papilles au centre desquelles on voit une anse vasculaire.

FIGURE 7.

Deux branches nerveuses collatérales de la face palmaire du doigt indicateur, auxquelles sont appendus des corpuscules de Pacini (grandeur naturelle).

FIGURE 8.

Corpuscule de Pacini grossi 100 fois.

FIGURE 9.

Ongle de l'indicateur droit vu par sa face superficielle.

FIGURE 40.

Face profonde et adhérente d'un ongle détaché de sa matrice.

FIGURE 11.

Derme sous-unguéal et matrice de l'ongle.

FIGURE 12.

Coupe verticale et médiane d'un doigt, montrant les rapports de l'ongle avec le derme et l'épi-

FIGURE 13.

Coupe perpendiculaire et transversale de l'ongle et de sa matrice, grossie 2 fois.

### Explication de la figure 13.

l'a. Matrice ou derme sous-unguéal et ses papilles filiormes. — 6. Derme sur les bords de l'ongle. — c. Stratum de Malpighi, intermédiaire au derme et à l'épiderme sur les bords de l'ongle. — d. Stratum de Malpighi entre l'ongle et le derme. — e. Couche superfidelle de l'épiderme. — f. Couche ornée de l'ongle.

FIGURE 14.

Racine d'un poil et son follicule, sous un grossissement de 200 diamètres.

#### Explication de la figure 14.

a, Follicule, -b, Gaine externe. -e, Gaine interne. -d, Substance corricale du poil. -e. Substance médilaire derenant de plus en plus pâle à mesure qu'elle s'approche du, f, bouton ou tête. -g. Stries transversaises (épiderme du poil) qui s'arrêtent un peu au-dessus du bouton. -b. Fibres longitudinales de la substance corricale; elles dégénèrent en stries plus courtes et plus larges, à mesure qu'elles descendent vers le bouton, où l'on ne trouve plus que des nospaux arrondis.

FIGURE 15.

Poil accompagné par deux glandes sébacées.

#### Explication de la figure 15.

a. Follicule du poil. — 6. La papille. — c. Poil. — d, d. Giande sébacée s'ouvrant par un orifice évasé et versant son contenu entre le poil et sa gaine interne. — e. Couche superficielle de l'épiderme qui se continue avec la gaine interne, et se prolonge dans le conduit de la glande sébacée.

FIGURE 16.

Glandes et conduits sudoripares vus sur une coupe de la peau de la paume de la main, et grossis 20 fois.

## Explication de la figure 16.

a. Epiderme. — b. Corps maquenx. — c. Papilles accouplées. — d. Derme. — e. Glande sudoripare proprement dite (pelote), entourée de, f, f, vésicules adipeuses, et se continuant avec, g, le conduit sudoripare. Celini-ci, d'abord flexueux, se redresse au niveau des papilles, passe dans le sillon de séparation de deux papilles accouplées, se contourne en tire-bouchou dans l'épiderme, et vient s'ouvrir en s'évasant à la surface.

FIGURE 17.

Glandes sudorifères de l'aisselle vues à un grossissement de 2 diamètres.

## Explication de la figure 17.

 $a,\ a,\ a$ . Poils avec leurs glandes sébacées. —  $b,\ b,\ b$ . Glandes sudorifères très-volumineuse, et descendant toujours au-dessous des glandes sébacées.

# TABLE DES MATIÈRES.

AVIS AU LECTEUR

| ANATOMIE DU                                    | SYS | TÈME NERVEUX.                                   |     |
|------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----|
|                                                |     |                                                 |     |
| Enveloppes du système nerveux central          | 5 1 | Explication de la planche 26                    | 85  |
| 1° Dure-mère                                   | 5   | II. NERFS DE L'ORBITE ET GANGLION OPHTHAUMIQUE. | 85  |
| Explication des planches 1 et 2                | 6   | Troisième paire                                 | 85  |
| Explication de la planche 3                    | 8   | Quatrième paire                                 | 86  |
| 4                                              | 9   | Cinquième et sixième paires                     | 86  |
| 5                                              | 11  | 1° Ophthalmique de Willis                       | 87  |
| 6 et 7                                         | 13  | Explication de la planche 27                    | 92  |
| 2º Arachnolde vertéhro-crânienne               | 13  | 2º Nerf maxillaire supérieur                    | 92  |
| Explication de la planche 8,                   | 15  | Explication de la planche 28                    | 96  |
| - 9 et 10                                      | 17  | 3° Nerf maxillaire inférieur                    | 96  |
| 3° Pie-mère vertéhro-crânienne                 | 17  | Explication de la planche 29                    | 101 |
| Explication de la planche 11,                  | 19  | Résumé de la 5° paire,                          | 101 |
| - 12 et 13                                     | 21  | Ganglions de la cinquième paire                 | 103 |
| 4° Moelle épinière dépouillée deson névrilème  |     | Explication de la planche 30                    | 106 |
| ou pie-mère                                    | 21  | Résumé de la 7° paire                           | 106 |
| Structure de la moelle épinière                | 24  | - 8°                                            | 111 |
| De l'encéphale                                 | 25  | Explication de la planche 31                    | 115 |
| Manière d'étudier l'encéphale                  | 25  | Résumé de la 9° paire                           | 115 |
| 1° Aperçu général des parties constituantes de | 20  | Explication des planches 32, 33 34, 35 et 36.   | 119 |
| l'encéphale dépouillées de la pie-mère, que    | - 1 | 4° Pneumo-gastrique et spinal                   | 119 |
| l'on voit par le simple écartement et sans     | - 1 | Résumé de la 10° paire                          | 119 |
| le secours de l'instrument tranchant           | 26  | - 11°                                           | 124 |
| 2º Aperçu général des parties profondes de     | 20  | Explication de la planche 37                    | 130 |
| l'encéphale, qu'on peut voir à l'aide de       | - 1 | Résumé de la 12º paire                          | 130 |
| coupes simples                                 | 27  | Explication dcs planches 38, 39                 | 134 |
| Explication de la planche 14                   | 31  | Nerfs spinaux ou rachidiens                     | 134 |
| I. Moelle allongée                             | 31  | Origine et trajet intra-rachidien               | 134 |
| Explication de la planche 15                   | 35  | Explication des planches 40, 41 et 42           | 138 |
| - 46                                           | 39  | I, NERFS CERVICAUX                              | 138 |
| II. CERVELET                                   | 39  | Branches antérieures des nerfs cervicaux        | 138 |
| Explication de la planche 17                   | 44  | Plexus cervical                                 | 139 |
| III. Du cerveau                                | 44  | 1º Plexus cervical profond                      | 140 |
| Explication de la planche 18                   | 50  | 2º Plexus cervical superficiel                  | 141 |
| — 49                                           | 55  | Explication des planches 43, 44 et 45           | 147 |
| 20                                             | 57  | II. PLEXUS BRACHIAL                             | 147 |
| 21                                             | 60  | Branches collatérales                           | 147 |
| Corps calleux                                  | 60  | Branches terminales                             | 149 |
| Explication de la planche 22                   | 65  | 1° Brachial cutané interne                      | 149 |
| - 23                                           | 67  | 2º Musculo-cutané                               | 149 |
| Circonvolutions et anfractuosités du cerveau.  | 67  | Explication de la planche 46                    | 15  |
| Explication de la planche 24                   | 71  | - 47,48,49et50                                  | 15  |
| Structure des circonvolutions cérébrales       | 71  | 3° Nerf médian                                  | 15  |
| Substance blanche                              | 72  | 4° Nerf cubital                                 | 15  |
| Substance grise des circonvolutions            | 72  | 5° Nerf radial                                  | 15  |
|                                                |     |                                                 |     |

74

76

77

79

Des nerfs ou du système nerveux péri-

Structure des ganglions nerveux.....

phérique considéré en général..... Des ganglions nerveux.....

I. DES NERFS CHANIENS .....

Explication de la planche 25.....

Résumé des nerfs du membre supérieur . .

Explication des planches 51, 52 et 53.....

III. NERFS DORSAUX.....

Branches autérieures des nerfs dorsaux ou nerfs intercostaux....

160

167

167

167

2º Description particulière des nerfs inter-

Résumé des nerfs intercostaux.....

1° Glande laerymale.....

2º Des points et des conduits lacrymaux...

3. Sac lacrymal et canal nasal.....

1° Des muscles droits.....

2º Des muscles obliques.....

Aponévrose orbito-oculaire.....

Graisse de l'orbite.....

76 .....

Explication de la planche 75.....

III. APPAREIL DE LOCOMOTION DE L'ŒIL . . . . . .

costaux.....

168

169

5° Branches postérieures des nerfs rachidiens. Grand sympathique ( nerf de la vie organique, trisplanchnique, système des nerfs vé-

2º Iris.....

Rétine....

Humeurs ou milieux.....

1º Humeur aqueusc et chambres de l'œil..

2° Cristallin.....

3° Corps vitré .....

l'œil.....

1° Artère ophthalmique.....

IV. Vaisseaux et nerfs de l'orbite et de

III. Membrane nerveuse.....

968

270

270

273

274

276

278

278

| Expilcation de la planche 54                  | 113  | getatris ou gangnonnaires, neri intercostar | 210 |
|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-----|
| IV. DES NERFS LOMBAIRES                       | 173  | Origine                                     | 210 |
| Branches antérieures des nerfs lomhaires      | 173  | I. PORTION CÉPHALO-CERVICALE                | 212 |
| Plexus lombaire                               | 173  | Ganglion cervical supérieur                 | 214 |
| A. Branches collatérales                      | 174  | A. Rameaux supérieurs ou ascendants         | 214 |
| Explication des planches 55 et 56             | 177  | B. Rameaux inférieurs                       | 216 |
| B. Branches terminales du plexus lomhaire     | 177  | C. Rameaux externes                         | 216 |
| 4° Nerf crural                                | 177  | D. Rameaux internes                         | 217 |
| a. Faisceau superficiel                       | 177  | E. Rameaux antérieurs                       | 217 |
| b. Faisceau profond                           | 178  | Ganglion cervical moyen                     | 218 |
| 2º Nerf obturateur                            | 179  | Ganglion cervical inféricur                 | 218 |
| 3º Nerf lomho-sacré                           | 179  | A. Rameaux supérieurs                       | 218 |
| Résumé du plexus lomhaire                     | 180  | B. Rameau inférieur                         | 219 |
| Explication des planches 57, 58 et 59         | 184  | C. Rameaux externes                         | 219 |
| V. DES NERFS SACRÉS                           | 184  | D. Rameaux internes                         | 219 |
| Branches antérieures des nerfs sacrés         | 184  | E. Rameaux antérieurs                       | 215 |
| Plexus sacré                                  | 185  | Des nerfs cardiaques                        | 220 |
| A. Branches collatérales du plexus sacré      | 185  | II. PORTION THORACIQUE DU GRAND SYNPA-      |     |
| Branches collatérales antérieures             | 185  | TRIQUE                                      | 22  |
| Branches collatérales postérieures            | 186  | Ganglions et plexus cardiaques              | 221 |
| Explication des planches 60, 61, 62, 63       |      | Ganglions latéraux de la portion thoracique |     |
| et 64                                         | 192  | du grand sympathique                        | 22: |
| B. Branche terminale du plexus sacré          | 192  | Des nerfs splanchniques                     | 223 |
| Grand nerf sciatique                          | 192  | III, PORTION ABDOMINALE DU GRAND SYMPA-     |     |
| Branches terminales du plexus sciatique       | 192  | THIQUE,                                     | 22  |
| A. Nerf sciatique poplité externe             | 192  | Ganglions et plexus médians de la cavité    |     |
| Branches collatérales                         | 193  | abdominale                                  | 221 |
| Branches terminales du sciatique poplité      |      | Plexus solaire (plexus épigastrique)        | 223 |
| externe                                       | 193  | Cordons latéraux de la portion abdominale   |     |
| B. Nerf sciatique poplité interne             | 194  | du grand sympathique                        | 228 |
| Résumé du plexus sacré                        | 197  | 1° Cordons lombaires                        | 228 |
| Explication de la plauche 65                  | 204  | Plexus hypogastriques                       | 230 |
| 66 et 67                                      | 205  | 2º Cordon sacré                             | 231 |
| Branches postérieures des nerfs               |      | Explication de la planche 68                | 235 |
| spinaux                                       | 205  | - 69                                        | 233 |
| 1° Branches postérieures des nerfs cervi-     |      | 70                                          | 234 |
| caux                                          | 205  | 71                                          | 233 |
| Plexus cervical postéricur ou profond         | 206  | 72                                          | 236 |
| Plexus cervical postérieur superficiel        | 206  | Résumé anatomique du grand sympa-           |     |
| 2º Branches postérieures des nerfs dorsaux.   | 206  | thique                                      | 237 |
| 3º Branches postérieures des nerfs lombaires. | 207  | Usages du grand sympathique                 | 238 |
| 4° Branches postérieures des nerfs sacrés     | 207  | Explication des planches 73 et 74           | 240 |
|                                               |      |                                             |     |
|                                               |      |                                             |     |
|                                               |      |                                             |     |
| DES ORG                                       | GANI | ES DES SENS.                                |     |
|                                               |      |                                             |     |
|                                               |      |                                             |     |
|                                               |      |                                             |     |
| Organes de la vision                          | 242  | Explication de la planehe 77                | 260 |
| I. Annexes he l'obil                          | 242  | IV. DU GLOBE OCULAIRE                       | 261 |
| Des orhites                                   | 243  | I. Membranes fibreuses                      | 262 |
| Des sourcils                                  | 245  | 1° Sclérotique                              | 262 |
| Des paupières                                 | 246  | 2º Cornée transparentc                      | 261 |
| 1° Conformation extérieure                    | 246  | II. Membranes vasculaires                   | 265 |
| 2° Structure des paupières                    | 247  | 1° Choroïde                                 | 263 |
| II Dre voire Lacryman re                      | 950  | Cercle ciliaire corns et procès ciliaires   | 267 |

250

251

252

953

253

255

256

257

258

| 2º Veine ophtbalmique                    | 279 | Sinus des fosses nasales               | 320 |
|------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|
| 3° Nerfs de l'orbite et de l'œil         | 280 | Membrane muqueuse pituitaire           | 321 |
| Usage des organes de la vision           | 281 | Vaisseaux et nerfs des fosses nasales  | 323 |
| Explication de la planche 78             | 282 | Explication de la planche 85,          | 325 |
| 79                                       | 283 | 86                                     | 326 |
| 80                                       | 284 | 87                                     | 328 |
| rganes de l'ouïe                         | 285 | 88                                     | 330 |
| 1. OREILLE EXTERNE                       | 285 | Des organes du goût                    | 331 |
| Pavillon (auricule)                      | 285 | LANGUE                                 | 331 |
| Conduit auditif externe                  | 288 | Conformation extérieure                | 332 |
| II. OREILLE MOYENNE OU CAVITÉ TYMPANIQUE | 290 | Organisation intérieure                | 333 |
| 1 • Paroi externe                        | 290 | Os hyoïde                              | 334 |
| 2º Paroi interne                         | 291 | Cartilage médian de la langue          | 334 |
| 3° Paroi supérieure                      | 291 | Membrane hyo-glossienne                | 334 |
| 4° Paroi inférieure                      | 291 | Muscles de la langue                   | 335 |
| 5° Paroi postérieure                     | 291 | Muscles extrinseques                   | 335 |
| 6º Paroi antérieure                      | 292 |                                        | 336 |
| Trompe d'Eustache                        | 293 | Muscles extrinsèques accessoires de la | 030 |
| Osselets de l'ouïe                       | 294 |                                        | 337 |
| Articulations des osselets               | 295 |                                        | 337 |
| Muscles des osselets                     | 295 |                                        | 337 |
| Membrane muqueuse de la caisse           | 296 |                                        | 337 |
| Vaisseaux et nerfs de la caisse du tym-  | 230 |                                        | 338 |
| pan                                      | 296 |                                        | 338 |
| III. OREILLE INTERNE                     | 296 | Vaisseaux et nerfs de la langue        | 339 |
| Labyrinthe osseux                        | 296 | Usages de la langue                    | 341 |
| 1º Vestibule                             | 296 | Explication de la planche 89           | 342 |
| 2º Canaux demi-circulaires               | 297 |                                        | 343 |
| 3º Limaçon                               | 298 |                                        | 343 |
| Labyrinthe membraneux                    | 299 |                                        | 346 |
| Conduit auditif interne et nerf acous-   | 200 |                                        | 346 |
| tique                                    | 302 |                                        | 346 |
| Vaisseaux du labyrinthe                  | 302 |                                        | 347 |
| Des aqueducs                             | 303 |                                        | 347 |
| Explication de la planche 81             | 305 |                                        | 348 |
| - 82                                     | 307 |                                        | 349 |
| 83                                       | 309 | Corps muqueux                          | 350 |
| - 84                                     | 311 | Pigment                                | 351 |
| rganes de l'odorat ou de l'olfaction     | 313 | ANNEXES DE LA PEAU                     | 352 |
| I. Du nez.                               | 313 | Glandes sébacées                       | 352 |
| Squelette du uez                         | 314 | Gandes sudorifères                     | 359 |
| Cartilages du nez                        | 314 | Phanères                               | 354 |
| Membrane fibreuse du nez                 | 316 | Des ongles                             | 354 |
| Muscle du nez                            | 316 | Des poils.                             | 356 |
| Peau et membrane pituitaire du nez       | 317 | Vaisseaux de la peau                   | 359 |
| Vaisseaux et nerfs du nez                | 317 | Nerfs et corpuscules de Pacini         | 360 |
| Usages du nez                            | 317 | Usages de la peau                      | 360 |
| II. FOSSES NASALES                       | 318 | Explication de la planche 92           | 363 |
|                                          |     |                                        |     |

## ERRATA.

lisez : côtes.

25. au lieu de : côtés.

| Page | 6,   | ligne | 25, | au lieu de |                          | lisez: | cotes.                             |
|------|------|-------|-----|------------|--------------------------|--------|------------------------------------|
| _    | 13,  | _     | 30, | _          | paécautés,               | -      | précautions.                       |
|      | 14,  |       | 6,  | _          | des,                     | _      | de.                                |
| _    | 15,  | _     | 44, | -          | extérieure,              | -      | intérieure.                        |
| _    | 18,  | _     | 20, | _          | de l'artère,             | _      | chaque artère.                     |
|      | 27,  |       | 10, | _          | qui,                     | _      | que.                               |
| _    | 27,  | _     | 22, | _          | lobe,                    | _      | lobes.                             |
| _    | 31,  | _     | 23, | _          | intérieure,              |        | inférieure.                        |
|      | 43,  | _     | 19, | _          | ccs des,                 | _      | les.                               |
|      | 44,  |       | 28, | _          | de ce,                   | _      | du 4°.                             |
| _    |      |       |     |            |                          |        | éminences.                         |
| _    | 45,  | -     | 15, | _          | eminnees,                |        |                                    |
| _    | 45,  | -     | 30, | _          | changeant direction,     | -      | changement de direction.           |
| -    | 49,  | _     | 3,  | _          | plus intérieure,         | _      | terminale.                         |
| _    | 50,  | _     | 45, | _          | au-dessous,              | _      | au-dessus.                         |
| _    | 52,  | _     | 11, |            | chroïde,                 | _      | choroïde.                          |
| _    | 53,  | -     | 6,  | _          | l'intermède,             | _      | l'intermédiaire.                   |
| -    | 53,  | -     | 25, | -          | Héropile,                | _      | Hérophile.                         |
| _    | 53,  | _     | 30, | -          | choroïde,                | _      | choroïdes.                         |
| _    | 53,  | _     | 42, | -          | choroïdiene,             | -      | choroïdienne.                      |
|      | 54,  |       | 12, | _          | bourrelet, duquel,       | _      | bourrelet duquel.                  |
| _    | 54,  | _     | 24, | _          | corps barbé,             | -      | corps bordé.                       |
|      | 56,  | _     | 29, | _          | Marand,                  | _      | Morand.                            |
| _    | 80,  | _     | 4,  |            | Planche 22,              | _      | Planche 24.                        |
| _    | 89,  | _     | 18, |            | Géraldès,                |        | Giraldès.                          |
|      | 106, | _     | 17, |            | (17, fig. 4),            | _      | (18, fig. 4).                      |
| _    |      | _     |     |            | ( et 1, fig. 4),         | _      | ( et 9, fig. 4).                   |
| _    | 115, | _     | 26, | -          |                          | _      | ( et 10, fig. 4).                  |
| _    | 115, |       | 34, | _          | ( et 2 fig. 4),          | _      |                                    |
| _    | 115, | _     | 36, | _          | ( et 3, fig. 4),         | _      | ( et 11, fig. 4).                  |
|      | 115, | -     | 38, | _          | ( et 5, fig. 4),         | -      | ( et 12, fig. 4).                  |
| _    | 116, | -     | 4,  | _          | (7, fig. 4),             | -      | (14, fig. 4).                      |
|      | 116, | _     | 7,  | _          | .(8, fig. 4),            | _      | (15, fig. 4).                      |
|      | 116, | -     | 20, | _          | (14, fig. 1),            |        | (10, fig. 1),                      |
| -    | 116, | _     | 23, | _          | (6, fig. 1),             | _      | (2, fig. 2).                       |
| _    | 119, | _     | 6,  |            | (fig. 1, pl. 51),        |        | (fig. 1, pl. 31).                  |
| _    | 119, |       | 20, | W -        | (9, fig. 1, pl. 31),     | _      | (7, fig. 1, pl. 31).               |
|      | 119, |       | 26, | -          | (11, fig. 4, pl. 31),    | _      | (18, fig. 4, pl. 31).              |
| _    | 119, | _     | 28, | -          | (8, fig. 4, pl. 31),     | _      | (15, fig. 4, pl. 31).              |
| _    | 119, | _     | 30, | _          | (10, fig. 1),            | _      | (17, fig. 1).                      |
| _    | 119, | _     | 36, | _          | (11, fig. 1),            |        | (9, fig. 9).                       |
|      | 120, | _     | 29, | _          | (6, pl. 32, 33),         | _      | (5, pl. 32, 33).                   |
|      | 120, |       | 36, |            | (7, pl. 32, 33),         | _      | (6, pl. 32, 33).                   |
| ППП  | 120, | -     | 41, |            | (8, pl. 32, 33),         | =      | (7, pl. 32, 33).                   |
|      | 121, |       |     | _          |                          |        |                                    |
| _    |      | _     | 24, |            | (11, pl. 32, 33),        |        | (10, pl. 32, 33).                  |
|      | 121, | _     | 28, |            | (11, pl. 34, 35),        | _      | (10, pl. 34, 35).                  |
| _    | 122, | _     | 1,  | _          | (13, pl. 34, 35),        | _      | (12, pl. 21, 35).                  |
| -    | 122, | _     | 6,  | _          | postérieure du larynx,   |        | postéricure et latérale du larynx, |
|      |      |       |     |            | savoir: f. et 3, pl. 36. |        | savoir: fig. 3 et 4, pl. 36.       |
| -    | 122, | _     | 21, |            | (14, pl. 32, 33),        | _      | (11, pl. 32, 33).                  |
| _    | 122, |       | 35, | _          | (15, pl. 32, 33),        | _      | (14, pl. 32, 33).                  |
| _    | 122, | _     | 31, | _          | (pl. 32, 33),            | _      | (16, pl. 32, 33).                  |
| -    | 122, | _     | 37, |            | (18, pl. 32, 33),        | _      | (17, pl. 32, 33).                  |
| _    | 124, | _     | 46, | -          | (20, fig. 1),            | _      | (14, fig. 1).                      |
| _    | 124, | _     | 47, | _          | (21, fig. 1),            | _      | (15, fig. 1).                      |
| _    | 124, | _     | 49, | supprimez  | (22, fig. 1, pl. 31).    |        |                                    |
| _    | 125, |       | 10, | au lieu de | (25, fig. 1, pl. 31).    |        | (voy. pl. 31).                     |
| _    | 125, | _     | 23, |            | (24, fig. 1, pl. 31),    | _      | (voy. pl 31).                      |
|      | 125, | _     | 33, | =          | (32, pl. 34, 35),        | _      |                                    |
|      | 134, | _     |     |            | an-dessus,               | _      | (voy. pl. 34, 35).                 |
|      | 101, | _     | 5,  |            | au-ucssus,               | _      | au-dessous.                        |
|      |      |       |     |            |                          |        |                                    |